

2. 3.19

2 C.3

# H I S T O I R E P O L Y B E.

ELLO DE

 $\chi = \mathcal{L}_{\mathcal{L}} \left[ \mathcal{L}_{\mathcal{L}} \right] = \chi - \chi$ 

## HISTOIRE POLYBE,

NOUVELLEMENT TRADUITE DU GREC

Par Dom Vincent Thuillier, Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur.

### AVEC UN COMMENTAIRE

UN CORPS DE SCIENCE MILITAIRE, ENRICHI DE NOTES CRITIQUES ET HISTORIQUES,

OÙ TOUTES LES GRANDES PARTIES DE LA GUERRE, foit pour l'Offensive, foit pour la Défensive, sont expliquées, démontrées, & représentées en Figures.

Ouvrage très-utile non seulement aux Officiers Généraux, mais même à tous ceux qui suivent le parti des armes.

Par M. DE FOLARD, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Louis, Mestre de Camp d'Infanterie. NOUVELLE EDITION

revûë, corrigée & augmentée d'un Supplement.

TOME TROISIEME.



A AMSTERDAM,\*
Chez ARKSTÉE ET MERKUS,





### PRÉFACE.

TE me vois plus que jamais dans l'obligation d'accompagner chaque J Volume de cet Ouvrage d'une Préface, comme je l'avois promis dans celle du premier, j'en avois de grandes raisons. J'en ai mis une à la tête du second, & je suivrai la même méthode dans les suivans, puisque d'ailleurs ces fortes de Pièces ne déplaisent point Je prévoiois assez que la multitude des matiéres, que mon Commentaire renferme, & où le texte se trouve comme noié, ne me permettroit pas d'en user autrement. Mon Auteur lui-même, qui n'écrit qu'une Histoire, où il fembloit qu'une feule Préface eût dû fuffire, en a compose plusieurs, où non seulement il rend compte du plan de conduite qu'il a suivi dans la description de chaque guerre; mais il va encore plus loin que les anciens Ecrivains n'avoient accoutumé dans ces fortes de Piéces préliminaires. Pour avoir négligé de rendre un compte exact du dellein de fon ouvrage, ou pour avoir oublié ce qui anroit pû être mais à la tête du Livre, il fe trouve fouvent obligé, lorfqu'il fe voit le plus engagé dans le fil des matières ou de la narration, de recourir à des digreffions fort incommodes. Il est tombé dans ce défaut en bien des endroits. C'est presque la seule chose qu'on puisse lui reprocher avec raifon, comme ie l'ai dit ailleurs.

Les Anciens ne craignoient ils pas que ces Piéces préliminaires ne dégoûtalient & ne dépublient à leurs Lecteurs? Je le corioris affez, puisque les nôtres font très-traement goûtées. La plupart ne les lifent points, dans l'opinion où ils font qu'elles font peu conformes à la vérité & au bon sens, très-ennuientes, & telles que le Père Malebranche les repréfente dans sa Recherche de la vérité; ce qui n'a pas peu aidé le publie à s'en dégoûter: tant il se trouve peu d'auteurs qui aient sait chefd'œuvre sur ce point-la, peu qui n'aient débité des mensonges, qui n'aient promis beaucoup au-delà de ce qu'ils étoient assurence du retour, tentri, & qui n'aient diviniss leur Auteur dans l'épérance du retour.

Tout ce que je viens de dire m'a fervi d'instruction pour éviter les



fautes des autres, & me fauver des pieges de la vanité, où l'on tombe quelquelois malgré qu'on en aix, & fouvent fans le sçavoir. Pai cru que le mieux que je pouvois faire étoit dem tenir confiamment fur mes gardes, de crainte de tomber dans les défauts où les faisurs de Préfaces se précipient a l'exemple les uns des autres, fans se carriger. Rien de plus aise que de se fauver du reproche de vanité & d'immodérie. Il n'ya qu'à dire la vérité, & à ne s'en tamas départir. Pai taché de le faire dans mes Préfaces comme dans le rette. N'est-ce pas cette vérité que tout le monde aime, qui gagne si fort l'esprit, & qui fupplée à ce qui me manque d'ailleurs pour me faire lire avec plaisse.

Mon Auteur, dans ses Préfaces, jette le sel à pleines mains sur un nombre d'Ecrivains mal inftruits, patlionnés ou flateurs. Ses Préfaces ne font pas les sculs endroits qu'il a choisis pour champ de bataille, il les attaque par tout où il peut trouver quelque endroit foible. J'ai encore plus de raison de l'imiter dans mes Pièces préliminaires. Je concevois affez, fans qu'il fut besoin de m'en avertir, que j'allois m'attirer fur les bras mille Critiques: je les fouhaitois même, pourvu qu'ils fuffent bons. Jusques ici aucun de ceux-la n'a paru sur la scène, à moins qu'on ne veuille regarder comme tel un Officier de Marine, Chef d'Efcadre des Galéres du Roi, qui l'année passée s'est avisé de faire imprimer à Marfeille un in folio fort plat, qui m'a fort ennuié. C'est tout ce que j'en puis dire. On ne scait ni d'où il vient, ni où il va, ni ce qu'il se propose. J'y ai vû mes Nouvelles Découvertes citées en quelques endroits, mais critiquées nulle part. Car critiquer c'est raisonner avec connoissance de caule, & mes Nouvelles Découvertes ne traitent pas de Marine. Il me permettra de lui dire qu'il n'est point assez en garde contre les mauvais procédés, & qu'il est trop libéral en invectives. Cela ne convient nullement à un homme de son caractère & de fon age, qui approche fort du vénérable, puisqu'il court son seiziéme lustre. , Une critique outrageuse & emportée est indigne d'un hom-" me d'honneur, disoit le grand Condé; la repréhension d'elle-même ", est affez odieuse sans la rendre de plus mauvais goût par les termes 33 dont on l'affaifönne".

L'Auteur de la Critique n'en a pas été chiche à mon égard, J'aurois fort fouhaité qu'il efu un peu mieux raifonns qu'il n'à fair. S'il eit ilé mon Livre, ou qu'il l'eût entendu, il eût étrit finon bien, du moins avec plus d'équité, de fiagelfe & de modération. Il fe juitifie fur les douleurs qu'il fouffre, qui lui aigriffent l'humeur & l'efprit, & qui ne lui permettent pas de goûter le moindre repos. Cette nouvelle elf intéreflante pour le public. Un Chef d'Éfeadre fouffre de la goute. C'et en effet une maladie douloureufé, à ce que l'on dit, car je n'en ai jamuis rien fenti. Il ne fait pas bon pour la goute chez un Fantafili comme moi. Quoiqu'il en foit, je lui en fais mes complimens de condoleance. Mais après tout je a 'en peux mais, & ce n'etot pas à moi doleance.

qu'il devoit s'adresser pour se décharger de sa mauvaise humeur. Une autre raison devoit encore le retenir. Il a pû remarquer que ses brochures, dont il a inondé Marfeille & les baltides des environs, pour être trop vives & trop violentes, fans que son stile en soit moins pesant pour cela, ont eu le malheur, lorsqu'elles ont passé plus loin, de ne rencontrer ni Lecteur ni Réponse. Je me garderai bien de repliquer après celle-ci, quand même fa mauvaise humeur devroit augmenter. Nous imiterons Démosthène, qui excité à disputer contre certain perfonnage à peu près semblable à notre Officier de Marine, répondit qu'il n'aimoit pas à s'engager dans un combat, où le victorieux est tou-

iours le pire.

On est un peu surpris de voir qu'une brochure en manière de Lettre, adressée à je ne sçai quel Baillif, ait pû paroître avec tous les ornemens & les atours d'un Livre de conféquence. Trois énormes Vignettes, ce qui fait rire, dont la plus agréable représente le seu Roi affis fur fon Thrône, & auquel l'Auteur explique un ordre de bataille de quarante Galéres fur trois lignes; M. le Comte de Pontchartrain & le Père Confesseur de l'autre côté tiennent chaeun un des bouts du papier; mais comme les Lecteurs se trouveroient embarrasses, s'ils ne seavoient quels font les personnages, on a pris le soin, pour une plus grande exactitude, de les déligner par des lettres numérales. Il paroît une table à côté du Thrône, fur laquelle on voit deux Livres: fur l'un on lit: A Madame de Maintenon, Conquéte de la Hollande par Louis le Grand. On voit écrit sur l'autre, Science des Galéres. Graces à l'Auteur, si la guerre de terre est un pur méchanisme, celle des Galères est une science parfaite & très-réelle, car l'on ne peut pas dire que l'expérience soit nécessaire pour la bien sçavoir. Personne n'ignore qu'il y a près de deux fiécles que les Galéres n'ont combattu en bataille rangée, depuis celle de Lépanthe on n'a point oui parler de ces fortes d'actions. Quelques cens ans après on vit un combat fur les côtes de Génes entre quinze Galéres de France contre autant d'Espagne. Depuis ce tems-là il n'est parlé dans notre Histoire d'aucun combat de Galères. Cependant à entendre l'Auteur de la brochure, toutes les forces de la France & son falut sur mer est rensermé dans le port de Marseille.

Je n'entre point dans le différend de mon Cenfeur & des deux Jésuites sur leurs sentimens touchant les Trirémes. Chacun sçait que le premier n'est pas plus heureux que scs deux Antagonistes, au jugement d'un autre Jéfuite beaucoup plus fenfe, qui leur a fait voir qu'ils n'avoient débité que des réveries. Nous n'avons garde de le nier: du moins les deux derniers ne prétendent pas abfolument qu'on prenne ce qu'ils difent comme des vérités démontrées. Mais mon Critique, comme plus habile & plus expérimenté dans ces fortes de choses que les deux Jesuites, en effet il devroit l'être, ne le prétend pas ainsi. Et en cela il se trompe dans son Système, puisqu'il est absolument contraire à ce que les Autenrs de l'antiquité nous en difent. Il n'a pas même pris garde que fon Triréme est un vrai liburne, ou peu s'en faut. Il se trouveroit fort embarraffé si on lui demandoit, je ne dis pas un Vaissens de tranes, mais un Quinquiréme sélon son principe: je suis persiade qu'il n'en viendroit jamais à bout. Il est pà aissens te tier d'embarras dans son Triréme, s'il en avoit changé la forme, & en le frainnt à peu près sémblable à nos Galères. N'auroi-1 pas si l'ilutarque? Cet Auteur dit que les Athéniens furent les premiers qui sirent des Galères à peu près comme les nôtres. Cetà se trouve dans la Vie des Galères à peu près comme les nôtres. Cetà se trouve dans la Vie

de Cimon. Citons le passage,

" Il fit voile des ports de Cnide & de Triopium avec deux cens Galéres, que Thémistocle avoit fait faire très-légères & très-pro-, pres à tourner & à manier avec une extrême agilité, & qu'il élar-, git alors, en faifant fur chacune avec des planches un pont qui " débordoit des deux côtés; afin que tenant un plus grand nombre .. de combattans, elles fussent plus redoutables, & fissent un plus , grand effet contre l'ennemi". A l'aide de ce pont qui faillit en dehors de chaque côté & le long des bords du Vaisseau, il eut pu aisement former un Trirème, & diminuer considérablement les rames du rang d'en haut; au lieu que son prétendu Triréme peut-être solidement réfuté par l'autorité des anciens Auteurs. Tout cela a fait éclorre fa Lettre Critique fur les Vaisseaux des Anciens, & pour un plus grand ornement il y fourre la Critique de mon Livre, comme y aiant un trèsgrand rapport. La manière dont il l'accroche aux matières qu'il traite. n'est guéres moins agréable que ses raisonnemens. Il eût été plus circonspect, s'il se sût donné la peine de résléchir un peu plus murement fur la querelle qu'il entreprenoit de me faire. Car dequoi est-il question entre nous? Je dis dans un endroit que pour exceller dans la science, il faut exceller dans le métier; & dans un autre, que la science de la guerre est plus spéculative qu'expérimentale. Mon Censeur applaudit a la première proposition; mais il prétend qu'elle ne peut s'allier avec la finvante dans un même ouvrage, que l'une renverse l'autre, qu'en un mot je suis en contradiction avec moi-même. Il voudroit que je disse que l'expérience sorme les grands Capitaines, & que la science les perfectionne; au lieu de dire comme je fais que c'est la science qui les forme, & l'expérience qui les perfectionne. De toutes ces fubtilités je conclus premiérement, que j'ai eu raison d'assurer que la science étoit nécessaire. & que sans elle un Général d'armée ne pouvoit devenir un grand Général. De sçavoir maintenant quel rang ces deux choses doivent tenir entre clles, si la science doit suivre l'expérience ou la précéder, est-ce une question qui valût la peine de fatiguer Marfeille & les bastides d'un in folio? Qu'un jeune Seigneur, après les études de Collège, life les principaux Hiftoriens de chaque nation, qu'il étudie quelques Auteurs dogmatiques, ou prenne des

leçons de quelque Officier habile, & qu'ensuite il fasse quelques campagnes pour se familiariser par l'usage les préceptes qu'il aura appris dans le Cabinet; ou que, renverfant cet ordre, il commence par faire plusieurs campagnes & finisse par l'étude; ou bien qu'il mêle la pratique avec la théorie, & qu'il passe l'Eté dans le métier & l'Hiver dans la science; ou encore qu'il pratique & étudie tout ensemble pendant fes campagnes; toutes ces méthodes font bonnes, chacun peut choifir celle qui est le plus de son goût. Il m'est fort indifférent que l'on se déclare pour la feconde ou pour la première, pourvû que l'on m'accorde ce que l'ai prétendu établir. & ce que je crois avoir démontré. que la Guerre n'est pas un métier, que la routine seule ne peut faire que des ignorans, que l'on peut être heureux fans la fcience, mais que fans elle on ne fera jamais grand Capitaine, que l'on doit par consequent appliquer à l'étude la jeune Noblesse destinée au commandement des armées, au lieu de la laisser croupir, comme l'on fait, dans la mollesse, le jeu, la crapule & la débauche.

Sur ce que jai dit que la Guerre est une science plus spleulative qu'expérimentale, mon Critique s'échausse comme si seuse voule utre par la qu'il n'appartient qu'a la science de former les grands Capitaines, & il ramasse contre cette erreur imaginaise tout ce qui se trouve répandu dans mes Nouvelles Découvertes contre l'opinion de ceux qui mettent toute leur confiance dans la routine. Si par cette critique notre Officier de Marine s'est voulu donner la réputation d'homme judicieux, il s'y est mal pris. Que devoit-il donc faire pour décréditer ma maxime? Il n'avoit qu'a prouver foldement que dans l'art de la Guerre on apprend plus de l'expérience que de la fcience. C'étoit l'appendre le contrepie de ma proposition. C'étoit la rionner. Mais aussi c'étoit entreprendre de prouver que le tout est moins grand que la plus petite de se parties, c'étoit attaquer un chapitre plein de raisonnemens solides, de mon Censeur ne vouloit ou ne pouvoit attaquer que le tire.

Toutes les autres objections qu'il me-fait fur d'autres matiéres où il m'et pas plus exercé, font pen dignes d'un examen ferieux & d'un ret-ponde exacte: aufil je ne m'y arreterai pas. Je lui ferai feulement remarquer qu'il eft allé un peu bien vite & fain beaucoup de réflexion für ce que p'ai dit dans mon Livre que les Anciens étoient peu labiles dans la Marine. Il dit la-deflus qu'il feroit fort curieux de ouir ce que Jai kerit far cette matière dans mo Commentaire, dont il douc enjoue. Je juge, de-il, qu'il fe fera furpatile par un trait que p'ai vu 3 dans fa Préface, lequel me paroit très-lavorable à montrer que la 3, feience et for intuite pour ben parler d'une profétion dont on n'a 3, point d'expérience." Ce qui paroît furprenant, c'eft que ce trait q'u'il cit en prouve en aucune manière que jo veuille parter in traitge q'u'il cit en prouve en aucune manière que jo veuille parter in traitge

de la Marine. , Ce trait fingulier, dit-il enfuite, (qui n'est rien moins que fingulier,) ,, a augmenté la curiolité que l'aurois de voir " ce que ce scavant homme a écrit sur cette matière. Je juge que faute d'expérience il aura bien de la peine à se garantir du naufrage ordi-, naire à tous les Sçavans spéculatifs. Je ne m'arrête point au trait , que je viens de rapporter; mais je fuis perfuadé que tous les Marins , en riront". Ce ne sera surement pas à Toulon qu'on en rira, ce ne seront pas les Officiers des Galéres de qui j'ai l'honneur d'être connu, & avec lesquels j'ai servi en Italie & en Flandres. J'ai fait plusieurs voiages fur mer, & j'y ai même fait naufrage, comme je l'ai dit dans mon Livre; mais je n'ai point vû de combat. Notre Officier commande fur les Galéres, en a-t-il plus vû? Combien y a-t-il de tems que ces fortes de Bâtimens n'ont point combattu? Et comme il n'a pas servi fur les Vaisseaux, il ne scauroit guéres mieux parler que moi d'une profession dont il n'a point d'expérience. Nous voila donc tous deux au même niveau fur la Marine,

Le Père Hote Jélüite a fait un excellent ouvrage de l'Art det armétet natales, ou Traité des évolutions navales, ou il donne encore la Théorie de la confiruition des l'aisfleaux. Au jugement des plus habites Marins, fon Livre est d'une instruction merveilleuse, & je l'ai lui avec plaisit. Je n'ai pas moins la les ouvrages manufents de s'eu M. Simonet, Capitaine de Vailseu, qui m'avoit expliqué fa Tactique navale, qui est dans la Bibliothieque du Maréchal d'Étrées. Je n'ai pas peur de faire naufrage dans ce que fai à dire de la Marine. Il ne stra donc permis qu'à notre Officier de Galères d'en rasionner. Les Marins de Toulon n'en conviendront pas; & peut-être s'il raisonnoit des Vaisseux avec eux, que s'ais-s'ils est le retroveroient pas tout aus lift peu exercé que moi dans cette s'étience? Je sérois fort trompé file Critique parloit aussi bien de la Marine que le Père Labat Dominicain dans ses Voiages, & que tant d'autres qui n'ont pas l'avantage d'avoir

vicilli dans le corps des Galéres.

In felices charta, cur tam male, tam mifere periffit!

Je renvoie mon Critique à la Lettre XII, de Patin à M. Spon. Il me permettra seulement de lui dire à l'égard d'un autre article, qu'un galant homme comme lui auroit du s'abitenir de toucher un reproche faux & calomnieux qui m'a été fait. Rien em à plus furpris dans un homme de son caractère, & anquel je n'ai fait nul mal, & ceux qui ont lu mon Livre ne l'ont pas moins été, tant la calomnie est ridicule pour des gens d'esprit, car elle se détruit par le Livre même. Mon Critique l'ampaumec à pur se à pleus ..., De seul aveu", (die-il, en citant quelques-unes de mes paroles), "auroit du ce semble l'obliger à parler parler avantageusement d'une grande & très-utile victoire ", qui a decidé ..., de la fortune d'une grande summe, & de l'honneur du Souverain &

un du repos de ses sujets". Il est triste à un honnête homme d'être

Di Lui, Google

livré à de telles plumes. Peut-on rien imaginer de plus faux que cette accusation, & de plus contraire à la vérité & à la bonne soi? Il falloit que cet Ecrivain cherchat l'endroit dans mon Livre, mais inutilement l'auroit-il cherché. Après cela peut-il dire l'avoir lû? Je ne veux point le croire pour son honneur; mais cela n'empêche point qu'un tel reproche ne fasse très-grand tort à un homme de son caractère & de son âge. De bonne foi est-ce la faire bonne guerre? Lorsqu'on est hors d'état de se désendre, c'est soiblesse que d'attaquer, & sur tout un homme qui ne nous a fait aucun mal. Une telle conduite honore-t-elle heaucoup les armes? Embellit-elle une profession toute pleine de franchise & d'honneur, & où la mauvaise foi est une tache qui ne s'essace jamais? Non, ce reproche est trop injuste pour ne pas citer le passage, où je parle de l'action célébre de Denain.

" Nous combattimes, dit on, par Colonnes à l'affaire de Denain, Nous. & fur les mêmes principes de ce grand Capitaine (le Prince Eugéne;) fur la mais cette manière de se ranger & de combattre n'est point celle que Guerre " je traite ici. On ne scauroit appeller Colonne un nombre de batail- pag. 147. , lons disposes à la queue les uns des autres sur quatre ou cinq de Paris. , hauteur, à une distance de vingt-cinq à trente pas. Si l'on a combattu dans cet esprit à Denain, ce que je ne voudrois pas assurer, " quoiqu'il paroiffe un Plan gravé de ce combat, où l'infanterie est ordonnée de la forte; suppose que cela soit, & qu'il faille croire , ceux qui l'ont confirmé, on me permettra de dire que cette méthode ne me semble pas fort bonne: je la tiens au contraire sujette à une " infinité de défauts, & par conféquent mauvaise & dangereuse dans ", une affaire de rase campagne, quoiqu'elle le soit moins dans une in-fulte de camp retranché. Dans cette affaire s'agissoit-il d'autre chose que de l'infulte d'un camp? D'ailleurs cette manière de combattre étoit toute nouvelle dans nos armées. C'est beaucoup que d'avoir sait connoître par cette disposition qu'il v avoit quelque chose d'imparfait & de foible dans notre Tactique, par ce qu'on avoit vû pratiquer à M. le Prince Eugene à Turin & à Malplaquet, où il a fait voir qu'il voioit un peu plus loin que Mylord Marlborough dans ses lignes redoublées, qui n'ont eu de fuccès que parce qu'il opposoit le nombre & la valeur à cette valeur accablée par le nombre. Le Général de l'Empereur, plus profond dans l'infanterie que l'autre, ne nous a donné qu'une idée imparfaité de mon principe des Colonnes, dont la découverte est due aux Anciens, & l'on peut dire qu'Epaminondas l'a perfectionnée, s'il n'en est pas l'inventeur. l'ai taché d'enchérir sur lui avant que j'eusse appris par la lecture de l'Histoire qu'il cût combattu de la forte. Je louë M. le Prince Eugéne de cette façon de combattre, & celui-ci l'auroit bien changée, s'il cût penfé à celle de Gustave-Adolphe. J'ai reconnu pourtant qu'elle valoit infiniment plus dans l'attaque d'un camp retranché que notre méthode ordinaire, & je prouve plus bas que cette Co-

lonne disjointe est sujette à des défauts très-dangereux, par l'opposition de mon principe qui s'en trouve exemt, & par des suits & des raisonnemens contre lesquels il n'y a point de-replique. Quelle bonne foi de saire dire à un homme ce qu'ul ne dit & ne pense point, & de trouver étrange que j'écarte l'éloge d'un Général dans une action que je ne fais qu'indiquer, & dont je ne parle que par rapport à l'ordre, sans entrer dans le moindre détail.

Mais laislons là enfin M. Barras de la Penne & fa critique, pour passer à d'autres plaintes que l'on pourroit faire contre moi, & qui, pour n'être pas plus justes, ne laisseroient pas d'avoir pour certains ef-prits quelque chose de plus spécieux. J'ai déja taché de les prévenir dans mon premier Tome. Mais j'ai si fort à œur de n'ossense personne, que je ne spairois prendre trop de précautions pour éviter ce

malheur.

Il m'est revenu de quelques endroits que l'on m'acculòit de n'épargner personne dans mes paralléles, morts, ni vivans, & de donner tout au travers de la médisance, c'est-à-dire que je rapporte les sautes & les foibles de mes acteurs dans les faits ou dans les portraits que j'en donne, fans aucun détour ni cérémonie, tout simplement & en vrai Gaulois. Mais ai-je pense à autre chose qu'à me rendre utile au public, en lui découvrant la vérité autant qu'il est permis de le faire sans choquer personne? Pervertiroisje cette vérité pour si peu de chose?

A quoi me serviroit d'avoir été le témoin de la plupart des événemens les plus mémorables des deux dernières guerres, fi je ne les rapportois tels qu'ils font, & si j'opprimois la vérité pour plaire à un trèspetit nombre d'Acteurs que j'amène sur la scène, & si je m'attirois le blame de toute la terre & de la postérité, qui m'accuseroit de mensonge, de mauvaise foi & de slatterie ? Quelle honteuse servitude ne m'imposeroit-on point, s'il ne m'étoit pas permis de faire observer dans certains Acteurs estimables d'ailleurs, & desquels je ne céle ni les bonnes qualités, ni les affaires où ils ont réuffi, des défauts & des fautes à l'égard de la guerre, dont aucun grand Capitaine ne fut exemt? Ne diroit-on pas que ceux qui prennent leur fait & cause, prétendent que ces Officiers ont été choqués de ce que je ne les ai pas dépeints comme infaillibles? Ils font trop raifonnables pour l'avoir penfé. Le grand Turenne, de qui M. de Montécuculi disoit qu'il faisoit honneur à la nature humaine, dans ses propos de table, ou dans ses entretiens ordinaires, se faisoit une espèce de plaisir de faire remarquer aux Officiers les fautes où il étoit tombé en certaines occasions, plutôt que de leur faire part de ce qu'il avoit fait de grand & de beau en une infinité d'autres. Il est certain que nous trouvons de plus utiles instructions dans les fautes des grands hommes, lesquelles sont une suite de l'infirmité humaine, que dans la prospérité de leurs entreprises. Ils sont faits comme les autres, ils s'oublient affez fouvent. Est-ce que ceux dont je parle parle ne s'oublient pas aussi : l'aurois trop à faire si je voulois, je ne dis pas celer, car cela feroit infame, du moins pallier les fautes où ils, font tombés. Ils feront grands Capitaines tant qu'il leur plaira; mais qu'ils ne se plaignent point si nous les trouvons en défaut quelquesois. & fi nous disons qu'ils sont tombés, les uns de plus haut, les autres de plus bas, fans que pour cela leur honneur en fouffre. M. de Turenne l'avouoit bien. & qui plus est en plaisantoit: le grand Condé tout de même. Gustave-Adolphe en faisoit-il mystere? Quels hommes pourtant que ces gens-là! Quelqu'un prétend-il se mettre au-delà? Cela feroit trop vain. Je reconnois en quelques-uns des qualités extraordinaires; mais ils me permettront de leur dire franchement, que les plus grands Capitaines anciens & modernes n'ont pas été éxemts non plus qu'eux de faire des fautes. Je les renvoie à la maxime du Cardinal Mazarin, qui disoit que les plus habiles gens sont comme les victimes. qui pour exactement qu'elles eussent été choisses, avoient toujours quelque chose de mauvais quand on en examinoit les entrailles.

le rapporte les faits tels que je les ai appris de gens irréprochables & dignes de foi, & qui ont été les témoins de la plûpart. Je n'ai garde d'oublier ceux où je me suis trouvé. Ne me sera-t-il point permis de les raconter tels qu'ils se sont passés, & non pas tels que tant d'autres bien moins par faute d'être instruits, que pour le plaisir de se faire des amis, en opprimant la vérité par de basses slatteries, ou par la crainte de s'attirer des affaires, content les choses tout autrement qu'elles ne font arrivées. Si je les produisois comme des Héros qui tiennent plus du divin que de l'humain, incapables des moindres fautes, de la moindre inadvertance, & que ceux contre lesquels ils ont eu affaire ne fussent représentés que comme des hommes foibles, où en ferois-je, puisque ces hommes ont remporté fur eux des avantages considérables, & que ces Héros sont sortis honteux & vaincus d'entre les mains de leurs ennemis? Faudra-t-il, pour me tirer de cet embarras, avoir recours à quelqu'une de ces machines d'Homère, qui fait intervenir un plus grand Dieu ou quelque Déefse plus puissante, éprise des charmes du Général victorieux, & saire voir que le mauvais fuccès n'a pû arriver fans quelque prodige femblable? car une bataille ou un combat ne se perd point sans cause, le me deshonorerois si je ne disois pas vrai dans ce qu'il est permis de dire.

Polybe est fans difficulté un très-grand Maître, & le modèle des bons Historiens. "Il est d'un honnéte homme, dit-il, d'aimer ses , amis & fa patrie, de hair ceux que ses amis haislent, & d'aimer ; ceux qu'ils aiment. Mais ce caractère est incompatible avec le mèyier d'Historien. On est alors obligé de louer ses ennems, lorque 3 leurs actions sont vraiment louables, & de blàmer sans ménagement Tome III.

Division Chingi

" ne forme fon jugement que fur les actions même".

Il n'y a aucun liomme fur la terre, nul Prince, nul homme d'Etat; nul Héros qui foit louxble ou blamable en tout. Ils ne réullifient pas toujours dans ec qu'ils entreprennent, ils n'échournt pas toujours non plus. Ceux auxquels j'ài attribué des fauttes, fe trouvent blamés en certains endroits & loués en d'autres. Je n'ai pas épargné M. d'Albergott dans fes fautes; mais comme je l'ai donné pour un homme de grand courage, on le verra tel dans la détription de la bataille de Cafánno, & d'une conduite admirable dans ce qu'il fit. Peut-être que nous le trouverons en détait en d'autres endroits; sáns qu'on puiffe nous accommendant de la condition de l'autres endroits; sáns qu'on puiffe nous accommendant de l

cuser de n'être pas d'accord avec nous-mêmes.

J'entens encore que l'on m'accuse non seulement de donner un mauvais tour à toutes les actions dont je parle; mais encore de diminuer la gloire de certaines entreprises, ou du moins d'en distribuer une si petite portion aux Acteurs, & d'être si chiche dans les éloges qu'ils méritent, que fouvent l'honneur des actions les plus remarquables tombe plus fur les autres que fur le Chef. On fonde ce reproche fur ce que j'ai dit de la bataille d'Almanza dans la Préface de mon premier Tome. Cela mérite d'être relevé, quoique je m'en fois affez justifié dans celle du fecond. Je parle la d'une action d'un Officier Général qui commandoit la gauche de la cavalerie. l'avouë qu'elle est belle & très-scavante, & que la victoire se déclara par cette gauche, & par conféquent par lui. Je loue fon action, je lui rends justice, & je blame un Historien peu exact & flateur de n'avoir non plus parlé de cet Officier Général que s'il n'avoit jamais été au monde : étoit-ce là le lieu & la place de louer le Général de l'armée, à qui la gloire d'une journée heureuse est toujours rapportée? Selon mes gens c'est un crime qui ne se pardonne pas aisement. Qui a dit à mes Censeurs que dans un paffage de deux lignes, où il ne s'agit d'autre chose que d'un reproche fait à un Historien qui écarte l'action d'un Officier Général, je dusse y placer un éloge de fix lignes? Quel est le devoir du Général? C'est de mettre fon armée en bataille le plus avantageusement qu'il lui est pollible, avec plus ou moins d'art, felon fa capacité, & felon la dispoficion de son ennemi. Il donne ses ordres aux Officiers Généraux, chacan au poste où il lui a plû de le mettre, avec le pouvoir d'agir selon les occurrences, & les choses changeant de changer les ordres. Et comme fon poste est par tout, fon attention principale est d'avoir l'œil, & de s'approcher non des endroits où il y a le moins à craindre, où il y a les meilleures troupes, où le poste est plus avantageux, & où sont les meilleurs Officiers Généraux; mais où il y en a de moins expérimentés, où il est le plus foible, soit par le désavantage du terrein ou la foiblesse de ses troupes. Si les affaires réullissent à un aîle, il n'aura garde de s'y porter, mais il courra où les affaires périclitent: femblable aux Médecins, qui n'ont que faire d'aller voir les fains, mais les malades, & les plus malades, pour tacher de remédier à leurs maux. S'il faifoit autrement, il fe deshonoreroit fans ressource. A cette bataille le centre fut ensoncé, & l'on vit le moment où il alloit être entiérement féparé de ses aîles; le Général y accourut, y amena du secours, & s'exposa aux plus grands périls pour rétablir ce centre, lorsque la gauche victoriquie changea la face des affaires. Un Général d'armée poste-t-il ses Officiers, leur donne-t-il ses ordres pour les faire battre, ou pour leur ôter tout moien d'acquérir de la gloire? N'est-ce pas à la sienne propre qu'il travaille, en saisant en sorte par ses soins que chacun en acquiere autant qu'il dépend de lui? Je donne ailleurs un détail de cette bataille. Peut-on trouver étrange que je dise que l'Officier Général de la gauche fit un coup d'habile & de vieux routier? La bataille a été gagnée par la gauche ou par la droite, ou par le centre, dit-on communément; doit-on inférer de là qu'un Général qui ne s'est pas trouvé en cet endroit-là, n'a pas gagné la bataille? Ce féroit fort mal raisonner. Je ne sçai quel est l'Ancien qui a dit, Penes quem auspicia sunt is victor est. Ce Général peut-il être saché, & trouver mauvais que dans un récit détaillé de l'action, on louë tels & tels qui ont contribué à la victoire, & combattu fous ses ordres? Il seroit peu raisonnable, & manqueroit d'équité.

Dans la bataille que Céfar donna contre ceux de Hainault & de Cambrefis, où la victorie fut il longtems difjuvée, & les Romains prêts à fuccomber, ce grand Capitaine donna toute la gioire du fuccès à Labienus, un de fest Lieuteans. A la journée de Rocroi on tó42, qui fit fi glorieule à M. le Prince, M. de Gaflion, qui n'étoit alors que Marchal de Camp, fit un mouvement tout femblable à celni de M. d'Avarey à Almanza. Il renverfa la gauche de la cavalerie de l'armée ennemie. Bien loin de fie mettre à fest trouffes, comme c'eft l'ordinaire aux Généraux imprudens & malhables; il fe replia für ce qui refloit en entier, ce qui fit la caufé du gain de la bataille. M. le Prince fit-il fâché qu'no nifertà cette belle action de Gaffion dras les rélations qui parurent de cette bataille I Il en fut charmé, & le lous publiquement. Ce grand Capitaine ne fit pas moins glorieux, moins loué & moins

admiré de toute la France, ni moins l'Auteur de cette mémorable

journée.

Venons à un autre reproche. On prétend encore qu'il y a plus de malignité & de médifance que d'amour du vrai dans les faits que je rapporte, & dans les portraits que je fais de mes Acteurs. Mais y a-t-il quelque Historien qui ne soit en plein droit de dire quelques vérités chagrinantes, & qu'on ne scauroit regarder comme des médifances? Qu'on me juge. De tous ceux que je transporte sur la scène, disentils, morts on vivans, grands ou petits, à m'entendre il n'y en a pas un de parfait, & qui sçache médiocrement la guerre. Outre que le nombre des parfaits, ou du moins de ceux qui en approchent est fort rare, je serois curieux de sçavoir de ces Messieurs où ils ont trouvé tout cela dans mon Livre des Nouvelles découvertes, & dans mon Commentaire fur Polybe. Je ne sçaurois m'empêcher de leur dire qu'il n'y a rien de plus faux que cela. Je parle en général, je n'attaque point le particulier, & je ne fais aucune allufion à perfonne. J'ai avancé que la guerre d'aujourd'hui est bien moins un art & une science qu'une routine, que nous n'avons ni principes ni système; qui est ce qui en disconvient? le n'en demeure pas là, je le démontre par l'exhibition nûe & fimple des principes des Anciens heureusement découverts, si longtems oubliés par la barbarie des tems, & je les produis. Cette vérité une fois posée, je puis dire sans craindre de me tromper, & sans choquer perfonne, que nous ne scavons rien ou fort peu de chose; mais je n'ai eu garde de ne point nommer les grands hommes parmi nos Modernes qui ont connu ces principes, auxquels ils ont du toutes leurs victoires. Que conclure de tout ce que je dis ici, & de ce que j'ai avancé plus haut, finon que l'objection générale de malignité & de médifance est fausse & injuste? Je croiois l'avoir suffisamment prévenue dans mes Préfaces précédentes, & me voici obligé à une troilième contremarche.

Quelques perfonnes m'ont reproché, non pas fans quelque apparence de railon, que je priois quelquefois un peu trop de moi, & que cella faifoit beaucoup foupçonner un très-fort penciant à l'immodefie. Il
est raifonnable de fatisfaire ces perfonnes la, & ce les fatisferai de maniére à les faire penfer plus avantageusement qu'ils me pensent. S'ils en
font contens, j'aurai licu de croire qu'ils n'auront pas eu un juste fujet.

de prendre scandale de ma conduite.

Ceux qui me connoillent (gavent bien que je fuis dans la néceflité de rendre bon témoignage de ma perfonne pour une bonne fin. Je déclare à mes Lecleurs que je ne prens ce parti qu'à regret. Sil y a quelque choic qui puille déplaire dans cette conduite forcée, qu'on ne s'en prenne pas à moi, mais à ceux qui me forcent par leurs mauvais dicours d'être mon propre l'anégyrifte, dans quelques endroits où je purle de mes fervices p juifique tout ce qu'il peut y avoir de mal on cela

doit nécessairement retomber sur ces sortes de gens, comme ils le méritent. Les autres Ecrivains qui ne sont pas dans ce cas-là, n'ont que faire de m'imiter, n'y aint rien de plus vain & de moins supportable que de se loute soi-mème. Il n'en est pas ainsi de moi. Il me doit étre permis d'en user de cette manière. On doit même applaudir à ces louanges, non pas parce qu'elles sont sondées & soutenués de la vérité, car cette selue raison ne me déliveroit pas du reproche do vaniét & d'immodessie; mais parce qu'elles sont necessaires dans le cas où je me trouve, & qu'il m'importe extrément de déclurar de dessi na tête le mal que certaines gens m'ont déja fait, & qu'ils tàchent encore d'aigrir & d'augmenter, s'il leur c'u possible, pour m'accubier, sans leur avoir sourni le moindre sujet. Si je me lout, je le fais ce me semble avec modessie; ne me tournant que du côté du cœur & des services.

Si la fageffe de Cimon a été attaquée par la malice de se ennemis & de se envieux, qui le vouloient perdre, & couper court à sa fortune, en le faisant palfer pour un homme dont la cervelle n'étoit pas des mieux cimentées, il ne sur passent passent les couvrir de honte & de confusion, par la fagestle de sa conduite en tout es qui regardoit le bien de sa patrie. C'est pourquoi, dit Valére-Maxime, il força coux qui l'avoient sait passer pour insense de s'accuser eux-mêmes de folie.

Un grand Capitaine de nos jours, & l'un des plus figes & des plus honnetes hommes qui aient paru depuis longtens, s'acquit une femblable réputation par l'adrefle & la baffelle de cœur de certaines pen jaloux de la gloire, qui fe liguérent contre lui , comme l'on fit contre Cimon. Je n'ai garde de comparer ma fagelle à celle de ces deux Sages; mais cela ne laifle pas de confoler un honnète homme, auquel on a tendu de femblables pièges. 'Mon Livre m'a pleinement juftifié, & fait connoître la malice de certaines gens.

Mais ce n'est pas la fœule chose qui devoit fervir à ma justification. Ce n'est point se louër que de parler de foi, lorsquon ne peut faire autrement, & qu'il s'agit de répondre à des reproches & des calomnies fur mon peu d'expérience. Peruleis s'e vante dans Thucytide, & Péricles s' voit forcé. Epaminondas, le Bias, le Turenne de son tems, s'est loue lui-même, sans que la politérité & ceux qui l'écontoient l'accusalisme d'immodeltie. Sepion en fait de même, & Sepion faitoit bien. Polybe, autre Bias, parle souvent de lui. Sans cela son Traducteur se s'international de l'un de de grand faitorien, où il a si bien résult. Il rapporte lui-même qu'il s'est trouve à bien de grandes entreprises qu'il avoit projettées, & qu'il en avoit exécuté quépues autres. Cela me s'emble très-permis & fort innocent.

D'où vient qu'on ne blàme pas cet Historien aujourd'hui? Qui est-ce qui l'a blamé en fon tems? Aucun: on est donc moins équitable en ce tems-ci qu'on n'étoit en ce tems-là? S'il n'avoit rien dit de ce qui le regarde, nous n'en fçaurions rien en celui-ci. Il importe pour le tems où nous vivons, comme pour la posterité, que ceux qui scavent les choses dont ils ont été les témoins, se hatent de les publier, dit un Auteur: car autrement la peine de remonter à leur première origine devient très-grande, & fouvent on y perd fon tems. Ce reproche qu'on me fait tient un peu trop de la morale severe. .. L'on ne choque pas , toujours la bienseance en parlant de soi & de ses actions ou de ses , fervices, lorsqu'on ne sort point des termes de la vérité, (dit un " Auteur dont j'ai oublié le nom, ) & qu'on cite une infinité de té-. moins qui vivent encore, fur tout en la profession des armes, où " l'on pratique des vertus plus fincéres, & qui fe trouvent affez bien » récompenses lorsqu'on ne dérobe pas à leurs Auteurs la gloire de , leur nom.

Peut-être me blamera-t-on du détail un peu trop étendu que j'ai donné du blocus ou du fiége de Modéne. Ma conscience me reproche un peu là-dessus, il faut que je l'avouë: je n'ai d'autre excuse; sinon qu'il est bien difficile de presser sa marche dans une affaire que ie puis dire être la fource de mon peu d'avancement & de bien des chagrins. Le récit des maux foulage, & endort la douleur. On ne bride pas aussi aisement la nature qu'on s'imagine. C'est souvent un désaut que de s'y laisser aller, j'en conviens: le plus grand nombre est de cet avis, les autres qui aiment ces fortes de détails ne se plaignent pas. On n'écrit point pour un feul ordre d'hommes ou de Scavans, il y a toujours de quoi apprendre dans ces fortes de faits comme dans bien d'autres que 'ai rapportés; les uns m'en remercient, & les autres m'en font la mine. Que faire? Si vous vous mettez à corriger ou à retrancher, dit un Auteur de nos jours, ce que celui-ci & celui-là ne goûtent pas, il ne vous restera rien: vous serez réduit à la carte blanche, ou à sort peu de chofe, & peut-être au plus mauvais de votre ouvrage. Quelques-uns fe plaignent que je suis trop diffus: je me suis déja accusé de ce péché dans ma Préface du premier Tome, & je trouve qu'ils ont raison, sans aucun dessein de m'en corriger; parce que j'en vois un bon nombre d'autres qui font équilibre, & qui m'affurent que je me fais lire. Continuez fur ce ton, me difent-ils, ce défaut qu'on vous reproche ne nous a jamais déplu, tout au contraire il nous plait fort. Si ç'en est un, & que ces gens-là s'abusent, j'y consens; est-ce que je suis infaillible? Non: encore moins corrigible dans ce qui ne dépend pas de moi. Je fouhaiterois fort, finon d'être l'un, du moins l'autre. Prétend-on que mon ouvrage forte tout parfait de la presse? Ce seroit trop exiger. Quand même l'écrirois & que je raifonnerois comme un

Ange, je trouverois à qui parler: on ne me réfuteroit peut-être pas,

mais je me verrois chargé de beaucoup d'injures.

On prétend qu'on m'attaquera fur mon Syltème. J'avertis par àvance es gens-là, qu'ils ne font pas affez fernes fur l'étrie pour metred, fin une telle avanture. Ils y reboucheroient infailliblement. Je ne leur confeille pas de s'y jouêr: car en m'attaquant ils attaqueront l'évidence, le bon fens de les régles de la guerre. Je doute que qui que ce foit

s'en avife fans éprouver une rude mortification-

Quand aux faits que je rapporte, & dont je n'ai pas été témoin, je me fuis affez expliqué dans ma Préface & par tout ailleurs, qu'on me tronvera toujours rempli de reconnoissance pour les personnes qui m'auront tiré d'erreur, s'ils trouvent que je ne les rapporte pas felon l'exacte vérité, & que je ferai toujours prêt de les écouter avec toute la docilité d'un honnête homme fans nulle honte de retractation, lorsque ce seront des gens dignes de foi & témoins oculaires. L'occasion s'est préfentée, & je l'embrasse avec plaisir, à l'égard du passage du Var en 1707. Un Officier de mérite m'a fait voir, que je n'avois pas été bien informé à l'égard de ce qui se passa sur cette rivière; que M. de Sailly, Lieutenant Général, n'y avoit pas marché avec un grand corps de troupes, comme je l'avois cru; qu'il n'avoit d'abord que deux bataillons & trois ou quatre escadrons, & que le régiment de la vieille Marine le joignit fur cette rivière, lorsque les ennemis commencérent à l'approcher & à tenter le passage. En voila bien peu pour ofer tenter de la défendre: qu'il ne laissa pourtant pas malgré sa foiblesse de saire quelque réfiftance, quoique le poste ne sut pas tenable & que la rivière fût guéable par tout, comme je l'ai dit; que les ennemis aiant commencé à passer, nous nous retirames en gens de cœur; qu'il y eut même un petit combat en deçà, où l'Officier qui commandoit une troupe de cavalerie fut pris prisonnier. Il me semble qu'il avoit fait assez voir, que quand même M. de Sailly auroit été à la tête d'un grand corps de cavalerie & d'infanterie, il n'auroit pil défendre cette rivière; qu'il fit enfuite sa retraite sans être suivi que d'un corps de Houzards, foit que M. le Prince Eugéne craignit de s'engager dans un païs inconnu, ou qu'il crut que nous fussions en forces, & que nous eussions dessein de l'attirer dans quelque embuscade. Quoiqu'il en soit, M. de Sailly se retira en homme de guerre; mais tout sela ne prouve pas qu'il n'eut pas écrit à la Cour, & au Maréchal de Tesse, qu'il étoit suivi de toute l'armée ennemie, & qu'elle n'étoit qu'à une marche de lui.

Le Sieur Bernard, Cificier de mérite, & Aide de Camp de M. le Comte de Grignan, lui manda que l'ennemi étoit encore à cinq marches de Toulon. Comment accorder cela avec la lettre de M. de Sail-iy? Il oft pourtant certain que ce Général fe trompa. Cependant la Cour recoit trois lettres le même jour. & On feut fort mauvais gré à

M. le Comte de Grignan de ce que fa lottre n'étoit pas conforme à celles de-M. de Sailly & du Maréchal de Teffe. Cependant les avis du Comte étoient véritables, & la Cour lui a rendu justice. Pai appris

ceci de lui-même.

On pretend que M. de Sailly avoit de grandes raisons d'avancer de quatre jours l'armée des Alliés, parce qu'il craignoit un secours que M. le Marquis de Goesbriand commandoit au camp devant Toulon, Sé qu'en mandant que l'ennemi n'etoit qu'à deux pas on le laisseroit commander dans ce poste, qu'il vouloit déclandre. Cette rule n'eut aucun esset: M. le Marquis de Goesbriand y arriva, Se par une sorte générale il chassa le des des services de la comme de l'entre le lever le liège, Se sauva la Frovence sous les aussiess du Marchal de Teste, qui eut tout l'honneur de cette campagne, comme il le méritoit.

Il ne me refte plus qu'à rendre raison des matières que i'ai traitées dans ce troisième Volume. Elles sont d'une instruction peu commune. outre qu'elles font peu connuës, & que jusques ici personne ne s'est avise de le traiter: je parle ici de la désense des Places des Anciens Cette partie de la guerre est beaucoup plus agréable & plus intéressante que l'attaque, où nous fommes plus exercés, & elle a beaucoup de rapport à celle des Anciens dans ses principes, bien qu'elle exige plus de connoissances que la nôtre n'en demande, non seulement à cause de leurs machines de guerre, qui n'étoient pas comparables aux nôtres depuis l'invention de la poudre, mais encore à cause de leurs travaux fouterrains & des autres ouvrages du dessus, beaucoup plus confidérables que ne font les nôtres. D'ailleurs leur façon d'attaquer étoit beaucoup plus profonde & plus sçavante, par cela seul que la défense l'étoit infiniment. & bien autrement rufée que ne font les nôtres; ce qui ne demandoit pas peu d'esprit, de sçavoir & de prévoiance, puisqu'il ne falloit pas moins exceller dans l'une que dans l'autre de ces deux

J'ai dit en une infinité d'endroits que les Modernes excelloient particulièrement dans l'attaque. & les la génieurs François plus que ceux des autres nations, & qu'on devoit la perficction de cette admirable partie de la guerre au Marcheal de Vauban. Quant à la défente, on en voit quelques-unes fort belles & fort fçavantes, mais de loin à loin: car on ne juge point & on n'appelle point une défente belle & glorieufe; parce qu'elle a été longue & longrems foutenué, puilqu'il arrive aflez fouvent que l'ignorance ou la mollefie des altiègeans fait toute la gloire des afliègés. Il faut des obfervations pour juger du mérite d'une attaque & d'une défente. On verra dans cette feconde partie combien la méthode des Anciens dans la défenté étoit admirable, proflonde & rufee. Je ne vois pas qu'on puiffe dire, du moins il me le femble ainfil

parties: car l'ignorance de l'une nous rend peu capables de l'autre.

tainfi, que nous en aions aucune : le Lecteur le comprendra aifement par celle des Anciens, que j'oppose affez souvent à nos pratiques.

le prie les gens de guerre de lire avec attention cette sconde partie. il y a plus de profit à faire qu'on ne pense : car bien qu'il semble que ie traite uniquement des réliftances des Anciens d'une façon historique, le dogme pour les nôtres s'y trouve envelopé avec tout l'art & tout l'agrément qu'il m'a été possible d'y mettre. Il est certain qu'un homme du métier qui lira avec foin, & méditera bien cette partie de la défense des Anciens, apprendra ce que nous avons si longtems ignoré dans nos défenses; il comprendra que ces grands hommes de l'antiquité étoient infiniment au-dessus de nous dans cette partie de la guerre, & la feaura parfaitement, hors certaines choses que je découvrirai dans les autres Volumes, felon l'occasion. Les Scavans qui ne sont pas guerriers, ne prendront pas moins de goût à lire cette partie de la science de la guerre. Il s'en faut bien que je croie que ce qui regarde les gens de guerre passe leur compétence. La guerre est une science qu'on peut fort aifement apprendre, indépendamment de l'expérience, qui ne fait que perfectionner. Il faut qu'ils la sçachent s'ils veulent écrire l'Histoire, ou traduire les Historiens de l'antiquité; outre qu'ils trouveront dans cet ouvrage une infinité de remarques & d'exemples qui peuvent être d'un fort grand sccours pour une plus grande intelligence des Auteurs de l'antiquité, & qui ne font que trop connoître que nos Traducteurs ont marqué beaucoup de négligence en bien des endroits de leurs textes: la plupart font tombés dans des bévûes fi énormes, que cela n'est pas concevable. Je les débrouille autant que j'en fuis capable, de peur qu'on ne m'accuse en ne le faisant pas que je les attaque sans preuves. le suis toujours sur mes gardes & dans une perpétuelle défiance, sans craindre de faire un jugement téméraire. Je fens les fautes, fans sçavoir si le texte Grec cloche plutôt que le Traducteur; & lorsque j'ai recours au scavant Dom Thuillier pour me l'expliquer, rarement me trouvé-ie en défaut. Comme les Grecs étoient plus habiles guerriers que les Romains, je m'apperçois affez qu'ils y tombent moins que les Latins. Au reste, si je reléve quelquesois nos Traducteurs & nos Auteurs qui ont écrit l'Histoire des anciens tems, je n'ai pas la préfomption de me comparer à ces grands hommes; ils font fort au-dessus de moi par leur esprit & par leur sçavoir. Je me crois fort au dessous d'eux, & je me rends justice; mais ils me seront celle de croire qu'une longue expérience, jointe à une étude perpétuelle de mon métier, & à celle de certaines connoissances qui en dépendent, m'ont mis en état de découvrir & de débrouiller bien des choses de la guerre des Anciens. Si Lipfe, le Pére Daniel, & un nombre d'autres, qui ont couru avant Tome III.

moi dans cette currière, euffent fervi auffi longtems que f'ai fait, & mis tout leur loilir à l'étude de l'antiquité militaire, il ne faut point douter que leurs progrès n'euffent été plus grands, parce qu'ils avoient infiniment plus d'esprit & de sçavoir que je n'en ai apporté dans cet

ouvrage. Un des Péres Journalistes de Trévoux, que j'estime infiniment par les ouvrages qu'il a donnés au public, a trouvé un peu étrange que l'aie si peu ménagé Lipse & le Pére Daniel dans ce qu'ils ont écrit de la milice des Anciens & leurs machines, qu'ils n'ont pas mieux entenduës. Je ne vois pas qu'il y ait là un fort grand sujet de se plaindre: la critique est toujours permise lorsqu'elle est honnête. & que l'on a évidemment raison dans ce que l'on reprend. Je trouve dans ces deux Auteurs, comme dans tous les autres qui ont traité de la milice des Anciens, des fautes en si grand nombre & si considérables, que l'euffe très-mal fait de les laisser en repos. Le dernier a presque tout copié de Lipfe, même dans les exemples qu'il cite & dans ses machines toutà-fait imaginaires; il auroit du s'en défier, & les laisser la plutôt que de les faire graver d'après lui; mais ce ne font pas la les fautes les plus grandes qu'on puisse reprocher à ces deux Auteurs: elles y sont en sigrand nombre, qu'on en est tout surpris. Ne nous sera-t-il donc pas permis de les faire connoître pour le profit de chacun? Nous nous trouverions bien réduits si nous n'étions pas en droit de le faire. Dans ce que ce seavant Jésuite a écrit de notre milice, il y a beaucoup à reprendre, & cependant je ne l'ai pas fait. Je ne laisse pas que de le louër de son entreprise. Son Livre est bon, je ne le nie pas; mais il est tout comme les autres sujet à révision & à correction. & prête d'autant plus le flanc à la critique, que l'Auteur s'est trouvé hors de fon orbe. Je me trouve dans le mien en traitant les mêmes matières. où l'avouë qu'il a beaucoup fait de tenter l'avanture. Si je ne l'ai pas mife à fin, j'ai du moins avancé beaucoup fans faire naufrage; j'ai vû des Isles & découvert de nouvelles terres: un autre plus habile que moi découvrira le continent, sans que je m'en sache-

Chacun fouhaite que je revienne à mes parallées, c'elt-à-dire aux Notes & aux Obsérvations fur le texte & fur les événemens que mon Auteur rapporte. M'y voilà embarqué jusqu'a la fin de cet ouvrage. Je traite ici pulleurs grands événemens & quater grandes actions, qui me fournifient une inhinité de choses curieules, d'exemples rares & de fecrets historiques. La bataille de Mydionie entre les lliyriens & les Etoliens, est fort intéreffante: on la prendroit pour une avanture de roman, ou du tems des Croiddes. J'entre enfuite dans la guerre des Romains contre les Gaulois Infubriens. La bataille que Flaminius donna contre ces peuples sur les rives de l'Adda, oft célébre dans

PHistoire Romaine: je la mets en parallèle avec celle de Cassano en 1705; Je trouve un tel rapport entre celle -ci & l'autre, dans un grand nombre de circonstances, que j'ai cru qu'un récit complet de cette action ne déplairoit pas au Lecteur: car l'une & l'autre ne se font pas seulement données sur la même rivière; mais par l'examen que j'en ai fait, l'endroit où il y a apparence que Flaminius combattit les Gaulois, ne se trouve qu'a une licue au dessous de Cassano.

Les Romains, qui prévoioient peut-être la guerre d'Annibal, cherchoient depuis longtems à se soumettre ces peuples, pour ne les avoir pas fur les bras; mais ceux-ci leur fuscitérent les Gaulois d'en-delà les Alpes, qui entrérent en Italie, & l'inondérent de leurs forces, & ajant trouvé les Romains & toute l'Italie en armes, ils furent battus à Télamon. Cest une des plus grandes désaites que les Gaulois aient jamais éprouvé dans ce païs-la. On auroit de la peine à croire qu'il y ait des exemples dans l'Histoire de pareilles batailles: car les Gaulois se trouvérent ensermés entre deux armées Romaines, & la fortune ou le hazard fit en faveur des deux Confuls ce qu'il y a apparence que toute leur habileté n'auroit pû faire. Ce fut la dernière caresse que les Romains recûrent de cette fortune: car la guerre d'Annibal, qui fuivit de près celle des Gaulois fut pour eux un terrible revers de médaille, & un si grand sujet de honte & d'humiliation, que mes Lecteurs ne les reconnoîtront plus dans le troilième Livre de mon Auteur, où l'on verra que les armées, quelque aguerries & bien disciplinées qu'elles puissent être, sont fort peu à redouter, si elles ne font conduites par des Généraux habiles & entreprenans. On v verra encore ce que peut l'art & la science d'un Chef d'armée excellent contre le nombre & la valeur, où l'ignorance se trouve à la tête.

L'infulte du camp de Cléomene par Antigonus für POeta & l'Olympe, qui forment la valde de Sélafie, fera la clôture da ficcond Livre de Polybe. Cette action oft d'autant plus illuftre & plus mémorable, que la guerre nôfer eine de plus favant & de mieux conduit, & sque les deux Capitaines les plus célébres de la Gréce, l'un dans les précautions & le choix de fon porte, & Pautre dans la disposition de la dictibution de fes troupes, s'y font fignalés. Polybe s'elf furpaffé dans le narré de cette bataille, ou voir ben qu'il fort d'une main de Maître, l'aurois fort fouhaité de me furpaffer moi-même comme ce grand Hif-torien; mais quand j'en ferois venu à bout dans mes Obfervations fur cet évenement, cela ne fignifieroit pas pourtant que j'approchaffe de cet Hiftorien. Je meins jeut-eire impaffe à ma maniére, c'els-dire, qu'on me lira avec quelque platir. Quioqu'il en arrive, du moins ne

m'accufera-t-on pas d'avoir manqué à l'égard de l'infitudion ; jeniar ien oublé de ce côt-èla. L'attaque des armées retranchées, & la guerre des montagnes , font deux parties où je me fuis le plus appliqué , & que j'ai étudiées avec plus de foin & d'application , & particulièrement la déralère , que J'ai longtems prati-

C'est dans cette grande journée qu'Antigonus vit le moment de sa perte, & qu'il se vit en telle extrémité, qu'il sut obligé de doubler sa phalange, & de se ranger sur trente-deux de prosondeur, c'est-à-dire en Colonne renversée, ou fur un quarré long très épais. Mais il ne faut pas qu'on s'imagine que ce quarré long foit celui qui a paru comme un nouveau phénomène dans les camps qu'on a formés en différens endroits de nos frontiéres, qui à mon fens, comme à celui des gens éclairés, est tout ce qu'on peut produire de plus foible & de moins folide par rapport à mon Système, mais fort bon contre tout autre. Je trouve à propos, puisque l'occasion s'en présente, car je ne la trouverois pas ailleurs, de tirer de l'erreur ceux qui pourroient ne l'avoir pas examiné avec toute l'attention qu'il mérite. Si on l'avoit formé à centre plein, il eût été plus supportable sans l'être beaucoup. S'il est vrai qu'il fût compose de vingt bataillons à huit de file & quatre aux petits côtés, ce qui est trop, deux suffisoient, j'avoué que cette épaisseur est un correctif qui me fait sentir que l'on commence à reconnoître que l'on doit combattre de la forte plutôt que fur quatre de file. Voici donc le quarré long rangé fur ce principe, & cependant il ne me paroît point capable de relister contre ma méthode de combattre, comme je l'ai dit. C'est ce qu'il importe de démontrer de telle forte, que huit bataillons de fix cens quatre-vingt hommes chacun, fur autant de Colonnes de vingt files de front, & fur vingtneuf de profondeur, fraizées de pertuifannes, & foutenues de fix efcadrons, puillent rendre bon compte de ce quarré long. Quelqu'un ne prendra-t-il pas ceci pour un paradoxe? Je ne lui confeille pas de le prendre pour tel avant que de m'avoir écouté.

Je finpose ce corps ainli range A, finivi de toute une armée, & harcellé eulement dans fa marche par les six bataillons en Colonnes & les six escadrons. Je le fais attaquer en B, C, D, E, les deux F. le prendront par le côté B, & les deux autres G, par C, & celles qui font en H. & K. en D, E. la cavalerie L. M. foutenant chaque Colonne. Je demande s'il est bien posible que des gens rangès sir huit de file, résistent contre le choc & la pesanteur de lix Colonnes sitr vingt-neuf de profondeur, fraitées & hérillées d'armes de longueur? Sans doute que non: si elles percent & prénérent ce quarré en fix endrois, foutenués chaque d'un Gercal de la colonne sitre de six penérent ce quarré en fix endrois, foutenués chaque d'un Gercal de la colonne sitre vingt-neuf que percent de profession de la colonne sitre de la colonne sitre vingt-neuf sit en la colonne sitre de la colonne sitre

tadron qui les suit en queuë, je demande ce que deviendra ce grand corps rangé de la sorte, coupé & ouvert à ses quatre saces?



Mais, dirat-ton, les vingt compagnies de grenadiers N. font inferées dans le vuide, à la queué de chaque bataillon, pour fervir de réfere. Je l'approuve fort: mais je ne vois pas qu'elles puissent réparer le desordre que l'entrée de ces Colonnes y aura lait, elles se trouveront la plipart enfermées entre les Colonnes. Pour moi je ne comprens pas comment il est possible de s'imaginer qu'un corps rompu & attaqué de la forte puisse jamais fe tiere d'astaire, ni qu'on puisse y apporter du reméde. Voltà comme le petit nombre bien conduit & bien ordonné bat le grand, qui combat sir une ordonnance plus soible, & dont les armes sont beaucoup moins avantageuses. On a beau alléguer le seu des côtés, on ne l'essue pas longtems, puisqu'il n'a plus lieu lorsqu'on se iont.

Fai parlé du quarré long & vuidé dans mon Traité de la Colonne; J'ai déclaré qu'il téctoi le moins mauvais, mais je n'ai pıs dit qu'il fut bon. J'ai parlé de celui de Xénophon dans fa retraite des dix mille. Il avous franchement que le quarré parlait ne vaut rien, qu'il est fujet à mille dédauts, & il a raison. Que fit-11? Il forma un quarré long de toute son infanterie; & quel étoit, je vous prie, ce quarré? C'étoreat deux Colonnes de seize de front sur plus de deux cens cinquante de profondeur, & le bagage au milieu, & un corps de pesamment armés qui fermoient les deux petits côtés lorsqu'on se trouvoit attaqué par tête ou par queuë. Voilà le quarré long de Xénophon, bien différent de celui dont je parle. Si je demandois a l'Auteur de ce bataillon, que l'approuve fort, pourquoi il l'a mis fur huit de profondeur, il me répondroit fans doute, & je ferois de fon avis, qu'il ne l'a fait que pour rélister contre un effort de cavalerie ou d'infanterie. Je lui applaudis: il faut donc qu'il convienne que la force de l'infanterie confifte dans l'épaisseur de ses files, & que le plus ou le moins fait plus ou moins d'effet. Il s'enfuit donc de là, qu'on ne doit pas moins embrasser cette méthode dans un bataillon tel que le fien que dans tous les autres. & dans les batailles rangées comme dans les autres actions de la guerre. Nos péres ont toujours combattu fur une fort grande profondeur. Ne remontons pas fort haut, Henri IV, le Prince Maurice, Gustave-Adolphe, & tant d'autres grands Capitaines, ont toujours combattu fur dix & fur douze de file, & même fur plus. Du tems de Louïs XIII. l'infanterie combattoit fur huit de file. On n'a qu'à lire le Maréchal de bataille de Loftelnau, Sergent Major des Gardes Françoifes, qui est un assez bon Livre; tous ses bataillons sont sur huit. On combattoit encore fur autant de files vers le commencement de la guerre de Hollande; mais comme tout se gâte & se pervertit, lorsque les Princes ou leurs Ministres élévent aux honneurs les plus éminens de la guerre des fujets tout-à-fait incapables de s'acquitter de leurs emplois. il arrive ordinairement qu'ils changent & bouleversent tout; leur peu d'esprit, le manque d'expérience, ou les mauvais confeils de ceux auxquels ils s'adressent, qui sont souvent plus ignorans qu'eux, sont la cause d'une infinité de changemens ruineux dans la discipline militaire comme dans la façon de combattre: car fur la fin de la guerre on ne combattit plus que sur six de file. Quelqu'un trouva que cinq suffifoient, il fut écouté. Un autre qui vouloit du feu enchérit fur cette fottife. & prétendit que quatre fuffisoient: on le crut, & nous en sommes demeurés là. Nos voilins ont renchéri fur nous, & fe font rangés sur trois pour avoir plus de seu, & pour l'augmenter d'un tiers ils ont supprimé les piques. On ne pouvoit rien imaginer de plus ridicule. Ceux qui font entêtés de ce feu n'ont eu garde de fe ranger du parti de la raifon, ils ont au contraire trouvé fort mauvais que i'aie diminué mon feu d'un cinquiéme, que je remplace par mes pertuifannes. Seroient-ils contens que je le diminuasse d'un septiéme? Il y a lieu de les satisfaire. Deux Officiers de mérite, & d'une application extraordinaire à leur métier, m'ont fait connoître qu'un septiéme de pertuifannes me fuffifoit, & que i'en avois même au-delà. Je fuis bien aise de leur faire honneur de cette découverte. Le premier qui me la fait voir est M. de Robert, Capitaine-Lieutenant de la Mefre de Camp du Régiment de Picardie; & Pautre M. de Vadicourt, Mousquetaire du Roi de la première Compagnie. Ces deux Melicurs ont trouvé par la recherche d'une nouvelle méthode, qu'il n'en failoit pas davantage pour le fraissement de mes Colonnes. Ils ont travaillé de concert & longtems à cette recherche, & sis ont heurculément réulli. Je ne vois rien de plus beau, de plus simple, de plus net & de plus net & de plus net & de plus net. A condition de l'admirée. Peu de gens sont capables d'une telle découverte, on la produira en fon tems.

On m'allégue encore sur la méthode que nous sinvons aujourd'hui, que je chercile à anéantir par les défauts que jy remarque, l'autorité de plusieurs grands hommes morts ou en vie. Je répondrai à cela que ces grands hommes ont applaudi quelquesois à certains usages dont l'expérience nous a enfin sui reconnoître le saux. On les a changés de leur tems, & eux-mêmes y ont concourt, sans qu'ils fusient pour cela moins hablies & moins célairés. Si ces gens-là avoient bien examiné les principes des grands Capitaines dont j'ai parlé plus haut, qui doute qu'ils n'eussient plus squavans qu'eux dans l'insanterie, & qu'ils en connoissoient mis sur la force? S'ils m'allèrquent de bonnes autorités, il n'y a qui que ce soit qui ne conviende.

que je retorque par de meilleures.

Mais quelle est donc cette autorité dont ces gens-là font si fort bouclier : La prendrons - nous, la puiscrons - nous dans les pratiques de nos pères, dans leur discipline militaire, dans l'art de se ranger & de combattre fur certains principes ? Transportons nous bien avant dans les fiécles; ne pouffons pas plus loin que leur fière de Rome. examinons leur conduite & leurs ufages ? C'étoient des Barbares, & nous ne le fommes point. Retrogradons de trois ou quatre fiécles: le font-ils moins? Ce font les mêmes coûtumes, les mêmes erreurs dans leur façon de combattre & dans leurs armes. Quatre fiécles après c'est la même chose. Descendons jusqu'à César, il leur apprend par leurs défaites perpétuelles qu'ils ne font que des enfans, & que leur courage, leur audace & la supériorité des forces ne peuvent rien contre la fcience d'un Chef habile & d'une discipline excellente. Si nous descendons encore quelques années plus bas que ce grand Capitaine, nos péres deviennent des Maîtres & égalent leurs vainqueurs, armés & dressés dans leur discipline, & se les soumettent enfin.

Je termine ce troisiéme Volume par une Dissertation sur les Mines, & les avantages que l'on en peut tirer pour la désense des • M. de nées. Un de mes amis me la communiqua il y a quelques an• M. de nées. Je n'eus pas de peine à reconnoitre la main d'où elle vopainte, noit. Elle eft d'un Officier General \* célèbre dans la ficience des
Matchia armes, y expariculièrement dans cette partie qui regarde les Mid'amien nes. Cette Differtation n'est tout au plus qu'une idée de cette brande Mi- d'e che de la ficience des armes si squante & si curieus; mais comme
consideration d'est pour est peut étende Mi- du qu'il puisse est partieux, j'ai cru devoir en faire part
teur. à mes Lecteurs.

Fin de la Préface.



### T R A I T E DE L'ATTAQUE

ΕT

DE LA DÉFENSE DES PLACES DES ANCIENS.

Tome III.

### TABLE

### DESARTICLE

Contenus dans le Traité de la Désense des Places des Anciens.

RTICLE PREMIER. De l'Architellure militaire des Anciens.

ARTICLE II. Que les fortifications des Places de guerre des Modernes, sont infiniment au-dessus de celles des Anciens, autant par la force que par la beauté & le nombre des ouvrages. Des murs de Cartbage, du Pirée & de Byfance. Des remparts de terre des Anciens. Macbine qui fit prendre Délie.

ARTICLE III. De la défense des Places attaquées d'emblée, ou par

escalade. ARTICLE IV. Que les Historiens de l'antiquité comme les Modernes, confondent les affauts avec les escalades. Exemples de ces sortes d'entreprises.

ARTICLE V. Que les contr'approches des affiégés sur les affiégeans ont été inconnues aux Anciens. Approches de ceux de Syracufe contre les deux lignes environnantes des Athéniens qui en faifoient le siège; leur camp se trouva coupé en deux, & la communication séparée.

ARTICLE VI. De la défense des Places à l'égard de la descente ou du passage du fosse.

ARTICLE VII. De la défense contre le bélier. Moien dont les Anciens se ser voient pour le rendre inutile & de nul effet. 34 ARTICLE VIII. De la défense contre les tours ambulantes.

ARTICLE IX. De la défense contre les balistes & les catapultes. Moiens dont les affiégés le scrvoient lorsque les cordes des machines venoient à manquer.

ARTICLE X. Méthode des Anciens dans les sorties sur les travaux de Places affiégées.

ARTICLE XI. Des forties par mer. Description de celles de Rhodes & de Carthage. Tortuës & batteries flottantes de Démetrius à l'attaque du port de l'une; jettée surprenante de Scipion pour masquer l'entrée de l'autre. Prodigieux travail des affiégés, qui percent leur Mole en un autre endroit pour le passage de leur flotte, &? donner entrée aux secours de vieres.

ARTICLE XII. Moien dont les Anciens se servoient pour la réparation des bréches.

ARTICLE XIII. Des retirades, ou nouveaux murs pratiqués derrière les bréches. \*\*\*\* ,

#### TABLE DES ARTICLES.

| ARTICLE XIV. Méthode des Anciens dans la défense    | des brés   |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ches.                                               | . 68       |
| ARTICLE XV. Suite de l'Article précédent.           | 77         |
| ARTICLE XVI. Des Capitulations des Anciens.         | 83         |
| ARTICLE XVII. Des conjurations, ou cabales secretes | pratiquées |
| dans les Places affiégées.                          | 92         |
| ARTICLE XVIII. Quels neument être les moiens d'em   | bécher les |

ARTICLE XVIII. Quels peuvent être les moiens d'empécher les trabisons dans une Place assiéée, & les remédes qu'on peut apporter los squ'elles sont sur le point d'éclore.

ARTICLE XIX. Si un Commandant de Place, qui a des ordres précis de la Cour de se désendre jusqu'à la dernière extrémité, perd tout droit de commander, s'il n'agit conformément à ces ordres. Sentiment de l'Auteur sur cette difficulté. Si celui qui désendit la citadelle de Modène méritoit d'être arrêté par les Ossiciers de jagranison. Relation de ce siège.



J'Ai dit quelque part dans la première Partie de cet ouvrage, que les Anciens excelloient particulièrement dans l'art d'attaquer & de défendre les places, & que les Modernes n'ont jamais porté fi loin qu'eux ces deux grandes parties de la guerre.

Nous sommes affez avancés à l'égard de l'attaque, peut-être s'en est-il bien peu sallu que le Maréchal de Vauban n'en ait vû le bout. Il est mort, & avec lui la gloire de ce qu'on appelle génie en France tout comme ailleurs; il nous a kussé encore des découvertes à faire.

La nature le léroit-elle épuilée pour ce grand homme? Déclineroitelle aujourd'hui à cet égrard là? Car enfin la perte nous a lailfés fur le même terrain, & les Ingénieurs les plus habiles y font reflès comme les plus ignorans; & bien que nous foions fur celui de la vérité, ou il nous à mis, & qu'il n'y ait qu'à marcher pour découvrir de nouvelles choles, on ne voit pas que qui que ce foit remuê, comme fi c'étoit un champ confacté à quelque Divinité, & qu'il ne fut permis à personne de le défriéet.

Comme ce grand homme a porté fort loin cette partie de la guerre qui regarde l'attaque, (car pour la défense nous ignorons quel étoit fon favoir là-deffus,) & qu'il nous y laisse assez peu à désirer, il faut espérer que quelqu'un bien fourni de science & d'esprit inventif, qui peut-être cft encore à naître, sera plus heureux s'il n'est plus habile. Cela n'est point difficile autant que j'en puis juger, & à cet égard nous pouvons égaler & même furpasser les Anciens; la route n'est elle pas toute tracée? Pourrions-nous espérer d'alter aussi loin dans la désense que nous avons fait dans l'attaque ? Franchement nous ne fommes encore que des enfans dans la première, & fort avancés dans cette dernière, & dans toutes les deux les Anciens font nos Maîtres; on ne le niera pas peut-être. En effet nous ne faurions faire aucun pas dans la science des armes, nulles découvertes, nuls moiens de perfection, que nous ne trouvions ces Maîtres en notre chemin. Les preuves que j'en ai données ailleurs font démonstratives. Je laisse le débat à l'égard de leur mérite dans les autres sciences aux sectateurs de Perrault, ou aux esprits superficiels qui les méprisent, & aux génies solides & de goût exquis qui les admirent: car pour ce qui regarde la guerre, je me crois affez competent pour décider qu'ils sont autant audessus de nous sur ce point, que ceux qui les méprisent dans le reste font au-deffous d'eux.

Qui le croiroit? Nous avons nos csprits Perrault dans le militaire; ils feroient plus raisonnables & moins entétés en faveur de notre méthode & de nos pratiques dans les sièges, s'ils n'étoient trèsignorans dans la milice des Anciens. Ils ne disconviennent pas,

4985 2

du moins les plus raifonnables, qu'ils ne fussent des Maîtres; mais ils veulent que l'invention de la poudre aiant changé tout l'ordre de la guerre, il a fallu nécessairement changer dans les principes & dans la inéthode des Anciens, & les laisser la avec leurs préceptes pour en prendre d'autres, particulièrement dans l'attaque & dans la défense des places, ainfi que dans les fortifications. Je leur passe ce dernier chef, où nous fommes bien autrement habiles que les Anciens ne l'ont été:

mais dans le refte font-ils fenses? Je ne le vois pas.

L'invention de la poudre, qui a produit nos canons, nos mortiers, & tant de diverses bouches à feu, nos mines, nos fourneaux, n'a rien changé, ni ne nous a rien appris des réliftances & des attaques. Je me fuis affez expliqué fur celle-ci dans la première Partie de ce Traité, Nos pratiques sont pourtant les mêmes que celles des Anciens. Nous allons avec plus de précaution aux ouvrages & au corps de la place. nous remnons plus de terre, nous nous terrissons plus profondement dans nos approches que les Anciens ne faifoient, à cause de la violence de nos machines; c'est tout ce que nous voions de nouveau: car pour ce qui est de la méthode, elle est par tout la même. Qu'on ne fe méprenne pas à l'égard de ce mot d'Anciens que je lache par-tout, j'entens par la non feulement les Grecs & les Romains, mais encore les peuples de l'Afie, les Egyptiens & les Carthaginois mêmes : car ces-Grees & ces Romains tant vantés, & pour lesquels nous sommes si prévenus, ne font pas les inventeurs des arts & des fciences: elles étoient connues & cultivées chez les autres très-longtems avant qu'ils fcullent ce que c'étoit qu'arts & sciences. L'on reconnoît affez par leurs Historiens que la barbarie régnoit dans toute la Gréce pendant que la politesse, les sciences & les beaux arts fleurissoient en Asie & dans l'Égypte. On prétend que la fcience de la guerre est fortie toute parfaite de la Gréce, c'est une erreur. J'ai assez fait voir le contraire dans ma première Partie.

La tactique Romaine est unique, du moins je ne la vois nulle part que chez eux: mais celle qu'on attribue aux Grees n'est pas d'eux. Ils l'ont tirée des Afiatiques ; & à l'égard de l'attaque & la défense des places & de l'art de les fortifier, les machines de guerre de toute espèce & les plus admirables; tout cela est puise dans la même source; les Livres facrés en font foi, puisque toutes ces choses étoient connues plus de fix cens ans avant qu'ils en connussent l'usage. C'est l'Ecriture qui

nous l'apprend, quelle plus grande autorité!

Les Grecs peuvent avoir perfectionné; mais qui nous affurera qu'il y cût du défaut dans les pratiques des autres, puifqu'il ne nous refle rien des Auteurs Affyriens, Chaldéens, Perfes, Phéniciens, & de tant d'autres qui ont écrit des guerres de leur païs, de leur gouvernement politique & de leurs loix militaires, puisque tout est enseveli dans l'ou-

bli & dans les ruines des tems aussi bien que leurs langues: car s'il en étoit échape un certain nombre, nous rabattrions sans doute beaucoup de l'idée magnifique que nous nous formons de ces Grees & de ces Romains.

L'Ecriture nous fournit des fiéges très-mémorables, & für tout des réfiliances qui ne le cédent guéres à celles de Lilybée, d'Abyde, d'Égine, de Syracufe, & de tant d'autres pas moins célebres que Polybe rapporte. Ce que l'admire dans les Anciens, c'est qu'ils n'étoient pas moins labiles & moins profonds dans l'attaque que dans la défensé; au lieu que nous n'excellons que dans la première, & que nous ginorons préque entiérement l'autres, où il y a beaucoup plus d'art & de profondeur, comme il fera aifé de le reconnoître par les choles que je vais traiter dans extet féconde Partie, qui ne fera pas moins influtûte;

moins curieuse & moins intéressante que la première.

Ce qui me furprend le plus, & qui devroit fans doute produire la même furprise dans les autres qui ont quelque expérience & quelque teinture de la fortification moderne, c'est que notre méthode dans cette partie de la guerre est infiniment au-dessus de celle des Anciens, non seulement par les ouvrages de dehors que nous separons du corps de la place. & qui rendent l'attaque plus difficile & plus dangercuse; mais encore par cet avantage, que tous se défendent par eux-mêmes, qu'ils se protégent & se flanquent réciproquement : c'est-à-dire qu'ils tirent leur défense les uns des autres, & que le corps de la place domine sur tous, & qu'on ne peut venir à celui-ci que par la ruine des autres. Ce qu'il y a de plus à confidérer, & même de plus admirable, c'est qu'il ne s'en trouve aucun qui n'offre mille chicanes à faire & mille retraites, où l'on peut tenir bon lors même que l'ennemi s'est planté & logé dans le corps de l'ouvrage, & qu'on peut disputer le terrain de la manière du monde la plus facile & la plus aifée, il femble que tant d'avantages auroient dû nous conduire au plus haut point de perfection où l'on puisse pouffer les réliftances, & cependant nous voions le contraire, ce qui n'est pas concevable: car avec ces avantages que l'art de sortisser nous fournit, il fembleroit qu'elles devroient être plus longues, & mille fois plus opiniàtrées & plus disputées que celles des Anciens, qui n'avoient à défendre que leur fossé & le corps de la place. C'est dans celui-ci qu'ils faisoient le capital de leur défense, au lieu que la prise de nos dehors nous réduit à nous rendre où nous devrions tenir plus longtems, parce qu'en effet c'est le plus fort de la place. D'où viendroit cela? Aurions-nous dégénéré? Sommes-nous moins braves? Avons-nous moins d'esprit qu'eux & que nos ancêtres? Non fans doute: à quoi donc attribuër une si miserable conduite, si timide & si peu serme? l'aime mieux croire que c'est à notre ignorance dans cette partie de la guerre, & à des régles fausses & mal fondées.

Les tours des Anciens ne pouvoient guéres se soutenir lorsqu'elles

étojent ouvertes, il falloit les abandonner & fe retrancher derriécé par un nouveau mur en rentrant dans l'intérieur de la ville; au lieu que nos bafisons peuvent chacun foutenir un flége par les coupures & les chicanes infinies qu'on peut pratiquer dedans, comme cela s'ét vù dans quelques-uns de nos fléges, chofe rare pourtant: encore n'a-t-on pas fait la moitié de ce que la feience nous enfeigne de faire, ce qui est une preuve que nous manquons moins de courage, que de principes & de méthode dans cette feavante partie de la guerre.

Voilà un affez long exorde, je l'ai cru nécessaire pour faire connoître combien les Anciens excelloient dans la défense des places avec des avantages beaucoup moindres dans leurs sortifications que les nôtres, qui sont infinis.





# T R A I T E DE L'ATTAQUE

# DE LA DÉFENSE DES PLACES DES ANCIENS.

SECONDE PARTIE.

(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)(\$)

# DE LA DÉFENSE.

ARTICLE PREMIER.

De l'Architesture militaire des Anciens.

O'N feroit bien embarraffé de trouver l'origine des fortifications des Anciens. Les Livres facts des Hobertus fors l'unique lourec, où nous putifions voir bien lon au-delt de ce que les Historiens profines nous apprenenc des tems les plus re-culés, & cependant nous ne découvrors fien qui puille nous fisisfier far ce point-lo. On remontera suilli loin qu'on voudra, & l'on trouvera des villes fortifiées comme elles l'étoient du tems des Grecs & des Romains, & comme nous les voions-core ajoural'hui, avec leurs foffés, leurs courrines & kurs tours, hors nos places Tome. III.

### TRAITE' DE LA DE'FENSE

de guerre, qui font bates felon les régles de l'architecture militaire moderne; qui n'a guerre plus de deux fécles de demi d'antiquité. Zita est, dis-on, le premite qui donna la première idée de notre fieçon de fortifier; il blui une nouvelle ville, à laquelle il donna le nom de l'habor. Varills dit quil l'environne dus mélleures foi-l'usit i, iéxation qui fuffent alors en ulage, E' il y en ajunta tant à autres de foi investion, des qu'elles fervirent depais de models à celta que l'on vouble bair le plus régulièrement létefées. en Europe. Miss je crois que c'est Achmet Pacha, qui sant pris Orante, ville de la Plouille au Rolaume de Noples, en 1480. y fit fuire des ouverages de manière, di Guille dans fon l'ithoire de Nahomet II. mais une tant d'autre Est mélitate, qu'est devient spres it desapierem de l'admittation à flyquelle l'invision. Fament Containe toulen; d'ui frein dire, qu'ils devient ferrir è models taux Impenteur de la Chreticient. En clief il y fit laire de lons ballions, qui fibilitent encore; ce qu'on n'avoir pas encore vis, & je crois que c'ell la l'époque de note erphicalme moderne, il servicellonné aujusulairi ; au ficia que les Ancleas pe fierre profuse

aucin changement à la leur.

Louis melleures place étolent fur des haireurs ; on les environnoit quejque juis ce dans et de trois enceinnes de muraille. Cette forte de flucistois en rendoir l'accique plus difficile, parce qui on ne fouvoir, ren faire qui ne flu dominées murs de la relieur de rendoir les tours ainfulaciones. de les republies justifies, à caufe de la haureur

dd mur & de l'avantage du lieu.

Winner unite on fore peu de mois de la conflueition des place de guerre de fibteins. Il dit que les tours abbaren a'aumente hers lums, gifti qui herfique les emmeits y'en apprehent, cous qui fait à droit d'a la guide leur doment dans le flane. Le trouve cette méthode nouvelle chez les Andeirs, car l'Dor vott dans Thurydide que les tours avançoient autant en dechans qu'en déhors, & qu'il y avoit deux portes à chaque tour pour commispiere, des unes aux autres, au lieu qu'il n'y a qu'une feuile

porte A, & que les tours B. ne tiennent presque pas aux courtines C.

La figure d'une place, continue-ell, ne doit tire ni quarrie, ai compéte d'anglet trevencies, vaix it hais fine fringiennes une concente, afin que l'universi priférer et de Suffaire endroise car les angles montes fon una propres para la définée, E' tent plut favor ables une d'illegean, qui aux affiges. Il prori que Vitrus e concado t beacoup mieux en architecture civile qu'en la militarie. Cela fe découvre manifelment non fedement dans cet article, mais encre dans fon distine Livres : ce qui ne fait beaucoup douter de fon expérience, quoiqu'il nous veuille perfuder qu'il en a beaucoup. Continuons, quoiqu'il ne dit étre de nouveu pour fon tens.

Les espaces d'entre les tours doivent être tellement compassés, qu'ils ne soient pas plus losses que la partie des traits & des sléches; assu que las assissée soient repoussés étant pastus à vroit & à couche, stant par les scorpions que par les autres machines au l'on

a pour lancer des fléches.

Il faut de plus qu'au droit des tours le num foit coupé en écdous de la largeur de la tour. Q'êt que les chemins ainfinterrontpan se foloni feiun Q'outinués que par des faitres poles fur les deux extrémites faut étre attachée avec du fer, afin que (é fautres poles fur les deux extrémites faut étre attachée avec du fer, afin que pou de bois : car s'ils le font prontenent, l'ennent in pourra pafier du mur qu'il oura cevepl aux autres, n'adans les tours, qu'en fe pérépitant du haut en bax. Ce qui n'évoit pas un petit avangenge contre les eléculsdes, parce que les murnilles n'étolent point terraffices.

Les tours doivent être rondes, pourfuit-il, & à plusieurs pans, parce que celles qui fout quarrées sons biantoi ruinées par les machines de guerre, & les béliers en rompent aisement les angles, au lieu qu'en la figure ronde les pierres étant eaillées comme des coins, elles résissent mieux aux coups, qui ne les peuvent pousser que vers le centre.

l'approuve fort les tours pouffées au dehors, car il paroit qu'il ne les propose pas comme une chose nouvelle; mais je ne suis pas de son avis à l'égard du secondarticle. Mon autorité n'est pas d'un grand poids; mais je suis persuadé qu'on s'en tiendra à celle de Véréce, qui est tout opposé au sentiment de notre Architecte; car il dit sormellement que les Aneiens vouloient que les murs de leurs villes eussent des finuolités, afin qu'ils ne prétafient pas directement le côté dans une si grande étendue, c'est-àdire, qu'ils fusient en angles faillans & rentrans, afin que le bélier n'eût aucune prife, ou qu'il ne pût heurter que d'une manière oblique. Outre qu'en les construisant de la forte, les affiégeans ne pouvoient faire que des bréches peu larges & peu étendues, à moins qu'ils ne s'engageaffent dans le rentrant, ee qui ne paroiffoit mullement pratiquable à Végéce, fans s'expofer & fans être vus par les tours des angles & des deux murs rentrans qui joignoient aux tours. Végéce dit formellement que telle étoit la méthode des Anciens. Voici le passage: Ambitum nuiri directum veteres duci voluerunt, ne ad iclus arietum effet difpositus; sed sinuosis anfractibus, jactis fundamentis, claufere urbes. Notez que Végéce est un Auteur de la moienne antiquité. Il paroit elairement par ee passage, que ces sortes de sortifications dont je fais grand cas n'étoient pas en usage de son tems. Je conclus de là qu'elles ne l'étoient pas non plus chez les Anciens, car nous ne voions aucun Auteur qui parle de cette forte de structure. Je lui demanderois volontiers où il a trouvé qu'ils construisifient ainsi leurs murailles? Vous verrez qu'il l'aura là dans Tacite, qui marque expressement que les murailles de Jérusalem avoient été construites sut ces principes, fans que cela empêche que ce qu'il dit ne foit aust imaginaire que ce qu'il nous débite de la réligion des Juiss, cant il est bien instruit des événemens de son tems, ou du moins d'un tems dont il n'étoit pas bien éloigné. Rien ne l'empêchoit d'ailleurs de s'informer de ces forces de chofes à ceux qui avoient vû Jerufalem debout & dans fa gloire, où à ceux qui s'étoient trouvés à ce fameux fiège.

Végéce devois figuoir que l'ancienne Jérufalem n'évoit pas fortificé comme Tacte la précend, elle ne l'évoit pas non plus de la forte du tens de Jofépia. Il eft virsi que Vire, ville bàtie fur la frontière de la Méloposamie, évoit bàtie en angles faillans de rennrans, s'il ne fuu croite Ammien Marcellin dans fon vingréme Livre, muis celt ne conclut pas en faveur de Végéce. La ville évoit bien ancienne, mais fes murs n'évoient pas norients, se doute fort de l'indérêté d'Ammien, mais l'erreur de Tacies à l'égard de Jérufalem ett oute vifible. Voici la déclarption qu'il nous donne, des fortifications de cette ville infortunée. La place, diel-le aure l'arantange, le fa fituation, visit bien fortifie; d'a affif fur un double vue d'une hauteur extraossiliaire, avec des turnes de fixantes pieds de hant aux lieux les plus elevits, d'a le fix-vings dans le vallan, agartes avec tant d'artice qu'elles paraifigient de la meute égale. Le texte de Tacine femble faire entendre que ces fortes de fortifications n'évoleur pas communément perdudees, d'eu que c'évoit une nouveauné.

Jofophe, Auteur concemporain, & qui a écrit en Gree l'Hiftoire de la guerre des Juife contre les Romatine, avoit été démôn couldire de tous les évérienness qu'il rapportes, où il avoit cu très-grande part, & fait des actions extraordinaires; cet l'inflorien ne pouvoit être incomu a Rome. Si Taclee l'être conditée, il cut via que l'Auteur Juif fait une décription bien différente des murs de Jérutalem. La laugue Gréque n'étoit pas inconnuix à Rome, non plus que dans les armées, on la parfoit prefugue per tout, comme le François en Europe. Taclee l'autoriel ignorée, Il le fatte bien, puifaul'il romanife fur les Juifs & fur leur ville, ce qui n'est guéres pardomable à un Historien de sa force. L'Auteur Juif mérite plus de créance sur ce qu'il écrit de sa nation, comme sur beln d'autres choies, qu'aucun Historien Romain, 60 que una lautre de los ce qu'il acture Hospins, 60 qu'aucun Historien Romain, 60 que una lautre de los rems & des fiécles mêmes plus reculés. Rapportons en peu de mos ce qu'il nous apprend des murallés de cettre capitale elétôre de la judée, rous pouvons hardimen ajouter foi à ce qu'il nous dit sans aucun strupule, 60 ne rien eroire des autres qui font appointés contaires.

Armand La ville de Jérufalem; dit vet Historien, étois enfermé: par un triple mur sexcepté d'Andil- du côté des vallets, où il n'y en avait qu'un, à caufe qu'elles lant inacceffiles. Elle é-ly, chan toit bâtie fur deux montagnes oppofées, & séparées par une vallée pleine de maisons, propose . La ville basse est algebraire montagne qui porte le nom d'Acra, & dent

la guerrela pente est égale de tous cals.

des juis Le plus ancien des trais murs, dit-il plus bas, pouvoir paffer pour imprenable, tant ton Rom à caufe de fou extrême épaiffeur , que de la hanteur de la montagne fur laquelle il 11v. V. étai bairi, E' de la profoniteur des vailles qui évaient ou pled. . . . Le fecond mur c. 13. n'étoit pas d'une fi grande étendue, il ne regardoit que le côté du Septentrion pour fe rendre à la tour Antonia.

Le troilléme étoir plus confidérable, & embraffoit un plus grand terrain que ne faifoit le fecond. L'Auteur dit que c'étoit un eurrage du Roi Agrippa, qui l'avoit entrepris par enfermer cette partie de la ville du il Vi a avoit point autrefois de béti-

mens.

Une quatrième montagne nommée Bésetha qui regardoit la surteresse Antonia consmenzoit deja d'etre habitée, des fosses très-profonds saits tout autour, qui empéchoient qu'on ne put venir au pied de la tour Antonia, ajoutoient beaucoup à sa force, & faifoient parofire ces tours beaucoup plus hautes. On enferma encore cet endroit-là d'une forte murallle, qui ne fut pas entiérement achevée, par la crainte que l'on eut que l'Empercur Claudius ne prit quelque foupçon de révolte. On l'éleva pourtant jusqu'à la haureur de vingt coulées, son épaisseur étoit de dix coudées, c'est deux coudées de plus que Vitruve ne demande. On l'eût élevée beaucoup plus, fi l'on n'eût craint que les Romains n'en prissent quelque ombrage. Joséphe dit que la ville eût été imprenable . si cet ouvrage eut été mis en sa persection : car les pierres aroient vingt coudées de long fur dix de large, ce qui le rendoit si fort qu'il étoit comme impossible de le sapper ni de l'ébranler par des machines. Tout cela étoit flanqué de tours d'espace en espace d'une épaiffeur extraordimine, & bâties avec tant d'art qu'on ne seauroit rien imaginer de femblable. Ces tours, ajoute-t-il, étoient plus hautes que le mur de rivet coudées. le renvoie le Lecteur à la description qu'il donne de ces tours, qui font au-dessus de tout ce que les Romains ont jamais entrepris : ear il y en avoit une octogone de soixante & dix coudées; & lorsque le Soleil étoit levé on pouvoit de là veir l'Arabie, & découreir jusqu'à la mer & jusqu'eux frontières de la Judée, à cause de la hauteur de la montagne fur laquelle elle étoit bâtic.

Il y en avoit énocre deux surves d'une flucture & d'une forme encore plus adminble que la permitére car en démoit plain de pières a crimaires & que des hammes péllien reimer, ditell, mais c'évicint des pières de marbre blanc de vings cantées de long, dite de large & chap de hums, fo bien saillée & fi lous pisnes, que les nières d'apprevent par les tilulipes. & que coharme de ces nours jemblais têtre que d'une faite le pière. Le l'emple n'évoit pes moins fort que la ville, aumn par l'air que parlamature il flories firmés d'une criple enceine. Les pierres évoient bien autrement groffes, c'évoient des quarries du même marbre, bien ravaillées, de dont la plûpar avoient que rame cinq on lêtre de lorge, éval que hun c'ét de la trage. Volt une déclirption de murailles qui n'est nullement conforme à ce que Tacite nous en apprend. A l'égard des murailles de l'érufalem , comme des autres places de la ludée, il faut diffinguer les tems: car cette ville a été plusieurs sois détruite & rasée; mais cela n'empêche pas que les régles que Vitruve donne pour la fortification des places de guerre n'aient été aussi bien connuës des peuples de l'Asie & des Hébreux que des autres peuples du monde, & que les premiers, comme les plus anciens, n'aient été les inventeurs de cette manière de fortifier. Je ne vois pas même qu'aucun Auteur nous en ait donné l'origine ; Homére ne nous l'apprend pas, & l'on ne voit rien de cela dans l'Ecriture. Nous la trouverions auffi difficilement que celle du tien & du mien.

Nabuchodonofor environna Babylone d'un triple mur d'une force & d'une élevation furprenante: je tire ceci de loféphe dans fon Hiftoire des Juifs. & celui e ci de luifs. L. Berofe. Ceux qui cherchent le merveilleux dans les fortifications des places de guer x ch. 11. re des Anciens, le trouvoient plutôt chez les peuples de l'Afic que dans tout autre du reste du monde. Celles de Syringe, dont Polybe nous donne la description dans fon dixléme Livre, font dignes d'avoir place ici. Parlant de l'expédition d'Antiochus contre Arfaces, qui fut le premier fondateur de l'Empire des Parches, il dit que celui-ci aiant été forcé dans les pas des montagnes du mont Labute, la plus grande partie de ceux qui étoient échapés de la défaite se jettérent dans Syringe, place forte & munie de toutes les choses nécessaires pour soutenir un long siège, car elle étoit la capitale d'Hyrcanie. Antiochus réfolu d'en faire le fiége, se campe devant, & commence le siège. La plupart de ses approches consissoient en tortués pour mettre à couvert les travailleurs. Car la ville étoit entourée de trois fossés, larges chacun de trente coudées, Et profonds de quinze, fur les deux bords desquels il y avois double retranchement, & au-dela une forte muraille.

Les places à deux ou trois enceintes font beaucoup moins rares aujourd'hui qu'elles ne l'étoient du tems des Anciens, je ne fai fi l'on a fait cette remarque. La ville de Malthe peut être mile au nombre des forteresses à plusieurs enceintes. La cité Valette en a deux en quelques endroits par où la mer l'environne; en rigueur elle en a plus de quatre au front des Floriannes, où tout est hérissé d'ouvrages les uns sur les autres.

La Cotonére en a deux, & trois même du côté du pott.

La citadelle de Marieille est fortifiée de trois murs qui ne font pas terrasses, ce qui vaux moins que rien: c'est de quoi personne ne doute. La citadelle de Tournai en a deux. la première ajant paffé en titre de fauffe-brate; car pour corriger le défaut de la seconde, on ajouta l'autre; mais comme tout est contreminé, cela corrige le défaut des doubles & des triples murs qui feront construits de la forte, quoiqu'un seul fussife, quelque mauvais qu'il puisse être, tant qu'on sera maître du desfous, & qu'on aura foixante pieds de terre, & même la moitié, un homme comme

M. de Valiére v tiendroit dix ans.

Dans le fond nos places de guerre ont tout au moins trois enceintes foutenues les unes par les autres. Le chemin couvert en vaut bien une , lorsqu'on en connoît le mérite. Le Marquis de Goesbriand le fit affez voir au fiége d'Aire, car ce ne fut pas l'Ingénieur Roblin qui lui apprit à le bien défendre : perfonne ne l'en accufe. Nos dehors ne font pas moins respectables qu'une seconde enceinte. Il le faut bien, puisque c'est presque toujours le dernier retranchement des affiégés, & que la prise de ces dehors est le fignal pour se rendre au corps de la place, dont la grandeur & la force des ouvrages qui la flanquent, n'empêchent pas que le Gouverneur ne capitule le plus fouvent avec une bréche affez médiocre, ou du moins loriqu'il fent le comblement ou la descente du fosse à demi faite, & cependant le corps de nos piaces de guerre est tout ce que nous avons de capable d'être bien & longrems défendu, bien que par les loix de la guerre

un Gouverneur doive soutenir trois assauts dans toutes les formes, si je ne me trompe, il y est engagé par son serment. Si cette loi est encore en usage, il y a donc bien des

pariures de cette espéce.

Les Anciens ne extraficient pas leurs murailles. Cela fe remarque dans prefique rous leurs úéges de dans les plas mémorables de l'insiquie. La raition que jai donnée dans ma première Partie pour jufilière cette méthode des Anciens, que les Aucurs militairen la provavent pes, n'elt pas une affec honne preuve qu'ils ne differe pas les terraffer. J'ai dit que leurs balifle. Se fleurs campules ne pouvoient être placées fur le reinpart fans être vivis des affiégeans, qui les cultient démontées par les leurs en un inflant; qu'à l'égrad de celles-ci on auroit pla fort bien fe differeir de les mettre fur les remparts, ce qu'il n'étoit pas possible de faire dérnière un paraper, qui n'et pri les cucher de les les la places au bes d'étre dernière un paraper, qui n'et pri les cucher de les les la places au bes d'étre dernière un paraper, qui n'et pri les cucher d'est les la places au bes d'étre d'entre un paraper, qui n'et pri les cucher d'est les la places au bes d'étre d'entre le manier de l'est gros trais, d'entre des pièrres; de forre que n'étant pas vûc's des affiégeans, ils ne pouvoient les démonter.

Les baliftes d'Archiméde, au fiége de Syracuse, tiroient derriére & au bas du mur, Polybe & Plutarque le disent formellement. S'il eût été terrasse, il est aisé de voir que ces machines n'euffent pû être posées desfus sans être démontées, ni être mises en batterie au bas du parepet. Il falloit qu'elles fussent appliquées contre le mur, & qu'elles tiraffent à travers des crénaux, du moins celles qui lançoient des bouts de poutres de douze à quinze pieds de longueur, & leur grandeur empêchoit le terraffement des murailles de guerre: car les petites, qui lançoient des traits de deux ou trois pieds de long, & fouvent un faiffeau de plufieurs ensemble, étoient posées sur le parapet & sur les tours. Cette raison peut être bonne; mais il y en a une autre qui emporte tout; c'est que les escalades ou les insultes des villes haut à la main étoient fort ordinalres chez les Anciens, & même du tems de nos péres. Ces fortes d'entreprises sont si rares en celui-ci, qu'il y a peu d'Officiers qui en aient vû en leur vie. Je puis me vanter de m'être trouvé à une, c'est à celle de Modéne en 1707, par un grand corps de troupes Impériales que le Général Wallis commandoit. Nous fûmes cicaladés de toutes parts, & par tout où l'on pouvoit poser des échelles; les portes ne surent pas non plus négligées, & ce fur là le plus grand effort. Nous n'étions qu'un seul \* Te fo bataillon \* dans cette grande ville, nous fûmes emportés en deux heures de teins.

• Le fe common au cette grantee vine, notes tunnes emportes en cetx neutres de cens, cond he fins qu'll plut à celui qui commandoit dans la place, & qu' si s'étoit piet dans la tuillon de citadelle, de nous donner le moindre fecours, quoiqu'il cêt p û le faire: homme plus propre à rouler un chapelet dans fa main, fans étre dévor, & à faire le métier de-bouffon éc de plaifant auprès des Dames de la ville, que de commander

dans une place, & à y faire le devoir d'homme d'honneur.

Les mirailles n'éant point terraffées chez les Anciens, les atteques d'infilite devenoinen plus dangereufeis: car bien que l'ennemi et gaged quelque endorite du édits, al ne pouvoir pas toujour s'affurer d'être le maitre de la ville. Il falloit déciendre, & Gefreir d'une partie des échelles peu lesquelles [lon doit moné; e ce qui n'étoir pas une petite affaire & une choé bien fûtre, & l'on ne déciend pas avec le inême avanage que l'on mont. Il faut en déciendant routure le dos à l'entemit, qui nous attend en bas, fi la rôte ne lui touten pas. Il faut en déciend pas vous l'entere que control de l'entere de la control de l'entere que control de l'entere de l'e

je pense, la meilleure: celle-ci comme les autres ne fauroient être appuiées d'aucun témoignage des Auteurs, & font des conjectures de ma façon : car ni Onozander , nl Vieruve, ni Végéce, ni aucun Ecrivain militaire, ne nous difent nulle part les raifons pour lesquelles les Anciens ne terraffoient point leurs murailles, quoique les plus expérimentés sentifient bien qu'il n'y avoit rien de meilleur à faire pour une bonne défense. Cela se voit dans Tacite: car il dit que Spurlna, qui suivoit le parti d'Othon, Général expérimenté, & qui commandoit dans Plaifance, craignant d'y être affiégé, se résolut à une vigoureuse désense; & comme il vit que les murs ne sauroient résister longtems contre l'elfort des machines, il fit terraffer les murs de la place, hauffer les sours, dresser des stancs, & joignit au soin des armes celui de la discipline, qui est Taclt. la seule cluse qui manquoit à ce parti, assez plein de courage & de valeur.

Virruve & Végéce, parmi les maximes qu'ils donnent pour bien fortifier les places, prétendent qu'il n'y en a pas de meilleure que celle de les terraffer, & la méthode précendent qu'il n y en a pas de manieure que tout que le ne cite que Virruve, qu'ils proposent est celle que nous pratiquons aujourd'hui. Je ne cite que Virruve, Veget de

que Végéce semble avoir copié dans son quatriéme Livre.

" Il n'y a rien, dit-il, qui rende les remparts plus fermes, que quand les murs tant re milit. , des courtines que des tours font fourenus par de la terre : car alors ni les béliers, cap. 3. , ni les mines, ni toutes les autres machines ne les peuvent ébranler. Toute-fois les Vitruv. n terraffes ne font nécessaires que lorsque les affiégeans ont une éminence fort proche L. l. ch.5.

" des murs fur lesquels ils peuvent entrer de plein pied".

Vitruve ne fait ce qu'il dit dans ce dernier article. Je m'étonne que Perrault son Traducteur, d'ailleurs si éclairé, ne l'ait pas remarqué. Jamais endroit n'a mieux mérité d'être relevé, ou éclairei par une note. Vitruve fait voir ici comme ailleurs où il parle de la guerre, qu'il ne s'y entendoit guéres, & qu'il se connoissoit peu en fortification: car enfin le Traducteur a fort bien rendu son texte sans le comprendre. Quoi les terraffes ne feront néceffaires que lorsque les affiégeans auront une éminence fi proche du mur, qu'ils pourront par ce moyen entrer de plein-pied dans la ville? Remarque-t-on bien cette fortife? Est-ce qu'on ne pratiquoit pas de bons fosses, un mur & des tours sort élevées vis-à-vis les hauteurs qui dominoient sur la ville? A entendre Vitruve, on croiroit d'abord qu'on laiffoit tout ouvert de ce côté. & qu'il n'v avoit ni fossé, ni tours, pas le moindre obstacle pour empêcher les asségeans d'entrer de plein-pied dans la place. Ce paffage n'est point corrompu, mais obfeur. Il veut dire qu'aux endroits où il étoit commandé à la portée du trait ou des machines, on pratiquoit un contremur ou un cavalier qui pût dominer fur l'éminence voifine. C'est ce que l'Auteur a voulu dire. Pouvoit-il penser autrement? Et quand même on n'auroit pas fortifié cet endroit-là de la facon qu'il l'explique, il n'eût pas moins fallu de travaux & de cérémonies aux affiégeans pour entrer dans la place de ce côté-là, que par les autres: à la vérité avec un peu plus d'avantage du côté des affiégeans, & de perte des affiégés, qui se voioient dominés & battus des machines de jet plantées fur la hauteur; mais cette hauteur ne les faifoit pas aller de plein-pied dans la ville.

#### 

#### ARTICLEIL

Que les fortifications des places de guerre des Modernes sont infiniment au-dessir de celles des Anciens, autant par la sovre que par la beauté & le nombre des oncroges. Des murs de Cartbace, du Fire & de Bylance. Des remparts de terre des Anciens. Machine qui sti prondre Delle.

Ins presque tous les ouvrages les plus grands & les plus superbes qui regardent l'arch'recture, foit civile ou militaire, il nous est plus ordinaire d'admirer ce qui n'est plus, ou ce qui n'offre à nos yeux que des ruines & des débris des tems antiques, que ce que nous voions en entier de grand & de magnifique des monumens modernes: j'écarte ici ceux qui n'ont aucun rapport à mon fujet, pour me borner uniquement à ceux qui regardent l'architecture militaire des anciens tems. Ces murs de Babylone, tant vantés, dont les Historiens nous donnent des descriptions si pompeuses, quoiqu'il n'y ait autre chose que de la brique en quantité, cimentée avec du bitume fans aucun autre art; ees murs, dis-je, font-ils bien, à l'égard de leur grandeur & de leur magnificence, au-deffus de ceux de nos villes de guerre les plus fortes & les plus grandes de l'Europe? de Lille, de Strasbourg, de Tournai, de Valenciennes, &c. La hauteur ne fait rien, mais bien plutôt le nombre des ouvrages qui environnent la première enceinte. Il y a bien plus d'esprit dans les sortifications de ces villes qu'il n'y en avoit dans celles des Anciens, & dans ees murs célébres de Babylone. Les nôtres le font-ils moins, & moins dignes d'admiration, quelque prévenu que l'on soit en saveur des Anciens? Encore un coup, on ne pourra s'empêcher de convenir que nos villes fortifiées à la moderne, surpassent en tout celles des Anciens.

Ces arbres qui paroillent fur nos rempares, qui forment des allées autour, & ces petits bolquets plantés fur nos baltions, font mille fois plus charmans, plus magnifiques & plus agréables que ces murailles fi chamées des Babyloniens, ear ees fortes de

magnificences ne paroifloient que dans les palais de ses Rois.

Les muralles de Jévulelem, fil l'on y prend garde, étoient infiniment plus belles de plus fuperbes que celles de Babylone, austra par la grandeur de l'entreprife que par tout ce que l'art a de plus gand de de plus abend. Je remoie mon Lecfeur à Jolich, ple, car tout ce que l'art a dit ailleurs ell fort peu de choie; l'antiquiré ne nous offire rien de femblable, de qui puille être comparé à ces murs elébras.

Les longs murs du Pirés qui joignoient la ville d'Adribes au port, font for remarquibles. Nous voions dans Appien qu'ils avoient quarante couldés de haux, c'eft-dire plus de foixance de nos pieds. Thucydide nous apprend qu'ils étoient d'une telle-paiffeur, que deux charios y pouvoien aiffeune poffer de front, fins fere île enfemble de morrier ni de fable, (a) mis bâtis feulement de gros quarders de pierre atauchés par dehors avec du plomb & du fler.

Arrien

(a) Sou tre lite esfentée de mortie na le for l'append dans les notes de fa belle traduction de lite.] Les Anciens bitificient socc un article. Viruse du Livre II. chep. a., il je a des firuttuqu'on ne fauroit trop a faiter. M. Perrault nous "res fort uncionnes, divid, dans leiquelles de trèstemper.

Arrien parlant du fiége de Tyr par Aléxandre le Grand, dit que les affiégés avoient dreffé des tours fur le mur du côté de la digue, & que ce mur étoit haut de cent cin- quante pieds, & large à proportion, & tout bâti de grandes pierres liées ensemble avec du plâtre.

Les murailles de Byfance n'étoient pas moins admirables que celles du Pirée. Dion & Hérodien nous en donnent la description avant la prise de cette opulente & suberbe ville par l'Empereur Sévére après un fiége de trois ans. M. de Tillemont m'épargne Elle fut la peine de recourir à Dom Thuillier, lorsqu'il y a du Gree en campagne. " Bylan-prife & " ce étoit très-bien fortifiée, dit-il, d'une muraille dont les pierres étoient jointes l'an 196. " ensemble avec des crampons d'airain, & si bien taillées qu'elles sembloient n'en sai-de J. C. , re qu'une feule, & la muraille étoit foutenue par un grand nombre de tours qui s'entredéfendoient toutes. Entre ces tours on en remarque fept qui se por-, toient des unes aux autres, d'une manière très-diffincte, tout le bruit qui s'étoir

Appien nous donne un détail fort circonftancié de la ville & des fortifications de Carthage. Il paroit quelques négligences dans celles-ci, & quelques endroits un peu obscurs, par la manière dont il s'exprime, qui demandent d'être éclaireis, & où il est besoin même de recourir aux conjectures, que mon Lecteur prendra, s'il lui plait, sur ce pied, ne connoiffant aucun Auteur qui puisse autrement me tirer d'assaire. Je ne fai pas même fi j'en ai befoin, tant la chose me semble approchant de la conviction. Appien dit donc que le côté d'entre la mer & l'étang étoit fermé d'un triple mur de trente coudées de hauteur, à la distance de quatre cons quatre-vingt pieds l'un de l'autre, Applae, chacun flanqué de fes tours pour la commodité de la défenfe, que l'espace d'entre cha-us bes cun de ces trois murs étoit rempli de magafins qui formoient comme quatre rues. Il Lyb. est affez étrange qu'il ne parle point de fosse; mais par ce qu'il dit ailleurs il diffipe bientôt cette méprife: car l'on voit que les Romains aiant attaqué la première

" grandes pierres ont été posées immédiatement " pendant elles sont maniées par le moien d'une .. les unes fur les autres fans mortier ni fans " plomb, dont les joints n'ont point éclaté, & " font demeurés presque invisibles par la jone-" tion des pierres , qui ont été taillées fi juftes , " qu'elles fe touchent en un affez grand nombre " de parties pour avoir empêché que rleu n'écla-, tật, ainfi qu'il arrive lorfque les pierres font démaigrles, c'eft à dire, plus creufes au milieu ", que vers l'extrémité, ainfi que l'on a de coûtu-, me de le pratiquer, afin de pouvoir rendre les " loints fort ferrés ; parce que les pierres venant . às'approcher & à se joindre lor sque le mortier , qui eft dans le démaigniffement commence à le fécher, & ne portant que fur l'extrémité du " joint, ce joint n'est pas affez fort pour foutenir , le faix , & ne manque Jamais de s'éclater.....

, fait dans la premiere.

A l'Arc de triomphe qui se batit hors la porte Saint Antoine on pratique cette manière de , ftructure, dont j'ai dit que les Anciens se ser-" volent , qui cft de pofer les pierres à fec & fans " mortier: & e'eft une chose curlouse à favoir. , que les foins que l'on prend à tailler , polir & , pofer ces pierres, qui font très-dures, & qui aiant dix à douze pieds de long fur trois à qua-" tre de large & deux d'épaiffeur, ont une pelanteurqui les rend très-diffictes à remuer. Ce-

Tome III.

" machine fort commode & fort fimple, de la " même manière qu'on manieroit une pierre de " fix à fept pouces : or la facilité de ce maniement " est nécessaire, parce que pour faire que les joints , foient affez droits, sfin que les pierres fe tou-, chent également par toutes leurs parties, feur

grande longueur ne les mette pas en danger " d'être caffees par l'énorme pefanteur de l'é-" difice; l'on n'a point trouvé d'expédient plus " fur que de les frotter l'une contre l'autre, jet-" tant de l'eru entre deux : & c'est une chose re-, marquabla que ces pierres , quoique très dutes, " font dreffees & polies prefqu'en un moment, ,, à cause de la force extraordinaire avec laquelle .. leur pefanteur fait qu'elles font frottées, cetta

.. force étant telle qu'il ne faut pas la dixiéme par-" tie du teus pour les polir, qu'il faudroit pour en " polir de petites. " L'avantage de cette ftructure est, ainsi qu'il " a été dit, la durée & la beauté : car il cit cer-,, tain que les édifices bâtis de grandes pierres pé-, riffent à caufe du mortier, qui taffe & s'affaiffe

.. en un endroit plus qu'en l'autre, qui produit .. des piantes & le changent en terre : co qui fait " que les murs fortent de leur à plomb, & tom-, bent blentôt en rulne.

enceinte, commencérent par combler son sossé pour dresser leurs batteries de bé-

liers fur le comblement, & battre le mur en bréche.

Voilà cette difficulté levée; mais en voici une autre qui n'est pas sans quelque embarras. Ces trois murs, dit-il, étoient profonds dans terre de trente pieds. Il ne faut pas douter un feul instant qu'il n'air voulu dire par là, que ces murs s'élevoient de trente pieds depuis le fond du fossé jusqu'au rés de chaussée, & de trente coudées au-deffus; c'est-à-dire, que le fosse de chaque enceinte avoit trente pieds de profondeur, & cela ne fauroit être autrement: car si chacune n'avoiteu que trente coudées de hauteur en tous fens, il se fût trouvé si bas après le comblement du sossé, qu'il n'eût pas été difficile aux affiégeans de le brufquer fans autre cérémonic, au lieu qu'ilfallut l'attaquer dans toutes les formes & fort sérieusement; il fallut le battre, &c long-tems, & donner pluficurs affauts avant que de s'en rendre les maîtres,

Ces magafins, dont j'ai parlé, qui formoient plufieurs rues, & ceux qui étoient appuiés contre & derrière les murs, avoient plufieurs étages & de grandes caves au deslous, où non seulement il y avoit pour loger trois cens éléphans, mais encore des endroits où l'on avoit enfermé les provisions nécessaires pour leur subsissance. Au-dessius de ses souterrains on avoit élevé des écuries pour quatre mille chevaux . au-deffus ou à côté desquelles étoient des endroits pour les sourrages. Sur ces écuriesrégnoit un corps de cazernes ou des chambres pour loger vingt mille hommes d'infanterie, & quatre mille cavaliers. Les autres endroits servoient de magasins pour ensermer toutes fortes de munitions de guerre & de bouche en cas de fiége, ou pour le service des armées. Voilà l'affaire instruite, & je crois qu'il s'en saut tenir là comme à la chose la plus probable, outre que l'attaque de ces murs dans le commencement du siège comme dans ses suites le prouve manisestement , & d'une manière que je ne pense pas que qui que ce soit s'avise d'y trouver matière de glose.

Les villes de guerre des Anciens n'étoient pes toujours fortifiées de murs de maconneric, on les fermoit quelquesois de bons remparts de terre, qui ne le cédoient point aux nôtres en force & en hauteur. Le gazonnage ne leur étoit pas inconnu, non plus que l'art de soutenir les terres par des sascinages assurés & retenus par des piquets, & d'armer le haut du rempart d'une fraise de palissades qui régnoit autour. & d'une autre sur berme, toutes choses que nous tenons des Anciens, & souvent ils en plantoient dans le fosse pour se désendre contre les attaques d'insulte. Homére dans son lliade nous répresente le camp des Grees devant Troie, fortilié à peu près de la sorte.

hors la fraise dont il ne sait aucune mention.

Je crois cette manière de fortifier les villes d'un fosse & d'un rempart de terre, plusancienne que les murs de maçonnerie.

Ceux qu'on faifoit de poutres étendues en long & traversantes les unes sur les autres, avec quelques espaces entr'elles en manière d'échiquier, & dont les vuides étoient remplis de terre & de pierres, font si anciennes qu'on auroit bien de la peine d'en trouver l'origine.

Les Grees s'en font fervis dans leurs fiéges, & avant eux les peuples de l'Afic, & les Hébreux mêmes. Céfar dans fes Commentaires, parlant des murailles de Bourges. femble nous faire entendre que cette forte de fortificarion lui étoit nouvelle, & qu'au-

cun autre peuple avant les Gaulois ne l'avoit connuë.

Thucydide cite plusieurs éxemples de murs intérieurs ou de retranchemens construits fur de tels principes dans sa guerre du Péloponése, & une soule d'Historiens Grees & Latins nous donnent même des descriptions sort circonstanciées de ces sortes d'ouvrages, foit dans la construction de leurs terraffes ou cavaliers, soit dans celle des murs intérieurs, comme je l'ai dit en plusieurs endroits de mon Traité de l'Attaque. Nous en airons encore quelque choir après avoir patié des villes fortifiées d'fermées d'un remper de terre, revêue de fouteur di une envelope de gazons, ou d'un falcinge, de de longs pieux plantés en terre entrealfés d'un claionange d'ofter ou de feps de vignes, qu'ils rerenoient per des clefs pour empécher le poblé de la pouffie des terres qui appuioine contre. Voici ce que dir Thucyilde en parlant du fiège de Délie par les Béoriens, qui étoit un vieux l'emple d'Apolin tout ruitio prise de l'anagre, polte avanageux de fort important, où les Aubiains fe fortifiérent, pour avoir un lieu de retraite de tenir en piéle le pais, de où lis avoirent deffini de porter la guerre.

.. Cependant Hippocrate, dit-il, après avoirmis le peuple d'Athènes fous les armes, , tant citoiens qu'étrangers, se rendit à Délie comme les Béoriens étoient de retour Thuerd. ", de Siphes, & s'y étant campé, fit tirer un fossé autour du Temple, & de sonencein-L. IV. to, & de la terre en fit un rempart fur lequel il ficha des pieux entrelaffes de feps de , vignes, dont il y avoit quantité aux environs. Il fe fervit aussi pour se remparer " des pierres & des briques des maifons voifines qui étoient ruinées, mettant tout en œuvre pour élever fa fortification le plus haut qu'il pourroit, avec des tours de bois pour la flanquer. Mais tout cela ne fetvit de rien : car les Athéniens s'étant retirés après l'avoir fortifié, & garni fuffifamment de troupes pour défendre ce poste, ils surent attaqués dans leur retraite, battus & mis en fuite. Après cette victoire les Béotiens marchérent à Délie pour en faire le fiége. " Entre les autres machines qu'ils drefférent pour la battre, dit-il, ils se servirent de celle-ci, qui fut cause de la prise. C'étoit Thucyd, une longue pièce de bois coupée en deux, puis creufée & jointe de forte qu'elle ne L. IV. reffembloit pas mal à une flute. A l'un des bouts étoit attaché un long tuiau de fer , où pendoit une chaudière, fi bien qu'en foufflant avec de grands foufflets à l'autre , bout de la pièce de bois, le vent porté de là dans le tuiau allumoit un grand brasier qui étoit dans la chaudière, avec de la poix & du fouffre. Cette machine apportée fur des chariots julqu'au rempart, à l'endroit où il étoit revêtu de pieux & de fasci-" nes, caufa un fi grand embrafement, que le rempart étant auffi-tôt abandonné & la , paliffade confommée , il fut aifé de se rendre maître de la place. Cette machine est unique dans son espèce. Il me semble qu'il n'étoit pas fort dissicile d'en empêcher l'esfet, quoique Thucydide ne le dife pas. Je ne doute point que la longue piéce de bois ne sur suspendue dans une tortue, pour être à couvert des machines de ceux du sort. Cette chaudière suspendue ou attachée au bout du tuiau de ser passeroit aujourd'hui pour une fortife, si quelqu'un s'avisoit d'en proposer une semblable pour mettre le seu aux fascines & à la fraise d'un de nos remparts de terre, ou à toute autre chose. Revenons à notre fujet, dont nous ne nous fommes que peu écarrés.

Il y a une fouled l'Hidorien de l'andquité nême la plus reculée, qui parfent de villes fortifiées de terre. Arrien entr'autres dans fon Hidorie des geurres d'Alèmandre, dique ce Conquérant étant arriré devant Gaza, fin miffe de plante le échelle d'échamer l'affent. Care comme le mar, diel-il, vicho plan fort été, d'in étit plante le échelle d'échamer l'affent. Care comme le mar, diel-il, vicho plant fort été, d'il vicho plante destrers, it était. L. V., failé à attaquer. Ces fortes de fortifications n'écolen pas moins en utige chans l'Alfe que dans les Indes, putigue le même duré neur die qu'Alèment e aincataque de cernai chièteux où les habitans s'étoient retirés après la prifie de leur ville; comme l'it, ditencore l'Auseur, que les ennenis fe mettoinet no définé, de que pendant que les une s'attachoinnt à percer le mur, les autres apportaient des échelles; Alémandre voinnt qu'ils tardoient trop à fon avise, en arriche une à un foldat, de commença à montre l'un émale a couvert de fon bouclier. ... Comme il det gagné le haut, il le vit rout d'un coup en butre à tous les traits des ennemis, fans qu'il vit cencor perfonne pour le foucerin, à cauté que ceux qui montoient de l'autre côté enignant pour fit perfonne, s'e habérent un peu trop s'ur les cichtels, qu'il ompierant fous à le pois's , mais comme la darçe où fe trouvoir le

11 0

Prince ne pouvoir être plus grand, outre qu'il étoit déja bleffe, les Macédoniens qui avoient esfait tous moiens de monter arrivérent, une partie s'étant guindée en haut avec

des pieux qu'ils avoient fichés dans le uner, qui n'étoit fait que de terre.

Dass la guerre coure Mithridate, les Romains menhéren coure Ufpe, qu'lls invellèren, dit Teche; elle thai ediffé fur me clitins. Et ceites et fiffe et de terre raffer, qui vituru foutenité que par des ficheux, d'écires par capables de réflére à reflers des affailles. D'allieurs en avoir écode tes vours plus hantes que ce défen-fei, d'es en l'ançoit tent ut de feux S' de dards, que fil la mis ne fit furrenui le filez n'est dura d'un tour.

Nos fortifications de terre ne font gudres meilleures ni moins infultables que celles des Anciens, qui les fortificient d'une fiait de d'ame pailfide fur berme, comme nous fisforts aujourd'hui, fi l'on n'en excepte nos ouvrages qui rendent l'arraque plus difficile car fie la haffit ces regles nous acanquions l'épée à la main de de tours pares, après avoir rist ces risties de ces pallfides en quelques endotis, je fiss perfuade quoi emporteroir la place, que l'on peut confort autour for ficientement de des dans un fiége feuller, pares que l'on peut coule nuour for ficientement de l'obligé de donner aux murs des terrefits. Car s'ils n'évolers inités extraordisariement, les terres s'ébouleroient blen vies, ouvre qu'il faut y hiffer une berne très-confédérable, fur layuelle, comme f'ai dir, on fiche une palfifide au pied débout;

ou inclinée vers la campagne,

Céfar nous donne une description des murailles de Bourges dans son septiéme Livre de fa guerre des Gaules, fi bien & fi clairement détaillée, que je m'étonne que de tant d'Auteurs qui en ont donné le plan & la figure. & ajouté même des raifonnemens, aucun ne l'ait encore comprise. Il faut voir si nous serons plus heureux, je penfe qu'oui: car si nous la décrivons conformément au texte de l'Auteur, elle fera vraie, & par conféquent très-différente des autres qui ont paru. Vigenére prétend que Jucondo, qui a donné une figure de ces murs célébres, n'a produit que des imaginations creufes & des réveries. Il a fans doute raifon; mais Vigenére feroit bien furpris s'il revenoit au monde, fi nous lui faifions voir qu'il ne nous a pas moins régalés des fiennes, où il y a même beaucoup moins d'esprit & de fens que dans celles de l'autre; & ce lui feroit un fujet de mortification d'autant plus chagrinant, que tous les Auteurs qui ont écrit après fui fur cette matière, & donné la figure des ces murailles, ont été de son avis, & l'ont sidélement copié, entr'autres Lipfe, le Palladio, Perrault dans fon Vitruve, le Céfar de Londres, le Pére Daniel dans fon Histoire de la Milice Françoise. & je ne scai combien d'autres, & cependant Vigenére s'est trompé fort groffiérement.

Céfar ett clair; fi je ne me trompe, & d'Ablancourt fon Traducteur, comme Vigenére lui-même, ont très-bien rendu le texte: rien ne lescempéchoit de rendre la figure conforme à l'eur traduction. Celui-ci eft prop décrepit d'uns fon langage pour le copier,

d'Ablancourt en vaut mieux la peine. Voici le paffage.

Les mumilles de Bourges étainnt faires de la faire que je voit dévrire, diet.] courme préfuge toute celle du pais, Cédein des piece de los étendiné par terre tout de leur long, qui us préfuncion que le bout, É étaient congée à deux pieds toure de leur leur, El des colleuités par de troverfes. Leur diffence étair remplie, par dedont de terre É de féficies. É par debort de gros quariters de pierres, fur légluets on mettois d'autres pourres comme les premières, El en continuois info l'ouvrez juigir au haux; les pierres pofunt toujours fur les poutres, El les poutres fur les pierres as freue décliquée. Cer aray afficientée fire continue touvreza graduée à la viré.

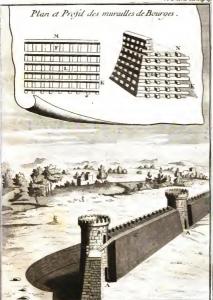

PROFIL ET ÉLÉVATIONS DES MURAILLES DES ANCIENS.



E très-fort pour la désense; parce que le bois résissoit à l'effort du bélier, & les pierres à celui du feu: & le mur aiant quarante pieds d'épaisseur, qui est ordinairement

la longueur des poutres, ne pouvoit être ni enfoncé ni démoli.

Vigenére, comme les autres Auteurs qui l'ont copié, n'a pas éxaminé avec affez d'attention la description que César nous donne des murs de Bourges. Il dit que ces piéces de bois ou ces poutres l'. de quarante pieds de longueur, étoient couchées de plat & tout de leur long fur terre à deux pieds de distance les unes des autres, que ces distances étoient remplies par dedans de terre & de fascines G. & par dehors de gros quartiers de pierres 11. Voilà le premier lit, fur lequel on remettoit d'autres pourres en travers, selon que César le décrit,

Les poutres du fecond n'étoient done pas eouchées en long fur le premier, mais traverfantes K. l'on remplissoit de même les intervalles L. comme ceux de l'autre ; de forte que les poutres pofées fur un lit & de travers fur l'autre , & ainfi confécutivement jusqu'en haut, représentaient la figure d'un échiquier, sur le parement comme par deflus: rien n'est plus aise à comprendre, comme on peut voir en M. N.

Céfar ne dit-il pas formellement que ces poutres couchées de long étoient liées ensemble par des traverses? De cette manière les pierres posent sur les poutres, & les poutres sur les pierres. Selon Vigenére, Lipse & tant d'autres, il n'y auroit aucune liaifon entre les poutres & les pierres, & d'une affife à l'autre ; au lieu quelles fe trouvent mutuellement engagées les unes entre les autres, felon qu'on le voit dans ma figure & dans le texte.

Vigenére, n'admetrant point de poutres traversantes non plus que les autres, quoique Céfar nous l'affure, tombe dans une très-grande abfurdité: car son mur est un composé de plusieurs autres, ou lies perpendiculaires appuiés les uns contre les autres fans aucune liaifon entr'eux. Je ne vois rien de plus ridicule que cela, qui rendroit ridicule Céfar lui-même, s'il avoit donné une description de ees murs eonforme à la

figure que Vigenére nous en donne. Je ne sçai si mon Lecteur se contentera de trois eens vingt années d'antiquité, dans un ouvrage tel que celui-ei; mais comme j'ai donné des éxemples du quinzième fiécle dans ma première Partie, celui-ci, que je vais citer, tout-à-fait extraordinaire, & qui fait à mon fujet, paffera peut-être comme les autres plus récens de quelques années. le le tire de l'Histoire de Timur-Bec, ou du grand Tamerlan, que M. Petit a traduite d'un Auteur Persan & contemporain. Voici ce qu'il dit des murailles d'Hagi-Tercan, ou Astracan, ville assise sur le Volga. " Les murailles de ectre ville, dit-" il, font contigues à la rivière qui tourne autour de fon enceinte, par le dedans des " fossés de la ville, en sorte que l'eau lui sert de rempart d'un côté; & comme la , riviére se gêle l'hiver ils construisent ordinairement une muraille de glace aussi " ferme qu'une de brique : la nuit ils jettent de l'eau dessus, asin que le tout s'in-" corpore ensemble & s'affermisse, en sorte qu'il ne devienne qu'un seul morceau, & n ils y font même une porte.

Vers la fin de la guerre de 1688, me trouvant commander dans un poste fortissé de terre fur le hord de la rivière de Sambre pendant un hiver fort rude, le sus averti que les ennemis avoient deffein fur mon poste des que la glace de mon fosséauroit serré de forte qu'on pût paffer deffus. Je me précautionnai en cet endroit là; mais j'avois beau la faire rompre, elle reprenoit un moment après. Je perdis patience, lorsqu'il me vint dans la penfée de faire jetter de l'eau de tems en tems fur le retranchement, qui forma bientôt un mur revêtu de glace fi fort & fi difficile à grimper & à rompre, que je me vis hors de toute infulte, & je laisfai là mon fosse, sans m'en mettre plus en peine

que de l'ennemi, qui perdit l'envie de me venir voir, l'entreprise ne lui aiant pas paru pratiquable.

# 

### ARTICLE III.

De la défense des places attaquées d'emblée, où par escalade.

O N Ignore en quel tems l'on commença d'enfermer les villes d'une muralleavee fer tours ét on foffe pour en rempécher l'about. Les l'libitories fient-squi unoneme juiqu'à l'origine du monde, n'en difient pas un feul most cer tout ce que les autres nois en apprennent font des imaginations triées de leur cerveux, ou des fantaifies des Poèces; de force que je na confélièrois à perfoune d'ajouter foit à ce qu'il leur plait de nois cline. Ce qu'il y a de certain, « Cet an e peut être autrement, celt qu'il leur plait de les villes dès que la guerre entra dans le monde, de je ne fait feile et beuxoup moins ancierme. Loriqu'éls se frouvérent ainsi l'emmées, il failue avoir recors à des expéliers pour s'on entaire les miditrés; mais comme l'on avance pau à peu & par de foibles acervillèmene dans les arts & dans les fécineses, celt de la guerre out et même fort; & comme elle ctip laps profonde, cile alla un pou moins viec, & élie n'ett.

encore que sur la voie de la persection.

On bloque d'abord les villes. On ne contollôte pas d'autre motien de les prendre, on le fortilitoi autour, & l'on nettendôt tranquillement, ou plutôt fort ennaiuellement que la famine fit ce qu'en ne pouvoit faire par l'art des fâțes en forme, que l'on n'a comun que fort tard-ten fan cela Sardanapale edifore. Roi d'Alfyrie, au jugement de Diodore de Stiele, n'est pas tenu fopt uns dans Ninive mais en ignoroit aions ce que c'écoit que béliers, ce que c'écoit que fapres, que bálifes & que cataputes, & les autres artifiées pour battre & aproporter les murallés, quioqu'à cet égant ous foions très-periandés que Diodore le trompe; ne dit-on pas que l'aimmetichus fut vingt ans que fige d'Avord Nous ne détrons pas le fiege d'artôt, qui ne tit, jamis que dans que l'aimmetichus fut vingt aux que fige d'Avord Nous ne detrons pas le fiege de Trois qui ne fut jamisis que dans

l'imagination d'Homère, au moins bien des gens le pensent ainsi,

Les blocus furent les premiers en vogue pour prendre les places; mais comme cette méthode n'étolt pas affez abrégéc, & qu'on étoit un tems infini à prendre les villes, parce que les habitans faifoient des amas de vivre pour plufieurs années, & comme il étoit rure qu'il n'arrivât quelque changement en faveur des affiégés, avant qu'on pût en être le maître, on chercha quelques autres expédiens pour finir plutôt, & l'on inventa les escalades. Végéce nous dit gravement que Capanéus sut le premier qui inventa les échelles pour ces fortes d'entreprifes, & qu'il fut tué par les Thébains d'un coup de machine, & qu'on erut longtems que Jupiter s'en étoit mêlé. Quelle vision! Comme s'il falloit quelque chofe de plus que les armes des hommes pour en tuer un autre. Disons vrai, nous ignorons qui fut le premier qui tenta d'emporter les villes d'emblée ou par escalade, & nous ne sommes pas plus savans dans le reste : ces choses font trop avant dans les ténébres des tems antiques. Toutes ces pratiques substitent pourtant encore. Les blocus des villes tiennent bon, & les escalades deviennent tous les jours plus rares. Serions-nous moins hardis & moins entreprenans, ou plus habiles que les Anciens dans l'art de les rendre inutiles & fans effet, ou moins tavans dans cefui de les faire réuffir? C'ett ce que je ne faurois dire. Quoiqu'il en foit, elles ne

Diod.

font plus à la mode, fans en favoir la raifon: car nos fortifications, qui ont été portées fi loin, ne les rendent pas impossibles, puisque ces fortes d'attaques tiennent beaucoup de la furprile; & lorsqu'elles font environnantes, supposant un fosse, on ne fauroit, sans une très-grande imprudence dans une attaque subite & imprévûe, ne pas faire fon capital de la défense à son corps de place, & sans penser à garnir ses dehors, fi ce n'est ceux qui couvrent les portes: car tous les autres seroient bientôt emportés d'infulte & pris par les gorges, tant on va vite & violemment dans ces fortes de defseins, outre que nos fortifications font rafantes, & par conféquent peu élevées.

Il est certain que les escalades étoient plus difficiles du tems des Anciens, à cause de la hauteur extraordinaire de leurs murailles, & leurs tours étant plus hautes elles fe trouvoient hors d'infulte; de forte qu'on n'étoit pas peu empêché: ajoutez encore que les murs n'étant pas terraflès, fi l'ennemi se rendoit le maître de quelque courtine, il falloit d'autres échelles, ou tirer celles par lesquelles en étoit monté pour les passer de l'autre côté du mur pour descendre dans la ville, ee qui étoit plus difficile & encore plus dangereux que de monter: car lorfqu'on a affaire à de braves gens, l'on n'a fouvent rien fait lors même que la victoire s'est déclarée. Que ce soit moi ou un autre qui folt l'anteur de cette maxime, elle n'est pas moins vraie de quelque sace qu'on l'envilage, par mille éxemples répandus dans les Historiens anciens & modernes, &

dans ce qui s'est vû de nos jours.

Les escalades étant done fort communes dans l'antiquité reculée comme dans la moienne, & même du tems de nos péres, on peut bien juger qu'on se précautionnoit extraordinairement contre ces fortes d'attaques, contre lesquelles l'expérience & le ben fens nous font affez voir qu'il n'étoit pas fort difficile de réfifter dès qu'on avoit affez de monde pour border les murs de la ville dans une attaque environnante; mais ces fortes d'entreprifes font hériffées d'infinis obfacles très-difficiles à furmonter, & d'infinis avantages du côté de ceux qui font attaqués pour peu de tems qu'ils cient à se préparer, puisqu'il ne faut que celui de s'armer & de courir chacun à fon poste.

On ne s'en renoit pas seulement à une simple escalade, on emploioit encore d'autres moiens pour faire diversion des forces de ceux de la ville, asin qu'ils ne suffent où courir, & eraignissent en allant d'un côté qu'on ne les necablat de l'autre par des attaques qui fuecédoient aux premières : car lorfqu'on rencontroit des gens qui ne s'épouvantoient pas aifément. & qu'on fentoit une conduite peu ordinaire dans la réfiffance. on attaquoit en même tems toutes les portes auxquelles on tâchoit de mettre le feu; rarement emportoit-on la place par ces endroits, car e'étoit là où les précautions étoient

les plus grandes, comme nous le dirons bientôt.

Il faut avoir une particulière attention aux portes des villes dans les attaques d'infulte, dit Végéce, on doit les couvrir de fer & de peaux crues, de peur que l'ennemi ne fe mette en tête de les brûler; mais comme cet obstacle n'est pas capable d'en empêcher l'effet, les Anciens imaginérent un expédient beaucoup meilleur & plus fûr pour la défense des portes. Ils v firent mettre une herse au devant, c'est-à-dire une porte de ser faire en treillis \*, qu'on fuspendoit en haut par le moien de deux cordages; & lorsque \* Caral'ennemi vouloit entrer après avoir ensoncé les portes, on la faisoit tomber par une cou- zacte. liffe pour fermer le paffage à ceux qui vouloient s'y jetter; & s'il en étoit entré quelques-uns, on les poignardoit fur le champ. On doit en même tems pratiquer une faillie au-deffus de la porte, avec des ouvertures deffous, par le moien defquelles fans être vû on puisse jetter de l'eau sur le seu que l'ennemi pourroit allumer.

Les Modernes ont confervé longtems l'ufage des herfes telles que Végéce les repréfente; mais comme on s'apperçut qu'on pouvoit en arrêter l'effet par le moien de deux

piéces de hois ou d'un chevalet de chaque côté de la coulifle, on inventa les orgues, qui font composés de plusfeurs longues piéces de bois de chêne équarries de quatre à cinq pouces de grofficur, de dilantes environ autant les uns que les autres, armées de groffics bandes de fer de une poince à leur extrémité, de outres ces piéces de bois n'eam pas retiffiées, e'élt-à-ellre que n'eame point arachées par des traverses comme les heries, on les laisse tomber d'en haut sans que l'ennemi y puisse apporter aucun obstacle.

l'ai dit ci-devant que les escalades étoient dangereuses, & que la difficulté de la descente de l'autre côté du mur qui n'étoit pas terraffé, furpaffoit infiniment celle qu'il y avoit à monter: car bien que les affaillans bordaffent la contrescarpe de leurs archers & de leurs frondeurs pour nettoier les défenses, & empêcher qu'aucun ne parût pendant qu'on appliquoit les échelles, cet avantage étoit pourrant peu de chofe : car des qu'ils étoient arrivés au haut des échelles les archers & les frondeurs étoient inutiles, ainsi que les autres machines de campagne qu'on faifoit avancer aux infultes des villes. Les affaillans trouvoient alors à qui parler, & des périls tout affurés & inévitables, pour peu que la garnifon fentit la grandeur de ses avantages, car il n'étoit pas mal aisé de repouffer de pied ferme des gens qui font chancellans fur le haut d'une échelle fur laquelle il faut pourrant qu'ils combattent, & qu'on peut renverser aisément en voulant gagner les derniers échellons pour franchir le rempart; ce qu'on ne seuroit faire & se défendre en même tems contre les coups qu'on nous porte, qu'on ne fauroit guéres éviter, ni fraper avec avantage; & fi l'on fe dispense de se prendre au parapet, ou au bout de l'échelle qui le surpasse, il faut du moins une violente secousse & besucoup d'adresse pour monter dessus. Ceux qui se désendent n'ont affaire qu'à un seul soldat, qui est le premier monté au plus haut de l'échelle, & celui-ci ne peut-être soutenu ni défendu de fon camarade qui monte derriére lui, de forte qu'on ne peut se servir du nombre dans les efcalades. Tous ces défauts, à mon avis, font tels, & les avantages de ceux qui se désendent si grands, que je ne puis revenir de mon étonnement lorsque ie vois qu'on se laisse emporter avec de tels avantages, sans me saire beaucoup soupconner leur conduite ou leur bravoure: car c'est céder à des gens qui ne peuvent leur faire du mal, comme il est aisé d'en juger par ce que je viens de dire.

Il y a des réfifiances dans l'Hifloire contre des efcalades qu'on ne fauroit trop admirer, aurant par la hardielfé du deffein que par la conduire dans toutes les deux; mais, encore une fois, je ne faurois revenir de mon éconnement, lorfque je lis que des villes ont été emportées, forfque rien n'y manquoit, & que les gamilions font affer puilfantes

pour faire tête & résister de tous côrés.

Polybe nous fournit ume infinité d'éxemples d'éclalades qui me paroiffent rès-in-frantéries; il donne mêune des préceptes pour cis forts d'entreprifés, si ordinaires chéz les Anciens, de si dangereules. Végéce dit que pour les rendre mois spérilleules, les affaillans se fervoient de la fambaque ou des cellenons. Cette demiére machine étoit d'une si peitre reflource, que je fisis persituéd que les Anciens n'en faitôner pas grand compte, putique je ne vois pas qu'ils s'en foient jamais ferris dans les attaques d'emblée, ni qu'elle cit jimais controle à la prité d'aucune place.

La machine dont Vigicoe parle, étoir une mechine hien autrement redourable que le eultemon ét que les échelles ordinaires, & dont nous dontenons la décription dans son Oblérvacions fur le fiège de Syracufe par les Romains; auffi encend-il par ce terme les pones appliqués aux tours, & Guernes seve des condes comme un ponc-levis, qui fer-voient aux afilégenes pour paffer de leurs sours de bois fur les murs de la ville, ou fur les décombres des bréches. Ce n'étoir pas la la vétaible famburge, coujone les Cresc des décombres des bréches. Ce n'étoir pas la la vétaible famburge, coujone les Cresc

lui donnent ce nom comme les Latins.



SAMBUQUE DE L'INVENTION DE L'AUTEUR.

Je vais donner la figure de celle que je proposai pour l'escalade du fort de la Kenoque en 1712, après que celui qui y commandoit s'y fût laiflé prendre par foixante hommes seulement, qui y entrérent sans résistance par la porte & dans le plein jour. Cette sambuque étoit composée d'une échelle A. de près de trente pieds de largeur, A l'égard de la hauteur, je me réglois fur celle de la muraille. Elle étoit posée debout & fur le milieu du pont d'une belandre B, qu'on pouvoit conduire par le canal d'Ypres jusques dans le sosse du fort. Cette échelle étoit attachée à deux mâts C. aux deux extrémités de chaque belandre, (car deux fuffisoient pour cette expédition,) par deux cordages D. qui passoient chacun par deux poulies E. Je ne vois rien de plus simple que cette machine: car loríqu'on est arrivé au pied du mur, on lâche les deux cordages & l'échelle tombe fur le haut du parapet; les deux extrémités font armées d'agraffes de fer ou de pattes d'ancres F, ce qui empêche que le poids des hommes qui montent deflus ne pouffe le bâtiment en arriére.

M. le Chevalier de Langeron, brave & déterminé, aujourd'hul Grand-Croix de l'Ordre de Malthe, s'étoit chargé d'escalader d'un côté pendant que j'en serois de même de l'autre. Jamais entreprise ne fut plus sûre & plus aisée dans l'exécution; mais l'Officier Général qui commandoit sur la frontière, à qui il sallut s'adresser, pensant pen avantageusement de ces sories d'entreprises brusques & haut à la main, voulut asfembler le Conseil de guerre, & s'en tenir à la pluralité des voix : c'est-à-dire, au sentiment des moins expérimentés, & fur tout à celui de l'Ingénieur, aussi peu capable de donner son avis dans ces sortes d'affaires que le moins entreprenant de tous: hors trois ou quarre, dont M. le Blanc, aujourd'hui Ministre de la Guerre, étoit un, tout le reste se tourne du côté de l'Ingénieur, gens dont l'imagination étoit d'une sécondité admirable dans ce qu'il faut éviter. & fort stériles en raisons dans ce qu'il faut suivre pour l'exécution d'une entreprise qui ne peut manquer, lorsqu'on démontre la sacilité d'en furmonter les obstacles, qu'ils augmentoient visionnairement, bien loin de les diminuer; ce qu'un vrai courage ne fait jamais; foit qu'ils sussent peu hardis, ou qu'ils vonlussent faire voir la force de leur dialectique à prouver que les choses les plus aifces ne le font pas, ils l'étalérent toute enrière de telle forte, que ceux qui les écoutoient ne purent s'empêcher d'en être surpris. Ils alléguérent que nous serions accablés de grenades, dont les foldats se soucient fort peu, & cependant il n'y en avoit pas une feule dans le forr, tant celui qui s'y étoit laissé surprendre étoit homme de précantion. M. le Blanc prit le soin de les en avertir. On répondit aussi-tôt qu'on se verroit expose à une grêle de coups de fusil, comme si avant ce tems là on ne se fût battu que pour rire, & que le seu de soixante hommes qui venoient de surprendre ce fort, où trois cens hommes euffent eu bien de la peine à se désendre, étoit capable

On réfisfoit difficilement contre ces sortes de machines, parce qu'on y montoit comme en bataille. Les fambuques à pont étoient encore plus redoutables, parce qu'on alloit de plein pied fur le rempart ou fur la brêche. Végéce n'a pas pris garde, en parlant de l'attaque en couronne, que les fléches, les pierres, & toute arme de jet n'ont plus lieu, lorsque ceux qui escaladent sont arrivés vers le haut des échelles, & qu'ils font prêts de monter fur le mur. Il donne feulement des remédes pour les rendre sans effet, ou pour empêcher qu'on anache aisément l'escalade : il saut puissamment munir les villes de guerre de toutes fortes d'armes défensives, dit-il , comme cuiraffes, cuiffards, braffards, cafques, & des boucliers à toute épreuve. L'on \* Ciliciapratique aufli des mantelets, ou des rideaux \* de gros drap, qu'on tient suspendus au-duntur.

de se faire respecter dans une insulte environnante. Chacun admira cet excès de prudence, vertu affez à la mode en ce tems là : de forte que cette entreprise fut abandon-

née à la pluralité des voix. Revenons à nos fambuques.

Tome 111.

C. 6.

Amm.

Marc.

Veget dedevant des parapets en guife de double défense qu'on laisse en butte à l'ennemi. & contre lesquels les fléches perdent toute leur force. On use encore d'un autre expédient qui n'est point mal pensé, ce sont de longs paniers d'osier qu'on remplit de pierres qui avancent tout autour au plus haut des défenses des murailles : ceux qui vouloient monter deffus rencontrant ces paviers, les faisiffoient pour tacher de franchir deffus; on les làchoit tout auffi-tôt fur ceux qui montoient, qui se trouvoient accablés du poids de ces machines, qui coulant le long des échelles emportoient tons ceux qui étoient dessus, & n'accabloient pas moins les nutres qui étoient en bataille dans le fosse tout prêts à monter.

Les Auteurs de la moienne antiquité font souvent mention de ces rideaux de gros drap, fuspendus au-devant des parapets des villes attaquées d'emblée. Les marins se fervent de ces fortes de blindes, qu'ils appellent des bastingues ou paniers, asin de cacher ce qui se passe sur le pont & se couvrir des coups du susil, qui ne peuvent percer, parce qu'on garnit ces rideaux entre les deux étoffes. L'efcalade de Parybasora est digne des tems antiques, Ammien Marcellin en donne la description. Dès que l'Empereur Julien eut campé devant cette place, dir il, il s'avança en bataille devant ses murailles, qu'il environna de toute son armée sur trois lignes, à l'imitation des Anciens, c'est-à-dire, en couronne; & pendant qu'on faisoit pleuvoir une grêle de fléches & de pierres, & jouër les machines pour favorifer l'efcalade & empêcher que perfonne ne parût fur la défenfe, on attaquoit en même tems les portes pour ticher d'entrer par différens endroits, & occuper les affiégés de tous les côtés, & les affoiblir en partageant leurs forces. Ceux-ei mirent en ufage tout ce que le courage & la guerre peuvent fournir pour se bien désendre; ils se couvrirent de routes parts contre l'orage des pierres & des traits, & contre l'effort des machines, & tendirent des réseaux & des couvertures tissues de poil au devant des parapets des murs de la ville, où les coups lancés par les machines, les traits & les fléches venant à donner, tomboient fans effet; & bien qu'ils combattiffent couverts de leurs boucliers, ils ne laissoient pas d'être armés de toutes piéces, & leurs armes étoient si bien jointes & siustées sur leurs corps, qu'on les cût pris pour des

Lib. XXIV.

hommes de fer-

Ce qu'il y avoit de plus dangereux contre les escalades, c'étoit de groffes & longues poutres cilindriques qu'on jettoir d'en haut, qui coulant & roulant fur les échelles menoient en bas tous ceux qui étoient dessus, & les écrasoient dans le fosse, emportant en même tems tout ce qu'elles rencontroient en leur passage. Ils se servoient encore de tonneaux remplis de terre, qui coulant sur les échelles tomboient dans le

fosse avec un fracas épouvantable, sans qu'on pût les éviter.

Tacite nous fournit deux escalades fameuses, celle de Crémone dont j'ai parlé dansma première Partie, & celle du château de Voland par Corbulon ce grand Capitaine, qui parut dans un tems où il n'y avoit plus de vertus au monde, & que les honneurs de la guerre étoient la récompense de l'ignorance, de la lâcheté, de la flatterie & dés vices les plus bas & les plus énormes; ce grand homme, dis-je, aiant partagé fon armée en plufieurs corps, fit infulter les garnifons de plufieurs places en un même jour, & se reservant lui-même celle de Voland, comme la plus sorte & la plus considérable, l'attaqua par une cicalade fi vigoureufe, dit l'Auteur, qu'elle fut emportée en un jour: car ces fortes d'entreprifes ne font pas une affaire de quelques heures, il divisa son armée en quatre corps; les uns converts de leurs boucliers sappent le mur & le

Tacit. La renyersent : les autres plantent les échelles , ceux-ci lancem des seux & des dards avec des machines. Et les frondeurs un peu éloignés écartent à coups de pierres les barbares pour les empécher de s'entrefécourir. L'ardeur des foldats fut si grande, qu'avant la troisieme partie du jour le rempart fut abandenné, les portes forcées, & les Romains maîtres de la place.

Les figes qu'Aléxandre le Grand entreprit me peroillère infiniment plus recommandeles que les batulles qu'il adonnées. Les connaîfeurs ne m'en démentione, pas, s'ils les éxaminent en gens du métier. L'analyfe que j'en al finte en fort peu de more deuver. Celui de Tyr ett fon chefd'euvre. Ceux de Milet et d'Italicamaffe ne font pes moins dignes d'admiration. Memmon, feul capolle d'artêter la fougue d'a la fortune du vainqueur de l'Alie, défendices deux d'mières places avec toure la conduite de la valeur imaginables. Aléxandre ces deux de mières places avec coure la conduite de la valeur imaginables. Aléxandre s'écarra un peu plus des régles d'un fiège en forme contre Nilice, à la vérité les béliers y furnet emploiés; missi il quoin à l'atraque des bréches une céladate tout en même tems. Arrien pafié légérement fur ce fiége, ainfi que les autres qui ont écrit des guerres de ce Conquérant. I en evois que Diodore qui s'y ôt un peu arrêct.

Après le combat du Granique les Macédoniems trirémer de ce côté-lis. Memnon s'étant jerté dans cette place avec un grand nombre des fines fichappés de la définite, fe réfoliut de fib bien d'éfendre. Aléxandre qui ne vouloit point perdre de tems, la fit infliter de toutes parts de planter par tout des échelles. L'éfendaite fut des plus vigou-Diot. Le reufes, de également bien foutenute, quoiqu'Aléxandre y envoit des grass frais qui fe XVIII. fuccédoire tle sun saux autres finas effe de à tout moment, de cet dant pulluteus journes, mais comme il vit fes gens repouffes de quelque côté qu'ils donnaffent, de que la place ne manquoit d'aucune chofe pour un long fiège, il mit coutes (s' machines en œuvre, de forre qu'il ouvroit la place en plufeurs enfortes. Les Macédoniens ausques els bréches de éclabent fur nouveaux frais. Les afflégés foutinents bravement toutes ces autaques ; mais comme ils virent qu'elles ne défondmuoient point, lis entignirent d'être

emportés, ils capitulérent en gens reduits aux derniers périls.

L'éclade de Selinune joine aux aflaus perpétuels qui y furent domés, est bien autremne extronofliaire que celle de Millet. Ilse s'en est guéres via fernibaltes. On y emploia tout ce que l'art antique avoit de plus fort & de plus terrible. L'affaire ne finit que par la défruétoire de cen malheureufe ville de de les hibitions, qui fe défendirent ce défépérés. Si jen craignois prolitité, je rapporterois cette étalade célébre, unt Diodor y a pris goit. Les Carhaginois in cureur pas seluenten à le défenier contre les hommes, mais ils trouvérant des femmes qui leur firent éprouver que leur fixe n'est pas toujours si doibet : car elles assonnéerent une infinité de ceux qui écolere careste dans la ville au démier affaut', & cer assur comme l'éclaide dura

Les éclaudes que Polybe rapporte, ne font guéres moins recommandables que celles don rijà parté, car pour celle de Seilunne i pen vois aucune qui puisffé lui d'er comparée. Les Historiens font tous periémés de ces fortes d'évemples. Celles dont Joséphe parle font digues de la curiofité des Lecleurs. Les Livris facrès ne font pas moins féconds en entreprifes de cette nature. Si l'on n'y voic pas l'origine des atraques en couronne, du moins voic-on qu'elles étoient commois des peuples de l'Afic & des Hisbreux plutieurs ficcles avant qu'on fit la moindre mention de ces Grees & de ces Romains, qui s'astribuent tout ce qu'il y a de beaut d'admirtable dans la ficience des armes, quoiqu'il foit mantiefle qu'ils ont tout pris & tout tiré des autres, judiqu'i leur p'halonge.

C 2

# 

### RTICLE

Oue les Historiens de l'antiquité comme les modernes, confondent les asfauts avec les escalades. Exemples de ces sortes d'entreprises.

N ne fauroit raifonnablement blâmer les Historiens de l'antiquité Grecs & Latins, de ne mettre aucune différence entre le terme d'affaut, & celui d'attaque d'infulte ou par escalade, parce qu'ils manquoient de termes faits pour l'un & pour l'autre, & qu'un feul étoit fouvent le nom de plus d'une chofe. Aussi voions nous dans nos Traducteurs les plus habiles des méprifes épouvantables. Ces deux termes font fi différens, qu'il y a lieu de s'étonner qu'on puisse les confondre ensemble, comme s'ils ne disoient que la même chose. Il s'en faut bien que les gens de guerre s'y trompent & les appliquent à tout autre sens qu'à celui qui a rapport au suiet qu'on traite. Je laiffe là les Anciens, je l'ai dit en plufieurs endroits: leur langue étoit fi. pauvre & si dénuée de termes militaires, qu'ils ne pouvoient saire autrement que d'en emploier fouvent qui n'étoient pas toujours attachés aux choses qu'ils vouloient dire : de forte qu'il faut fouvent deviner, & cela n'est pas disficile, si l'on fait attention à toutes les circonstances des faits qu'ils rapportent, & que l'on consulte ce qui précéde & ce qui fuit, & fi l'on prend garde à ce qui leur convient mieux de penfer fur la nature même du fujet qu'ils traitent, pour éviter de leur faire dire quelque abfurdité, & d'en dire foi-même. Végéce nous donne un chapitre des escalades, dont vosci le titre: Quid faciendum

Veget.

de re mi- cum primo impeta venitar ad muros? On voit bien qu'il veut traiter des insultes des places par escalade; quoique cela puisse signifier une attaque de bréche tout à la chaude . le mot d'impetus est équivoque : il fignifie un affaut, & mille autres choses très-différentes. Que veut dire Végéce par ce mot d'impugnatio, qui n'est joint à aucun autre terme? Ce terme peut avoir divers fens comme l'antre. l'excuse pourtant les Anciens. & particuliérement les Latins, qui n'ont point de terme propre pour exprimer ni affaut ni bréche : mais je ne faurois le pardonner à nos Historiers modernes. & à nos Traducteurs des ouvrages des Anciens, de se servir indifféremment d'affaut & d'escalade, comme fi ces deux mots étoient fynonimes. J'ai remarqué cela non feulement dans les chofes les plus difficiles, mais même dans les plus aifées : notre langue étant plus abondance que la Latine à l'égard de la guerre, pourquoi le fervir du terme d'affaut dans une escalade? Si l'on s'en rapporte à nos meilleurs Auteurs qui ont écrit en François des guerres des Grecs ou des Romains, comme des nôtres, aux Dictionnaires mêmes dans le mot d'affaur, on croiroit qu'ils n'ont pas tort, & qu'ils ont de fort bons garants, comme on le voit en effet; mais cela n'empêche pas qu'ils n'aient emploié des termes qui ne fignifient rien moins que ce qu'ils veulent dire. Ce n'est ni aux Auteurs les plus célébres, ni aux Dictionnaires les plus approuvés, ni à l'ulage même, qui confacre fouvent les plus grandes fottiles, de nous en impofer la deffus. Chacun doit être cru dans fon art. Nos faifeurs de Dictionnaires ne doivent donc pas décider fur nos termes militaires, & donner à des chofes différentes un même nom, faute de les connoître. Encore une fois, celui d'affaut & celui d'attaque d'emblée, tout en arrivant & à la franquette, comme on dit, ne font pas les mêmes. Qu'on cherche affaut dans le premier Dictionnaire qui tombera fous la main, on verra qu'il fignific une attaque à

Force d'armes, d'un camp out d'un polle pour técher de s'en rendre le maltre. Ce n'est point cela, nous fixvons tous, du moins les gens dan méter, que l'iblée d'affaur renferme une aurque vive & violente fike à une bréche des murs d'une ville, foit par le Beller, foit par la fappe à la manière des Anciens; foit par le canon, par les mines, ou par tout autre moien. Ceprednat nos Ecrivains les plus huyels fe érvent du terme d'affaur, & le mesent à tout fins aucun ferupule; ce qui forme une idée confidé des choise. On s'en prend au exere, & le texte et floweur n'est-clair.

Infulter une armée dans fon camp, c'est lorsqu'eile est retranchée: si elle ne l'est pas, c'est une surprise; si elle a le tems de se former. & qu'elle soit avertie, c'est

une bataille.

Les Romains campoient toujours, & leur camp étoit suffi bien fortifié qu'une ville de guerre. On les effacidoit fouvent surce les mêmes cérémoites & la méne méthode, & l'on s'y défendoit tout de même. On les afficieque que que fois dans les formes, & les biétiers n'évoire pas oubliés; l'i l'on faifoit bréche, & qu'on l'el-caladit en même tems de toutes parts, c'évoir une éfealade accompagnée d'un affait, comme celle du Pirche par Sylla, qui éfealade cere fameuée muraille à differences re-iprifes pendant qu'il donnoir par les bréches. Cétar nous fournit quelques éxemples Arrian, de ces fortes étentreptifes dans les Commenciaires, & Tacire, comme bien d'autres, de tel. nous en fournit un affa bon nombre, où il s'explique fort clairement, quoique la Minirá. Hangue Latine, comme [el à dif, naît pas l'avantage d'ôcer les deuvioures d'et les deuvioures d'es les deuvioures de les deuviers de les deuviers de la deuvier de la minima de la deuvier de la deuvier de la minima de la m

ambigus comme la nôtre.

J'ài regret que d'Ablancourr fe foit fervi du mot d'alfaut en mille endroits de fai raduction, où il faudroit emploier un tout aure terme. Cette creura faute d'un Tradackeur à l'eure: difions vuil, ils y font tous tombés comme dans un piège fait pour ceux qui n'ont Jamis fait la guerre. On accufe M. Arnaud d'Andilly d'avoir bronché furiculement dans fa traduction de Joféphe, cela pourroit être; mais il n'eft pas fur de trouver des gens qui écrivent il bien qu's fait ce grand homme. Quolqu'il en foit, il eft tombé (ouvent dans l'erreur que je reproche aux autres. Ja me contente d'un feul endroit for remarquable qu'il traite d'affaut, bien que ce foit une c'étaide dans toutes les formes, & c'eft celle de Jonpan.

Le leudemânt on commença de battre la ville, dit Joësphe dans fon Traducteur, El let Juli fe comentéren de ville en ux Romaine, qui avoient manuel teurs legement près des murailles. Felpalien commanda enfuite à tous fe archers, fes frondeurs El autres gens de traits: El la indeue archive in tente de contract en une avec fou infamerie douna du coid d'un colline ci Jolephe Ton pouvis bottre la ville; mais Joŝphe El la fiem fautirent courageufement teurs till. de fefters, El frent des altiens de valuen fe extraordinaires, qu'il republièrent béen in hontre le Romaina.... Tout le jour fe paffa de la forte, El it s'y est que la muit qu'iles Romaine et forme de la franchette m'a sout s'archevin mi reodu fon texte, je ne vois point les listes france. Le franchette m'a cour s'archevin mi reodu fon texte, je ne vois point les listes de la forte de la forte

Les afflisseams; continue le Traducium, donnéeren le lendemain un neuvel ASSAUT, É il fi in de part 28 daure des afflions de courage encore plus grandes que les premières; par la hardieffe que donnée aux Julis ce qu'ils avoient course leur efférence fourte un le première ASSAUT,... (El qu'ille qu'il penfiérence de femblades ASSAUT, et a fligseam redoublant toujours leurs efforts, É les affligses un les foutenant pas feutemans, mais faillant des forties, flam que d'aufig grandes forces que cettle des Romanies.

C 2

étonnassent les Juifs, ni que d'aussi grandes dissicultés que celles qui se rencontrolent

dans ce siège ralentissent l'ardeur des Ramains.

Que des Historiens celébres tombent dans les erreurs dont je viens de parler, foir que l'uige les autorifs, ou throu de cononitor les choies que mille autres avant eux avoient ignorées, quoiqu'il n'y ait rên de plus aité, on les siupporte avec moins de peine que celles où tombent aillez souvent les gens de guerre qui érrivent des choies qui font de leur competence. Un grand nombre de couveil sout rombés dans les mèmes abstruitées, onn ieulement dans le terme d'affaur; mais ce qui est de plus, dans celui de figge, ins s'embarrailère dans des équivoques & le consondent souvent avec le loicous des villes. Il y a plus, un Officier d'artiflerie s'el theaucoup mégris dans le terme de figge, fans fongre peut-érre à ce qu'il dictio. Cela paroit dans la Jistinde de tirur les soudes autre fines', où l'ou voit qu'il ne met aucume différence entre un

Mem. ef fiége dans les formes ét un bombardement. Il entre dans des oblevations affice comlèce de munes, dans un Lèrre qui ne deit renferme que des nouveautes, fur les dédaus on les dans les dans les chaffic ou le jet des bombes, qu'il réduit à vinge-chin. Pour y de dans les consideres de les corriger ausaut que faire je peut, voité ce que j'ai praisjud, diell, aux a 1736 s 186 ross de Nice, Alger, Génes, Trijoli, Rofes, Palmons, Barcelonne, Alleane,

El muitre d'autres placte que fai bombardies. Qui ne croioci en lifant cela, qu'Alger, Gémes El ripido etto lourau un fisça, et cas sifeges font imaginires, du moins
de fon tenss. Ces trois villes furent bombardes par mer, et perfonne ne mis pied à
terre : c'elt donc improprement qu'il fe fer du terme de figig todiqu'il sagit d'un
bombardement, confondant ainfi l'un avec l'autre; ce qui elt pis que de confondre l'uffut ure le l'fectable.

L'entreprise de Beauvais par Charles Duc de Bourgogne en 1472, que nos Historiens qualifient du nom de fiége & d'affaut, fut une insulte, ou une escalade dans

toutes les formes. Ecoutons Mézerai.

Cest une chose mémorable qu'à un assaut général qui s'v donna le Toudi neuf de Tuillet , dit-il , les hommes étant fur le point d'être enfoncés , les femmes conduites par une Jeanne Hachete, firent merveilles pour repouffer les ennemis à coups de pierres, de feu grégeois & de plonib fondu dans de la réfine bouillante. On y voit encore l'effigie de cette semme dans l'Issel de ville senant une épée à la main. E il se fait une procession le dix Juillet, qui est le jour que le siège sus levé, à laquelle les semmes marchens les premières, & les hommes après. Mézerai, comme le Père Daniel, moins éxact encore, faute par deffus les circonftances les plus capitales d'une si belle entreprise, qu'ils n'auroient pas dù négliger. Déja la place ne sut point assiégée, ni investie, puisqu'il y entra un grand secours de cavalerie & de toutes sortes de munitions; & bien que les ennemis y euffent amené du canon, on n'en tira que quelques volées contre la porte, qui ne faifant pas grand effet, on y mit le feu. On l'attaqua en même tems qu'on attacha l'escalade. Ce qu'il y eut de fâcheux, c'est que la plupart des échelles fe trouvérent trop courtes. Ajoutez à cela la valeur & l'obstination de ceux de la ville: car l'on vit les cotillons border les remparts aussi bravement que les hommes, & ceux-ci redoubler de courage & d'ardeur par la crainte d'être furmontés par ces nouvelles amazones. Le Duc de Bourgogne fut repouffé honteufement, avec une perte infinie de ses gens, & se retira dans son camp, enragé d'avoir si mal réussi dans son entreprise & d'avoir trouvé des semmes en son chemin qui valoient ses hommes, fur lesquels il comptoit si fort. On ne s'en tint pas là dans la ville, le Capimine Selazard fortit le lendemain de la ville avec l'élite de sa garnison, & vint sondre fur les ennemis, qu'il furprit dans leur camp du côté du parc de leur artillerie, où il mit le feu, battit, & fit main baffe fur tout ce qui fit réfishance. Non conrent de cette besogne, il se faisst d'une partie de leur canon, qu'il amena dans la place, L'escalade d'Andrinople par les Goths est une des plus sameuses dont l'Histoire fasse mention. Les trésors de l'Empereur Valens ensermés dans cette ville, leur servirent d'un puissant motif pour l'attaquer. Ceux de la ville sentirent bien qu'un pareil butin redoubleroit leur ardeur, & les porteroit à des efforts extraordinaires; auffi prirent-ils toutes les précautions imaginables pour n'être pas emportés. Ils ne bordérent pas seulement leurs remparts de leurs balistes & de leurs carapultes, ils songérent à murer & barricader leurs portes. Les Goths, animés par le fae de la ville, l'environnent de toutes parts, y plantent l'escalade, & font en même tems une attaque aux porces; mais ils furent fi bien reçûs par tout où ils donnérent, & les machines dreffées fur les remparts en firenc un fi grand meurtre, à caufe de leur nombre, qu'il n'y eur pas un coup d'inutile : cer tandis qu'on tiroit contre ceux d'en bas, ceux qui étoient fur le haut des échelles étolent renverfés fur leurs compagnons qui les fuivoient en queuë, qui rouloient en bas, & se trouvoient écrasés par les masses énormes qu'on ierroit du haut des murailles. Cette seconde tentative n'aiant pas mieux réussi que la première, les Goths se retirérent après avoir laissé un nombre infini de leurs morts. tant ces fortes d'entreprifes font difficiles & dangereuses, & tant il est aise de les réduire à rien, pour peu qu'il y ait de conduite & de courage dans une garnison.

Végéee nous fournit un chapitre dans fon quatriéme Livre des moiens que l'un emploioit pour s'empécher d'être emporté dans ces fortes d'attaques brufques & d'emblée; il s'en fuut pourtant bien qu'il nous apprenne tout ce que les Anciens prati-

quoient ordinairement dans ces fortes d'affaires.

L'Histoire fait mention de plusieurs escalades environnantes qui ne sinissent que par

la prife de la place, les attaques s'enchaîment les unes les autres perpétuellement & fans relâche; e'est-à-dire, que de nouvelles troupes prennent la place de celles qui sont repoullées; & comme ecux qui se désendent n'ont pas le même avantage, il faut qu'ils fuecombent, ne pouvant être rafraichis par de notiveaux combattans qui prennent leur place. L'escalade du vieux camp des Romains par Civilis est fort remarquable, par la conduite & l'habileté des chess des deux partis. Je vais citer le passage sur la verfion de d'Ablancourt. Les ennemis, dit-il, viennent à l'attaque en deux corps, les Allemans d'un côté & les Hollandois de l'autre, pour redoubler leur valeur par l'émulation. Après avoir fuit leur décharge sans effet contre les tours & les crénaux du rempart, où Tacte. leurs javelots demeurojent attachés; comme ils sevirent blesses d'en hant par les Romains Liv. IV. à coups de pierres, ils vinrent à l'attaque avec de grands cris, les uns portant des échelles , les autres ferrés en un gros bataillon ; avec leurs boucliers fur leur tête. Quelquesuns commençaient déja à monter lorsqu'ils furent repoussés à coups d'épées, & par le choc des corps & des armes, puis affonimés avec des leviers & des halebardes. Ils tinrent quelque tems sur l'espérance du butin; outre que les premiers efforts des barbares sont violents, ils roulerent un pont \* qu'ils avoient fait à l'aide de leurs prif miers, d'où ils . Une combattoient comme dessits un rempart, tandis que d'autres, par dessous, sappoient la sambumuraille à couvert. Muis cette informe machine fut bientét renversée par l'effort des no. que, ou tres, & leurs mantclets d'osier brillés avec des seux d'artifice. Voilla un exemple qui un pont renserme presque tous les artisses & les ruses dont on se servoit dans les attaques d'em-ayec des blée & par escalade, car les Anciens metroient tout en œuvre dans ees fortes d'entre-cordes en prifes, joignant à l'escalade l'attaque de toutes les portes & la sappe par le moien de haut d'ula simple tortue d'hommes, car ils n'emploioient la surmontée que lorsqu'on pouvoir ne tour. monter au haut des remparts par ee moien-là.

Taeite dit que Civilis n'aiant pû réuffir dans cette entreprife, tourna fon attaque en blocus pour prendre le camp par famine. Mais comme il eur nouvelle que les Romains s'affembloient de toutes parts pour venir au fecours, contre la crainte d'un changement. qui n'arrive que trop fouvent dans les entreprifes de longue haleine, il fongea à l'atraquer fur nouveaux frais. Il laisse aux Hollandois le sein des travaux & des machines, E fait faire une attaque générale par les autres nations qui la demandoiem . E après avoir été repoussés, les fait revenir au combat, sans se soucier de la perte, à cause de la multitude de ses troupes, ni de mettre sin au combat par la venuë de la nuit. Car il avoit sait allumer des seux à l'entour; & tandis que les uns beuvoient, les autres venoient aux mains, écliauffés du vin & de la débauche. Mais ils ne faisoient pas grand effet dans l'obscurité, & ésoient blessés à la clarté de leurs seux par les notres; de forte que si-tet qu'il en paroissoit quelqu'un d'illustre, il étoit choisi par nos soldats, & perce à coups de trait. Civilis aiant remarque ce défaut, fit éteindre les feux & recomtuencer l'attaque, où la valeur servit peu parmi les ténébres, & le hazard domina par tout : car personne ne pouvoit ni éviter ni fraper un coup bien surement . E les plus vaillans étoient terraffés par les plus liches. Chacun tournoit la tête du côté qu'il oioit le bruit; mais comme la valeur des barbares est plus étourdie, & celles des Romains plus lage, ceux-ci ne portoient pas leurs coups en vain, ni ne rouloient pas leurs pierres à l'avanture, mais couroient où ils sentoient battre le mur & appuier les échelles. Ils repoussoient les ennemis avec leurs boucliers & leurs armes, & poignardoient ceux qui étoient entrés.

J'ai pensé oublier un éxemple d'escalade où il me paroît quelque nouveauté : c'est celle d'Oringe en Espagne. Tite - Live le rapporte avec beaucoup plus d'éloquence que ne fait le bon Du Ryer dans fa version; la mienne seroit-elle meilleure si je tentois ce passige? Je me garde bien de m'y hazarder. Scipion, qui avoit envie de se rendre maître de cette place, dont il connoissoit l'importance, sit sonder les habitans; mais comme il vit que cette voie étoit inutile, & qu'il n'avoit aucun tems à perdre, aiant toutes les forces de Carthage à fon vifage, il se résolut de l'emporter d'insulte & haut à la main. Il se précautionna d'abord par deux lignes environnantes. Cette befogne étant faite, " il divifa fon armée en trois, afin qu'il y en eût une qui attaquêt , toujours, tandis que les deux autres se reposeroient. Lorsque la première partie ", attaqua, le combat fut grand & douteux, & l'on eut beaucoup de peine à porter " les échelles auprès des murailles, à cause de la quantité de traits que l'on fançoit de " tous côtés. Ceux qui avoient planté leurs échelles, & qui pensoient y monter, en étoient tout auffi-tôt renverfés avec des fourches que l'on avoit faites exprès ; & l'on , jettoit d'en haut fur les autres des crochets \* de fer, comme pour les attirer fur les " murailles quand on les auroit accrochés.

\* Corbeaux à grifies.

"Larfue L. Scipion eu remarqué que le petit nombre des fients étoit caufé que l'ennemi leur clori égal. Se que même il étoit déla le plus fors, parce qu'il combistoit de deffus ime muraille, il fit revenir de l'affait cette partie de l'armée qui avoit 
attaqué la première, & y envois les deux autres enfemble. Cet donna tan d'epouvante aux affégés, qui étoient dépla las d'avoir combetru avec les premières, que 
les habitans abtondenéren les murailles par une fuite inspinére. de les Carbajesnois craigmant que la ville n'eût été erable, quitrérent les lleux qu'ils défendoiser, 
de fer alliferent cous enfemble e un endorit. Enfaitie les habitans, qui aprechenderent que fi l'ennemi entroit dans la ville, il ne cuté indifférentment tous 
ceux qu'il remourteriet, Carbajenios de Epagands, en fortritere et noise par 
les raites qu'en peuvoit leur jetter de loit, & montroite leur main droite nué, 
afin que l'on reconnaite par la que l'On avoir qu'en les raites. On ne fait pasfi l'on prit grale à ce figual, parce qu'on en étoit trop éloigné, on fi l'on 
suppose de l'armée.

" apréhender quelque tromperie. Quoiqu'il en foit, on courut fur eux comme " fur des ennemis, & on les tailla en piéces, comme s'ils cuffent fait quelque ré-" fillance". Tous les Carthaginois furent pris, & l'on rendit le bien à ce qui " refla d'abbitans.

Il y a des moiens infinis & fort fimples pour rendre inutiles les escalades les plus vives & les mieux conduites, pour peu de tems que l'on ait pour s'y préparer, & fort peu pour s'en affûrer le fuc.ès. Ne feroit-ce pas cela qui nous en dégoûte? Car ce ne font pas nos fortifications, qui ne font pas fi avantageuses qu'on diroit bien contre ces fortes d'entreprises, qu'on ne tente aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de surprifes, & fi l'on est découvert l'on se retire sans rien tenter: aujourd'hui qu'on n'y est pas accoûrumé, il nous seroit plus aisé de réussir que dans le tems qu'elles étoient en vogue. Je sçai gré à M. le Duc de Noailles au dernier siège de Gironne, d'avoir donné l'escalade à un bastion de la ville pendant qu'il donnoit l'assaut d'un autre côté où la bréche étoit pratiquable. Il en usa de même à Céthe en 1710. dont les Anglois s'étoient emparés: car aiant marché au fecours, il prépara promptement des échelles, & fit escalader le fort par d'Ause, Capitaine au régiment d'Artois; ce qui surprir les ennemis, qui ne croioient pas qu'on allat si vite, & qu'on n'eût aucun tems à perdre pour les chaffer d'un poste de conséquence, par rapport au Vivarais & aux Cévénes. L'entreprise étoit aussi rare, qu'il est peu ordinaire à des Anglois de marquer si peu de courage : car ceux qui les escaladérent leur étoient infiniment inférieurs.

Je vais terminer cette affaire-ei par un éxemple d'escalade qui est unique dans son espèce, car je n'ai jamais rien lu de semblable, ni oui parler que les assiérés après la perte de leurs dehors se suffent mis en tête de les escalader, & de les reprendre. Il n'y a qu'un homme comme le Général Comte de Schoulembourg capable d'une action si hardie & si vigoureuse. Cet excellent Ches de guerre étant assiégé à Corfou, après avoir fait tout ce qu'on peut attendre de la valeur & de l'expérience, se vit réduit à l'extrémité par la perte de ses dehors, que les Turcs attaquérent de toutes parts avec une vigueur extraordinaire. Dans un état si pressant, cet Officier auffi actif que brave & rufé, fonge à reprendre ce qu'il venoit de perdre. Il ne vit point d'autre moien que de reprendre l'ouvrage le plus capital, d'où dépendoit absolument le salut de sa place, avant que les assiègeans s'y sussent entiérement établis. Il fait préparer des échelles. & s'étant mis à la tête de ce qu'il y avoir de foldats d'élite de fa gamilon, il marche à l'ouvrage, y plante l'escalade, s'en rend le maître, & mille en piéces tout ce qui étoit dedans: tant il est vrai qu'il n'y a rien dans la guerre que la nécessité, le courage & l'intelligence ne portent à entreprendre.

#### 

#### ARTICLEV

Que les contrapproches des afflégés fur les afflégents ont ets inconnuês aux Anciens. Approches de ceux de Syracuje contre les deux lignes environnantes des Athénieus qui en faisoient le flége; leur camp fe trouve coupé en deux, & la communication féparée.

TE ne vois nulle part dans les Historiens de l'antiquité, que dans les fiéges des villes où les garnifons étoient grofies & vigourcufes, bien conduites & bien ménées, & fouvent même auffi fortes que les ennemis du dehors; je ne vois nulle part, dis-je, que ces garnifons aient pouffé des contrapproches aux travaux des affiégeans pour en interrompre le cours. Ce feroit donc chez les Modernes qu'il faudroit chercher l'origine de ces forces de pratiques & de chicanes hardies & favantes. S'il falloit s'entenir aux Gazettes, aux Mercures, & aux ouis dire de certaines gens, & aux lettres mêmes de certains Officiers, ces fortes de travaux auroient réuffi merveilleufement à la défense de Maience par le Marquis d'Huxelles, depuis Maréchal de France, un des hommes de l'Europe le plus favant & le plus profond dans l'infanterie dont on ait oui parler. Il n'est pourrant pas vrai qu'il ait poussé des contretranchées fur l'ennemi dans ce fiége, il falloit être plus fort qu'il n'étoit, & dans une place un peu moins mauvaife & de moins grande garde que celle qu'il défendit avec tant de bravoure, d'esprit & de conduite. Toutes les désenses où l'on a dit que les Gouverneurs étoient allés par contrapproches aux affiégeans, font des imaginations éclofes dans les caffés, quoiqu'il y ait des réfiftances qui fourniflent quelques ouvrages affez approchans.

On a quelques éxemples où les affligés, pour chicarre les ennenis, fe font fervis d'une rangée de romeaux, de blats, de facines, ou de glabions faries, qu'on poulfoir à la faveur de la nuit depuis l'angle faillant de la contr. Granpe, en s'avançant dans la campagne è can ou quarre-ving pare, sind d'enfliée le natain la tranchés, retardet les travaux du jour, & détruire même ceux de la nuit, en logeant dérrière ces tonneaux un bon nombe de fuclières, & quelques perites préces de campagne. La chôte et d'autannt plus fiele, que les affliées mi o'derolent grées centre à s'en rendre le smairtes fans s'expofer au feu de toure une place, & que les affliées in ont rien à craindre du cmon des affligeans, dont les métraures ne faurointen étre countres de ce côte, le dire place.

On peut quelquefois par une vigoureufe fortie s'emparer d'une paralléle & la tourner à fon avantage, le revers pouvant fervir de parapet en s'avançant des flancs aux deux extrémités, & y loger du canon. On peut bien en rigueur donner le titre de contrap-

proches à ces fortes de chicanes, elles font infiniment meilleures que toutes les contrapproches du monde au fens littéral, où nous allons revenir.

S'il n'y a aucun éxemple de contretranchées depuis cinquante ans, ou un fiécle, si l'on veur, si lne faut pas croire qu'il n'y en alt aucun, si l'on rémonte plus haut. Le fiége de Belgrade par Mahomet II. en 1456, nous fournit un éxemple de ces fortes de travaux. Ce fiége est métuorable, fort beau & fort admité des experts par la vi-

goureuse résistance d'Huniade, & non pas du Pére Jean Capistran, qui s'en attribua tout l'honneur dans une lettre écrite au Pape. Ce grand Capitaine mit en œuvre tout ce que l'art des réliftances a de plus fin & de plus nouveau contre une arraque pas moins profonde ni moins nouvelle pour ce tems-là. M. Guillet dans la Vie de Mahomet II. entre dans les circonstances les plus intéressantes de ce siège. Il dit que la garnison sans se contenter de conserver ses postes, alloit à ceux de l'ennemi par des contrapproches, & faisois de fréquentes soriies avec succès. Voilà ce que j'avois à dire des contretranchées, dont tout le monde parle comme on parieroit de la chose la plus communément pratiquée, & cependant je ne trouve qu'un seul fait sort approchant de la moienne antiquité, puisqu'il y a près de trois cens ans que l'on n'a vû pratiquer ces fortes de chofes, quoique dans un tems où l'on se sentoit encore de la barbarie. Pasfons maintenant à une chicane encore plus rare; je n'ai qu'un éxemple à donner. & celui-ci est tiré des siécles les plus reculés, puisque Thucydide me le sournit.

Cet Historien célèbre, qui nous donne un détail fort circonflancié du fiége de Syracufe par les Athéniens, dit que les Syracufains poufférent un travail depuis la ville jusqu'à la contrevallation, & de la à la circonvallation des affiégeans, pour couper l'une & l'autre en deux, & rompre par ce travail la communication de leur camp, & le féparer de ses ailes, dont les extrémités aboutissoient à la mer des deux chés; ouvrage extraordinaire & qui n'a point d'éxemple dans l'Histoire, car je ne me souviens pas d'avoir rien lù de femblable. l'ai confulté des Savans auprés desquels je ne suis qu'un Pigmée, car je me défie beaucoup de mon favoir dans l'Illitoire, qui m'ont affûré qu'ils n'avoient rien lù de parcil dans aucun autre Ilutorien que dans celui que je cite. Il s'est pourrant trouvé d'autres gens encore plus habiles qui m'ont dit, que ce fait n'éroir pas unique, mais aucun ne m'a feù apprendre dans quel Auteur je pourrois trouver quelque autre éxemple de même nature. Ils s'en font pris au défaut de leur mémoire, ie le croirois affez: car il faut être homme de guerre pour ne point oublier ces fortes de chofes, qui n'intéreffent point ceux qui s'appliquent à un tout autre genre de littérature que la mienne. Cet éxemple fuffit, quoiqu'il ne foit pas unique, la rareté nous le rendant plus recommandable, aussi bien que l'Historien de qui je le tire. Je n'en connois point de plus grave dans l'antiquité, ni aucun qui se distingue davantage par tous les endroits qui affürent la vie éternelle dans ce bas monde,

Lorfque les Syracufains entreprirent l'ouvrage dont je viens de parler, les deux lignes projetrées pour bloquer la ville du côté de la terre n'étoient pas encore achevées; il n'y avoit que le côté du Nord où l'on travailloit, pour finir enfulte par l'autre. Hermocrate proposa aux assiégés, dit Thucydide, d'interrompre l'ouvrage par la construction d'un retranchement, qui empécheroit & romproit la communication de leur circonvallation qui terminoit à la mer par les deux côtés. Ils palifindérent les avenues, de peur qu'ils ne vinffent fondre fur eux avec toutes leurs troupes, réiolus s'ils en envoioient feulement quelques unes, de leur en opposer d'autres. Ils tilérent donc un retranchement depuis leur ville jusqu'à la circonvallation des Athéniens à travers la porte de l'Olympie, dont ils coupérent les oliviers, & le flanquérent de tours de bois (a) d'espace en espace afin de le pouvoir désendre.... Lorsque les Syracusains eurent achevé leur

en peut faire de même matière. Le terme Grec d'ouvrages de campagne.

<sup>(</sup>a) Le flanquirent de tours de bois. ] Ce n'étoit eft équivoque, & fignifie également un mur & done pas une muraille, mais un retranchement, une fortification de terraffes. Les Traducteurs un mur de maconnerie n'étant pas un ouvrage de tombent dans des fautes groffières à cet égard, quelques jours, outre qu'il feroit abfurde de flan- du moins il me temble sinfi. Je voudrois me quer une muraille de cus fortes de tours lorfqu'on fervir du mot de retranchement lorfqu'il s'agit

mur & leur paliffade, fans que les Athéniens les en empéchaffent, pour ne point interrompre leur travail, parce qu'ils eussent été trop foibles en se partageant; ils laissérent un corps d'infanterie pour le garder, & rentrérent dans la place. Les Athéniens s'appercûrent bientôt combien ce retranchement leur étoit incommode, ils restérent pourtant en repos tant qu'il leur resta quelque ouvrage à faire pour s'ass'urer les autres endroits; mais lotfqu'ils s'apperçurent que ceux qui étoient à la garde du retranchement & de la paliffade dont ils l'avoient bordé, la faifoient avec négligence, ils les firent attaquer par trois cens hommes d'élite & quelque infanterie légere, tandis qu'une partie de l'armée s'approcha de la ville pour faire diversion des forces des affiégés, & les occupérent en différens lieux pour empêcher le fecours.

L'attaque des trois cens foldats fut d'autant plus heureuse qu'elle étoit imprévue. Ils forcent la paliffade, & chaffent ceux qui la gardoient jufqu'au retranchement qui enfermoit le Téménife; & entrant péle-mêle avec eux, ils furent repouffés par ceux de la ville avec perte. Après cela l'armée retournant démolit le retranchement, & les folders niant arraché la paliffade l'emportérent avec eux, après avoir dreffé un

trophée.

Les affiégés ne se rébutant point par cette disgrace, tentérent un autre travail tout femblable à l'autre à travers un marais en commençant depuis la ville, afin que les Athéniens ne púffent conduire leur circonvallation jusqu'à la mer. La chose étoit de trop grande conféquence pour que les affiégeans demeuraffent les bras croifés; ils attaquérent cet ouvrage comme ils avoient fait l'autre, & ne furent pas moins heureux. A ce premier combat en faccéda un fecond un moment après, où ils curent du pire au commencement; mais ils eurent enfin l'avantage. Les affiégés voiant qu'ils ne pouvoient couper la circonvallation du côté de la mer, abandonnérent cette entreprife fans perdre l'espérance de revenir à l'autre sur nouveaux frais, ce qu'ils firent en effet sans que Thueydide nous l'apprenne: car ce n'est qu'après le secours d'Athènes qu'on voit que les Syracufains avoient rétabli l'ancien ouvrage, & coupé la circonvallation comme auparayant.

Démosthène, qui commandoit ce secours, tout étonné de voir cet ouvrage qui coupoit la circonvallation, & laissoit aux assiégés la campagne libre, laissa le bon Nicias pour ce qu'il valoit; & aiant remarqué du défaut dans le retranchement de ceux de la ville. le fit attaquer, réfolu de l'emporter ou de lever le fiége fi l'iffuë ne répondoit pas à fes espérances, il l'attaqua donc avec des machines; mais vojant ces machines brûlées, & fes gens repouffes aux différentes attaques, il abandonna fon entreprife, & tenta inutilement fur d'autres postes, de sorte que les affiégés en demeurérent les maitres, ce qui fut la cause de la perte des Athéniens. Le Lecteur eurieux peut aisément se satissaire & voir la sin de ce siège mémorable dans Thucydide, qui s'est surpassé dans la description qu'il en fait.



#### ARTICLE

De la défense des places à l'égard de la descente, ou du paffage du fosse.

Es Anciens avoient une particulière attention à retarder & à chicaner le passage ou A la descente du fosse des places affiégées. Il avoient des moiens infinis & des ruses admirables pour évercer la patience des ennemis. Je remarque tout le contraire dans nos réfifiances modernes, du moins à cet égard-là. Quelle en peut être la caulé? Je ne la trouve pas du côté du cœur, nous les valons bien. Prenons-nous-en donc à noure peu d'application & à notre incapacité dans la partie de la guerre la plus rufée & la plus profionde.

Les Hiftoriens de l'antiquité nous fournissent des éxemples en foule que le passage des fosses secs, comme celui des fosses pleins d'eau, étoit très-difficile & très-dangereux, & qu'on n'avançoit pas beaucoup lorfque ceux de la place se mettoient en tête d'y apporter des obflacles, qu'on ne furmontoit qu'avec des précautions & une perte de tems qui tournoit toujours à l'avantage des affiégés; ce qui produifoit fouvent le falur de la place, parce qu'on donnoit le tems de la fécourir, ou du moins les ennemis y perdoient tant de monde qu'ils ne pensoient plus à de nouvelles entreprises, s'ils en étoient une fois les maîtres, ou changeoient d'attaque. Sans chercher des éxemples trop éloignés, il ne faut pour s'en convaincre que les obstacles que le Marquis de Goesbriand fit trouver aux affiégeans au dernier fiége d'Aire, que ce Général défendit avec tant de valeur & d'intelligence : car l'ennemi aiant tenté vainement le passage du fosse, après s'être rendu maître d'une redoute, il trouva la chose si importante, qu'il ne sut pas en repos qu'il ne l'eût reprise; & comme il vit qu'il étoit attaqué en cet endroit par le côté le plus foible, & que fon falut dépendoit de chicaner fon fossé, où les affiégeans avoient jetté un pont, il leur donna tant d'affaires, & les chauffa si bien, qu'il détruisit leur pont par son canon & par des artifices, & les réduisit enfin à abandonner une attaque qui le tenoit dans une grande inquiétude; & fi les deux autres n'étoient pas du côté le plus fort, elles ne se trouvoient pas du moins dans l'endroit le moins soible & ce qui prouve encore mieux combien ces fortes d'entreprises sont difficiles & seabreufes. c'est que les affiéreans ne se virent pas moins embarrassés à l'attaque de la droite. où le comblement du fossé leur parut encore plus difficile : voiant qu'ils avoient affaire à un homme déterminé qui vouloit défendre l'abord des bréches faites au corps de fa place, les ennemis qui s'attendoient à voir enfin un affaut, & qu'ils alloient s'exposer à une affaire terrible que qui que ce foit n'avoit encore vue, se précautionnérent autant qu'il leur fut possible pour déboucher & attaquer la bréche sur un grand front, toute la face du bastion se trouvant ruinée : car ils désespérérent qu'il voulût se rendre , puisqu'ils sçavoient qu'il avoit reçû trois ordres du Roi de capituler. Car s'il eût reçû la demiére lettre par laquelle le Roi lui mandoit de tenir bon, puisqu'il jugeoit qu'il étoit en état de le faire, Il eût certainement foutenu l'affaut. Mais cette lettre aiant été ouverte autre part que chez l'ennemi, on crut que ce seroit une extréme imprudence de la lui adreffer, rafit on s'ennujoit de camper encore; on l'envoia toute décachetée à celul qui commandoit à Saint Omer, qui la garda précieusement pour la remettre au Marquis de Goesbriand après la reddition de la place toute telle qu'il l'avoit recue. Quelqu'un m'apprendroit-il pourquoi cette lettre ne fut pas rendue? car le Roi n'en sçut jamais la destinée. Quoiqu'il en soit, si cette lettre eut été envoiée, les ennemis euffent échoué dans leur entreprife.

Il me vient un ferupule, j'ai peur qu'on ne me foupcome de débier une fable ou an fecret de callé fou de corps de garde; je prie mon Lecture de fegueiré de cfoupcom la fortiguil feuura que j'ai pour garms de ce fecret hiltorique des gens dignes de foi à l'égard de la deméré lettre du Roi car pour les ordres de fe rendre, je les ai lis, 8; de ne pentile pas que qui que ce foit les ignore : les Généraux ennemis eux-mêmesten feoient informés, avant même que le Diarquis de Goesbriand en et la moindre nouvelle. A l'égard du refle de l'hiltorie, j'ai pour garms les Généraux ennemis, & carri aurres le Prince Eugène & Milord Mairiforough, qui décherten eu Marquis de Goesbriand l'étrange. & défélpérée réfolution qu'isavoient prifé den point quitter partie qu'après une atraque environnance de toure leur armée, où ils ne pouvoient manquer déchoure ét de faire périt une partie de leurs troupes, & de laiffer leur canon dans les bouiss car lis diure na Marquis de Goostriand, de l'uits perfaute qu'il ne le dévitourier pas, qu'ils avoient réfolu avancque de lut dire adieu de donner fur sours ks bréches, d'atraquer & de pérarde les porres sour en même tenns, de féchalder la courier de océ de traffe en de che de traffe en de pérarde les porres sour en même tenns, de féchalder la courier de océ de traffe en étables, de ne point quitter que l'affaire ne fif finie, ou de levre li fêge, d'el elle ne réuffilité pas. C'et à quoi vous devize vous strendre, leur dit froidement le Marquis de Goostriand, J'avois faite des sourceux fous les débris des tréches pour vous faire fauter; de à légard des portes, comme je m'évois prépard à tour événement, la reception autoir c'et encore plus incommode. Pour vos échelles, je în etu sa fia cut un compe, de vous autriez été reçisé également bien par tour. Si quelques uns trouvent que j'à life une digréficion un peu longue, s' lès Pelaindorn d'en éche de net le vour que j'à life une digréficion un peu longue, s' lès Pelaindorn d'en éche de net.

plus grand nombre me remerciera. Je reviens à mon fujet.

Les chicanes des Anciens dans le fossé étoient insinies : je parle ici des fossés secs, & ce sont ceux-là qui en sournissent le plus, si quelque habile homme se mêle de les défendre, quoique les autres ne foiant pas moins capables d'être difputés. Comme je no trouve rien de fort remarquable dans les l'inforiens de l'antiquité à l'égard de ceux-ci, non plus que dans les Modernes, qui ne les défendent jamais, comme s'il n'y avoit aucun rémede, & qu'il ne fût permis qu'aux Anciens d'avoir de l'esprit. Il est pourtant vrai que les Anciens se tervoient de mille expédiens & de chicanes infinies à la désense des sollès des places affiégées. Je laisse ceux qui étoient pleins d'eau pour m'attacher aux autres, où les affiégés comme les affiégeans faifoient des travaux immenfes & fort furprenans, comme on a pù voir dans ma première Partie. Ceux-ci n'entroient pas toujours dans le fosse par des routes souterraines qui les conduisoient jusqu'au revêtement de la contrescarpe qu'ils percoient, comme nous le pratiquons quelquesois loríqu'on ne juge pos à propos de la renverier en dedans pour la joindre aux décombres de la bréche. Ils les combloient plus folidement que nous ne le faifons aujourd'hui, à cause du poids prodigieux des torrues béliéres qu'on saisoit avancer dessus pour battre le mur. On peut bien juger que les affiégés ne s'endormoient pas. Ils avoient différentes méthodes non feulement pour arrêter l'ouvrage & empêcher que rien n'avancât, & d'autres encore pour rompre l'effort du bélier ; mais ils faifoient encore jeuer les campultes, qui jettoient des roches entières & d'autres masses énormes pour enfoncer les combles des tortues.

On n'emploioir pas moins les balifies de noure eficées, qui lançolem des faifleaux de fichces enflammes ce des entais d'une großleur extraordinaire grams d'artifices, de fouvent des berres de fer rougies, qui s'auxechent de pénéram dans la charpene des tours ambulaness, des toures, de des aures euverges pentiqués fair le comblement, caudoient un défortée épouvancable, tendis qu'on jectoit d'en haut toures forres de maitiers combultibles pour acroitre l'embrafement. Cet orage de Veu loint aux auvers artifices lancès par les campules, rendoit l'abord des mus rels-difficile de très-dangreux si quouze les forties qu'on faitoit fans celle fair le travis! Les afflégés veu noiem fouvent par le dechars du follé par la droite de par la guache à la faceur des tours de des défentés du tempur; de pendant qu'on fortoit par les très-les, ils campulorie le comblement de front de par les deux codes. Les l'illiorieus qui nous apprenant ces fortes d'ataques, ne four pos en petit nombre: car jamais uns Moderns n'ent fu chicaner le paffage du folls comme les Anclens, de je ne vois pes par mons l'Illiorieus, de je ne vois pes même que judiqu'si acueu homme foit par les maniers de l'entre de l'entre de pas même que judiqu'si acueu homme foit par les maniers de l'entre de l'entre de par les pas même que judiqu'si acueu homme foit par les des de l'entre de l'entre de pas même que judiqu'si acueu homme foit par les des de l'entre de l'entre de pas même que judiqu'si acueu homme foit par les des de l'entre d

rem à ce degré de connoffince: car ce que j'ai dit du fiége d'Aire n'embraffe pas tout, parce que les enneimes bandonnéren l'Etanque apres la prif de la redoute & l'incendié de leur port, & qu'on ne vit aucune chieme au comblement de la droite, le Merquis de Coscisional ainst été obligé de capitaire par ordre du Rol. Nous navons donc rien vit encore dans l'art de chicaner le puffige de nos foffés, négligence dont on fauroit être me pé éconé, & tilen que M. le Maréchal de Vualun n'ait rien oublié des adreffés de l'art & de fon cforit pour réduire les Couverneurs des places affiégées à d'éférant le pulofige du foffé des places forfiégées folon fiméthode, je ne vois pas qu'aucun de nos jours en ait profité, ni fait l'urige qu'il cût dù fiire.

Ces forres de défenées ne font peis celles d'un ignorant ou d'un efprit médiorer, autturd dans les folfis fest que dans ceur qui four rempis d'eau care nore façon de combler ceux-cl, où l'on n'emploic que des fafeinages, eft très-avantsgoule aux diffégés
per la facilité qu'il y a d'y metre le feu, d'êt non evoi pas qu'il foit veun la la penfée de prefique aucun de nos défenfeurs de tenter une choic aufil aifée, de den faire
leur capital; if quelqu'un s'en et le viifé, il s'y et l'i mal pris, de vece une fi pertie
provifion de masfères combutibles, qu'il ne paroit pas qu'aucun air réuffi; quoique
ce foit, encore une fois, a le she'c du mende la plus sifée de la plus fimple, de celle
qui le préfenre le plus nautrellement à l'elprit, d'i pourrant nous l'avons bouché fur
de buller un pour, savviferra de combler le fold y ever des pierres, des terres, des
trones d'arbres de de faféinges pele-mêle entemble, ce qui empéchoit l'effet des artifices dont ceux de la viile le sa escabloient.

Mais voici l'intelligence touse ennière, & ce que l'art a de plus profond. Ils ouvroient pulleurs galeries fontermises par défious le foile juiqu'un combinement pour en enlever la terre, qu'ils le donnolent de main en main judques dans la ville çe qui falfoit que l'ouvrage n'auvrapoit point, parce que les effigés en enlevoient ausart que l'on en mettoit. Voilà ce qu'ils pratiquoient ordinairement, meis ce n'eft pas là ce qui me paroit le meilleur, ce font les chambres fouteraines qu'ils pratiquoient tous le travuil: car après avoir été une partic des terres per deffous fans qu'il y parie; lis foutenoient le refle par des échs ou des poures debout, qu'ils endutionne de neiters graifes & de godron. Ils remptificient enfaite le vuide d'entre les pourses de bois fee, & de nouses foures de martiers fielles à r'enfammer, d'audquelles lis metrolent fee, avec les torrués, les béliers d'e les hommes qui les févoient, el. l'incendie augmentoit d'autant plus, que la l'amme cravoir de éviliès par l'ouverver des trens, qu' augmentoit per l'embrailement des machines qui évoient deflius, & des feux qu'on jettori du haut d'est remparrs.

Souvent les affiégeans pour se garantir de ces ruses & se conferver le deffus, se précautionnoient au desfous par des contregaleries; mais comme ces sortes d'ouvrages ne se sont pas en un jour, & que les affiéges sont outjours les plus proches, ils perdolent

beucoup de tems en chicanes, dont les affiégés profitoient.

Il y a un paffige dans l'Inceptile qu'il nous importe de dévouiller, & qui felt affect voir que quelque habileté que non Traducieurs faffient paroirer dans le Grece dans le Latin, ils font en était de broncher à chaque pas, a ils fe mélent de traduire les Hiftoriens qui onc éerit dans ces languess, fans avoir quelque expérience de la guerre, fais supuélle je ne vois pas qu'ils puiffant les bêm comprendes de dimbler les fais qu'ils apportent, de l'érrir de termes propres de dans le fens le plus éxait. Le fait mérite d'être rapporte, je le tre du fiégé de Phiece par les Lacédémoisties de leurs allés, faus crâmes.

dre que l'on m'accuse d'user de redite, puisque dans l'endroit où je l'ai déja cité dans la première Partie de cet ouvrage ; il s'agiffoit de toute autre chose que celle que je traite ici puisque ce sait renserme deux cas dissérens. Le premier, dont ie n'ai que saire dans cet Article, regarde les plateformes, ou cavaliers conftruits fur le bord de la contrescarpe pour voir ce qui se passe sur le paraper, dominer les désenses, & empêcher qu'aucun n'y paroifle; & l'autre la descente ou le comblement du sosse. L'Historien Grec est assez clair à l'égard de la plateforme, quoiqu'il ne soit pas sans quelque embarras. Mais quant au comblement, le Traducteur, si ce n'est le texte, donne tout à travers dans cet endroit-là, comme un vaisseau sur un banc de sable, erreur que les Traducteurs fe transmettent des uns aux autres. Je passe le cavalier élevé sur le bord de la contrescarpe, non pas sans quelque doute; mais il seroit absurde de ne pas croire qu'après cet ouvrage les affiégeans n'euffent pas entrepris de combler & de paffer le fosse, d'y faire avancer les tortues bélières pour battre en bréche, puisqu'en effet Thucydide nous dit formellement qu'on battit le mur & qu'on fit une grande bréche, & c'est ce comblement & la batterie dreffée dessus qui rendent ce siège autant célébre qu'aucun de l'antiquité : car les affiégés, qui virent que leur falut dépendoit d'empêcher l'éenbliffement des béliers, firent des travaux furprenans pour empêcher que le comblement ne sût pousse à la portée des béliers.

D'Ablancourt qui a traduit l'I listorien dont je viens de parler, s'éloigne de la vérité historique en confondant la plateforme avec le comblement, pour n'avoir pas fait attention aux termes Grees qui font équivoques, & qu'il eût dù discerner & écarter en méditant un peu plus defius, car la langue Gréque n'en est guéres moins chiche que la Latine. Cela fait qu'on ne comprend pas trop bien ce qu'il nous veut dire. Les Traducteurs d'Appien tombent dans le même défaut que les autres dans la description du fiége d'Athénes par Sylla. Les Lecteurs, qui ne favent ce que c'est que la guerre pour ne l'avoir jamais faite, s'imaginent faussement que la description de ce siège est toute brillante de lumière; mais les gens du métier se trouvent dans les ténébres les plus épailles, & ne favent où ils en font. Ils ne font pas affez stupides pour croire qu'on plaçât les béliers fur un cavalier plus haut que les murs de la ville, comme Lipse & tous ceux qui le suivent en queuë nous l'affurent. Quelle solle imagination!

Venons au paffage.

Comme le détail des chicaneries des affiégés nous méneroit trop loin, & qu'il est hors de notre fujet, je ne prendrai que ce qui m'est nécessaire des circonstances que l'Auteur rapporte. Les affiégés, qui s'apperçurent que le cavalier dreffé fur la contrescarpe n'étoit fait que dans le dessein de favoriser les batteries plantées sur le comblement, pour nettoier les défenses & démonter les machines plantées dessus; les affiégés, dis-je, ne laisserent pas l'ennemi sur un tel avantage; ils élevérent un cavalier construit de poutres en long & en travers, dont ils remplirent les vuides des démolitions des maifons voifines, & ce cavalier fut planté vis-à-vis de l'autre. Ils minérent enfuite fous terre jusqu'à celui-ei, & commencérent d'en retirer les terres & les autres matériaux dont il étoit compose, qu'ils se donnoient de main en main jusques dans la ville. Les affiégeans s'en étant enfin apperçus par l'affaiffement des terres & par le travail, qui diminuoit bien loin d'avancer, ils y mirent reméde; ce qui fit que ceux de la ville abandonnérent un si grand ouvrage, à cause de leur petit nombre contre une multitude qui travailloit nuit & jour fans interruption. Sans s'amufer à cela, continuë d'Ablancourt dans sa version, ni à élèver davantage le mur du côté de la platesorme opposée, ils se

Thucyd. contentérent d'en conftruire un cutre en dedans en forme de croissant, qui tenoit des deux Liv. IL côtés de la muraille, qui servit de retraite en cas que l'on fut force, & obligeoit l'ennemi à un second travail; cependant les assiègeans ruinés ent une grande partie du nouveau mur par le moien des machines qu'ils plantérent sur la platesorme, & dressérent encore des batteries ailleurs, ce qui étonna sort les assiégés: mais ils rompoient l'essort du

bélier avec des cordes qui en détournoient le coup.

Il faudroit recourir au texte pour éxaminer fi d'Ablancourt ne s'est point trompé dans ce passage de Thucydide. Je soupçonne sort son intelligence sur ce point la, du moins à l'égard des termes équivoques qui n'auront peut-être pas répondu au fens de l'Hiftorien Grec. S'il avoit éxamîné le passage, il auroit vû cela avec la dernière évidence ear il est visible qu'il ne s'agit pas ici de la platesorme, mais du comblement du sosse, fur lequel les affiègeans firent avancer le bélier, puisqu'il dit formellement qu'ils ruinérent une grande partie du nouveau mur par le moien des machines qu'ils plantérem, non pas sur la plateforme, comme dit le Traducteur, mais sur le comblement du sossé, à quoi, je vous prie, auroient fervi les bélier fur une élévation de terre dreffée fur la contrescarpe aussi haute que les murs de la place? Cela ne peut venir à l'esprit d'un homme sensé. Nous avons fait voir le ridicu'e de cette opinion dans notre première Partie. On avançoit les béliers fur le comblement ; & comme les affiégeans craignirent d'être emportés, ils construisirent un remmant ou un second mur dans l'intérieur de la ville. Je fuis affez perfuadé que les affiégeans dreffèrent un cavalier pour foutenir le travail qu'ils firent dans le fossé pour l'établissement de la batterie, & battre le mur. La prife de la place dépendoit uniquement de celui-ei, ce qui me fait croire que les galeries fouterraines furent pouffées tous le comblement, & non fous le cavalier; cela est démonstratif. Ceci m'a paru d'une instruction merveilleuse pour faire voir combien il importe à ceux qui s'appliquent à l'étude des l'liftoriens de l'antiquité, comme aux autres qui veulent les faire parler en leur langue, de les lire avec un extrême attention, & d'être bien en garde fur les termes & les expressions dont ils se servent à l'égard des chofes de la guerre : car il est aifé de voir que les prariques des tems antiques, & quelques-unes des nôtres, ne font pas toujours attachées aux mots qui en expriment l'ufage. Un homme du métier, avec quelque connoifance de la milice des Anciens, les difeernera facilement; mais un autre qui n'est jamais forti du tourbillon de son cabinet, court risque de donner dans le ridicule. Le meilleur dans ees cas-la cst de consulter les gens de guerre, s'il ne se sent pas affez de luniéres pour se tirer d'embarras.

J'ai expliqué les différentes méthods des Anciers dans le prifique du folfé des places effigéres, ét j'u ai domé tour l'étendué dont je fisic capible. Je n'ai put mempécher de dire quelque choic de la décinte, Jai expliqué en même tenns les misos qui obligacient les aiffigerns de comble le plus ordinairment les foits ses comme eux-qui étoint pleins d'eau. A l'égard de ceux-ci, on ne fiuvoir, faire autrement: mais il femble d'abord qu'in à murcien, pas d'ai en qu'in ai l'ègard des autrements mais ille récit plus sifé d'y descendre par des conduits fourerrains courne nous le pratiquous aujourd'hui, de precer entitule la connecteapre pour entre c'dents. C'écho la pratituo e-rédinaire lorsqu'on vouolet newerfer les murs par la fingse, d'atraquer la bréche & d'infairer en même tems le ville pru me c'éclade environname, ou per tour autre moien. Il n'écult pas ailé ai même polifiéle de le fervir du bélier & de lever des torrais dans le folfe. Il cle a faila un rore grand efpace, & l'on ne voir pas qu'is fuffere affe.

larges pour ces fortes d'opérations.

Denys d'I blisarmafié dans fan neuwifene Livre, dit que les foffes de Rome avoient cent pieds de profondeur für auturne de largeur. Cet cipute n'étoit pas fulfifiant pour le belier, outre le danger d'élever les tortuis fi près des murs de la ville, de dans un endroit où les forties des unifiégés écoiren d'auturn plus dangereufes, qu'il to pouvoient venir des deux coétés fous la proceédion des murrilles de la ville. Je nem fouviers pas d'avoir îl qu'on eût batte la ville dens le foffe; de que les Héloriens nous l'aient fait Tème III.

sonasquer d'une maniére afise claire pour noiste faire comprendre, quoiqu'il le femble d'abord, anc ils font embarralles dans tout ce qu'ils nous apprennen de leurs fièges. Las folfis de Rome, dont j'à parle plus haux, font les plus grands & les plus profonde donn l'Hitoire falfe mention. Arrien dit que ceux d'Il laismails, aifliégée par Aléxandre le Grand, quoiqu'une des plus fontes places d'alic anvoient que quarantes

cinq pieds de largeur fur vingt-deux de profondeur.

Dés qu'on étoit entré dans le foffe, on élevoit une galerie composte d'une forte charpene à comble cique qu'on poulfoit jusqu'à la mutille, fous laquelle l'on travailloit à couvertre eq qui ne fe faifait pas fins danger pir les mafies énormes qu'on jettoit deffiss, qu'écrafichen fouvent le comble de les fappeurs qui écontre défions. Ils joi grolent à ech els rieux de toure espèce en fi grand nombre, qu'il étoit difficile de s'en granarit, ce qui écroit ordinairement fuivi d'une grande fortie de la bréche fur le comblement, où il étoit difficile de faire ête. La galarie de charpene de Céfar au fiége de Marfeille, (in poulfe fur le comblement; mais on ne voit pas qu'elle lait été
ans le foffe. Les affiégeans ne fe fervoient pas toujours des galeries de charpene, ils
vir., alloient fouvenan um crure deux terres, ou fappes couveres. Les affiéges ne manLiv. X. quoient pas de miner par deffoux, & de couper la communication, ce qui n'étoit pas diffiéle, & ce ch obligées flowent les affiégeans d'abandonner ces forse d'aurques.
Ils combloient alors le foffe, comme cela arriva au fiége de Lilybée. Polybe paroft nous l'infineer.

## 

### ARTICLE VII

De la défense contre le bélier. Moiens dont les Anciens se servoient pour le rendre inutile & de nul esset.

Je l'ai dit dans ma première Partie, & je demeure ferrine dans mon ophinon, ce que halt pièces de canons de batterie ruintront en douze heures, fit béliers de bonne talle feront la befigne en fix. Si l'on trouvoit le fecre de fulperade un bélier de telle force que la charpente ne domat aucune prife à nos mechines modernes, je préfèrerois une batterie de béliers à une de canons: car la pourte bélière ne doma aucune prife à nos que pour affette ne de canons: car la pourte bélière ne donne aucune prife à non que pour affet les déclines & ruincr le filme opposé. Cependance ce bélier fire nommé cédoit à un rien, qui l'arrécoit dans fi courte la plus rapide; c'ett lei le moucheno de la fible qui déclar la guerre au lion le plus redoutible d'ume foré; fonne la charge & le réduit à crier merd. Quel est donc cer ien qui réduit le bélier au point de céder à la mointer choé? une corde, une prince, quedeus madess, quel ques balors de paille ou de laine qu'en lui oppofe. C'ett e qua nous allons voir. Vécése donne un charitre entière des mointes de couvir contre les cliers du bélier.

mais il «explique d'une manitere li vague, il fierrito de il coacife, qu'il n'y a rien qui quiffic fistifaire la curiolité des Lecleux. Il y a, diei, ly pulificur remides contre la violence de lo choc du bélier pour en empécher l'effet. On remplit quelque/dis des bales. IV. los de laine ou de plumes, que l'on opposé à la machine, ce qui roupe in force des éle. 23. couss. On fe ferr encore de cordas à lacs courans, avec lesquests on siche de faiffire le bilier, de de le triere efficie à côde à force de besa à droit ou à gauche, de de le mettre ainfi hors de batterie, & de renverfer les poteaux de foutien fous lequels il eft fufpendu. On fe fort encore d'une manifère de cifeaux courbes & dettuelés attachés au bout d'un cordage avec lesquels on pince le bélier, en le décournant à droit ou à gruche. Cette trachine, qu'on appelloit un loup, faifoit le même effer que les lacs courants.

Cette médiode d'expliquer en cinq ou fix lignes ce qu'on nuroit de la peine à faire comprandre en terme, est permité à un Abréviause rel que Végéce, parce qu'il écrivoir en un tems auquel toures ces chofes écolent commûst; mais dans celui ci elle est un peut ropa partègée pour dres neuentiels. Si nous en demeurions là, le laiffe à pen-fèr si mes lecteurs feroient bien au fait. Il faut donc expliquer quelles font ces fornes de molens que Végéce nous donne à la fixon des oracles. Les l'Hilboriens ne nous laiffent rien à défirer fair cette matiére, ils nous expliquent tous ces expediens avec tour el Feschière possible possible. Polybe n'ell pas moins écacé à nous les appendres. Nous n'avons grade de les insferer ici, de peur qu'on ne nous accusé de remplit ce Livre du Livre même.

Les figures des machines dont parle Végéce, ont été inférées dans mon premier Tome dans mes Obtervation fur les Corbeaux. Le Louy néto mionis rouge, moins finple & moins fûr que les laes courais, qui tenoient au bout d'un Corbeau à heaule ou d'une longue piète de hois fuffendée en équithère à un aure comme la branche d'une le la leur le la comme de la comme de la corbea de la comme en reviengues. Plufieurs foldats en enoient checun une, & fificiont en forre que la rôce du belier peir s'engager dédants; ils tiroient alors la corde, & ceux qui écolent à la beaule haiffant d'un cété, la piète de bois s'élevrie de l'aure de la belier en même enns: de forre que les affiégeans écolent quelquefuis obligés de couper le cable auquel il écoit futipendre de la comme de la comme de la corde de l'aute de l'aute de l'aute de comme la seaux fiéches d'un pencier, si qui ennoient aux deux extrenités à deux materaux, comme les deux fiéches d'un pencievis, qui pennôme fur le parte de la muraille; & lorque le beller venoir à jouër, ils levoient la pourre en l'air, & la haifbient enfuite nomber fir la pourre béliére, ce qui la ranchoi fans effet.

Au flège de Josiper, qui est un des plus eléctres & des plus savans de l'antiquité, Joséphe qui défende cerce plece, cit qu'aiun privâ que le mer ne paureit inagiene réfélére à l'effert à une machine si rédoutable, il avait treuve un moien à en diminuer l'églé. Il si empir de paille quantit de sar, que les a décendat new des cordes du hand du mur à l'endrait su le séliter avait s'respét: Ét cinss se qu'il dommit ensiste, cun permèten pas, que précion tent sorce en reconnerat une matière s'in melite, en un permèten pas, que précion tent sorce un reconnerat une matière s'in melite, en un permèten pas, que précion tent sorce un reconnerat une matière s'in melite, en un permèten pas, que précion tent sorce un reconnerat une matière s'in melite.

& si sacile à s'étendre.

Ceite invention, continué-cil, vertarda beamont les Romains; parce que de quelque coté qu'ils souraglien leur belier, il y remonstries es fans fiein de paille qui rendient les coups inutiles. Mais enfin ils y remédirem en coupant avec des fans attachées à IIII. de longues perdes les cords où es fact siènes tantachés. AiIII le bélier faijant fions gourse effet, & ce nurs, qui civin muvellement bélii, ne pouvant réfifier dovannege, le feudes Justi est mu le feul reméde auquel 3 Gybbe & les fiens parvisent défermats over recours, ils ces Roma et m'est divers tiens tout ce qu'ils parent ameffér de matières combaffibles, il, III. y nellement ab bitume, ale al paix & di engire, y mirent le feu en métat eurs. E bru-c. 15. litera duirfe momis d'une teure toute els machine & tout es travaux, qui avante couté aux Romains tans le teure & tans de prine, quasifis ils velos tien qu'ils in le fifter pour talche et le tempéher; quai des vourbles en offunmes qu'un viente de travaire.

L 2

912.

rendoient cet embrasement si grand, que l'on ne pouvoit s'en approcher suns courir

fortune de périr.

Je n'ai pû m'empêcher de citer tout le passage de Josephe, qui me paroît remarquable, car presque tout ce que l'on pouvoit opposer contre l'essort du bélier s'y trouve fort clairement expliqué. Si ces balots de paillle avoient été fuspendus à des chaînes plutôt qu'avec des cordes, les faux des Romains cuffent été inutiles. Le feu fut fa dernière reffource, ce fut auffi celle d'Imileon à la défente de Lilybée : car après avoit fonfiert les dernières extrémités, une fortie générale le tira d'affaires, & ces béliers, dont il n'avoit pù éviter la force redontable, furent brûlés en un inflant avec les tours & les tortués. Les Romains perdirent leurs machines & la patience tout en même tems. Il n'en fut pas ainfi à lotapat, ils tinrent bon maleré leur infortune. Josephe fut emporté d'affaut fans être moins habile & moins glorieux qu'Imileon.

Les Tyriens, au rapport de Diodore, oppoférent de grands facs de cuir double contre le bélier pour en arrêter la violence, & par là ils rendoient les coups inutiles & de nul effet. Ils poufférent plus loin l'artifice; car Aléxandre aiant, par un art admirable, joint plufieurs galéres à côté les unes des autres, & planté dessus ses béliers pour approcher des murailles, pour les battre en bréche, les affiégés par un plus grand art firent avancer des galéres dont le bout des antennes étoit armé de faux, dont ils coupérent les cables avec lefquels les béliers étoient fufpendus; ce qui obligea les affiégeans de pouffer la digue jusqu'au pied du mur, fur laquelle on établit les batteries

des béliers & les autres machines de jet. Oue yout dire Polyen dans ses stragemes avec ses masses? On ne l'entend pas

Polyen trop bien. Athenocles, dit-il, étant affigé dans une ville, qu'il ne nomme pas, appofa 1. III. aux beliers & aux tarrières \* des poutres de plomb, qu'il fit poler en travers sur les crénaux des murs, afin que les machines se rompissent en frapant contre. C'est tout ce que l'ai pû tirer des ténébres du commencement des firangêmes dont Athenocles fe fervit dans ce fiége, cur tous les autres font incompréhenfibles. Si ce que je viens de citer ne l'est pas absolument, du moins mérite-t-il d'être éclairei. Le bon homme Polyen n'étolt pas du métier, on s'en apperçoit affez. Les béliers ne pouvoient battre aux défenfes, à moins que les murailles de la ville dont il parle ne fuffent bien baffes. Je veux qu'ils pûsfent y atteindre, se peut-il que ces poutres de plomb posées en travers fur les parapets fuffent capables de brifer la machine? Qui doute que ce plomb ne foit moins dur que les pierres? Ce paffage mérite correction, il eût dû s'expliquer autrement, & dire que ces musses de plomb étoient suspendues par des cordes à leurs extrémités, & qu'on les faifoit tomber fur le bélier pour en rabattre les coups & en empêcher l'effet. Quant à ses tarrières, on voit bien qu'il veut parler du bélier non fufpendu. Or le bélier non fufpendu n'agiffoit pas par vibrations, mais en ligne droite. Il ne pouvoit donc pas atteindre le haut des défenfes. Tout cela prouve que cette machine étoit toute semblable à la pourre fuspendue à une bacule ou corbeau, comme les fléches d'un pont-levis.

Le fiége d'Amide est un des plus célébres de la mojenne antiquité, qui nous en fournit un grand nombre. Il vaut bien coux de la plus reculée. Je remarque que l'attaque des places, au contraire de la tactique, ne se sent nullement de la barbarie de ces fiécles-là. Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est que les Historiens Arabes qui ont écrit des guerres de Gingis-Can & de Timur-Bee, nous font voir des défenfes & des attaques qui ne le cédent en rien à celles des Anciens : car tout ce que l'art a de plus grand & de plus profond s'y trouve emploié. On tombe en admiration en lifant ces fortes de défenfes, & nous ceffons d'admirer celles de notre tems.

C'est l'Empereur Constance qui affiégea les Perses dans cette place. Ammien Mar-

cellin nous en donne la description. Il me faudroit plusieurs pages si je voulois rapporter tout ce que les affiégés firent pour fauver leur ville & les divers artifices qu'ils emploiérent contre le bélier. Celui dont l'Auteur parle, étoit renommé par sa grandeur énorme. Les Perses s'en étoient servis pour prendre Antioche. La vue de cette formidable machine, que l'Empereur avoit fait venir de Carras, où elle étoit restée, confterna les affiégés, qui connoiffoient fa puiffance; mais comme ils favoient leur devoir, & ce qu'ils devoient à leur Prince, ils se résolurent à soussirir les derrières extrémitàs. Ce bélier les tenant en cervelle, ils emploiérent d'abord les nœuds courans & les autres machines en foule pour en empêcher l'effet; mais comme ils virent eu'il faifoit fon chemin fans qu'on put l'arrêter dans fa courfe, ils eurent recours aux feux lancés par leurs machines. Ce fut eneore inutilement, les affiégeans s'étoient fi bien précautionnés à leur bélier comme aux autres machines, qu'il n'y avoit pas moien de réuffir. Les forties furent leur dernière reffource, qui ne réuffirent pas toujours, Ils en tentérent une générale, & celle-ci fit enfin le coup: car ils vinrent en fi grand . Amm. nombre l'épée & le flambeau à la main, favorités encore des artifices qui pleuvoient Marcel. du haut des remparts pour aider aux autres, qu'on vit enfin l'incendie se répandre de L. XX. toutes parts aux tours & aux tortues béliéres avec tant de violence, qu'il ne fut pas possible de l'arrêter; & comme le grand bélier étoit le sujet de tous ces faits d'armes. ce fut là auffi où fe fit le plus grand effort. Il fut feul fauvé de l'embrasement, & l'on s'en servit encore sans grand esset: ear la perte de Constance sut si grande, & la réfillance si opiniatrée, que l'Empereur sur obligé de lever le sièue après divers affauts inutiles & toujours malheurcux.

Je ne fai que penfer du fége de Marcille per Céfa, cer on diroit en lifint la defeription qu'il en fait ans fes Commenaires, qu'il n' arte niéglé des circonôlines les plus capitales de ce fêge. Voici Virture pourant qui nous apprend qu'il y avoit une finité de cendulait se mines que les affigeans poulferen de toutes pers, & que les affigeas rendirent inuties par leurs contregileries. Céfa n'en fait pas la moindre mention, & encore moins des béliers qui far-irente à faire bréche. L'ocusons ce fameux Architectes. De plus, diei II, les affigeans alont étert un rempare ou droit de la meuralile aves publicurs arbres cepté Se entifle te uns fir les anteres, les habitants Persult brillerent sous le travail en y pérsunt avec des buffles publicurs autres carret mes cord avec mos, La figura la vour est apprende pour batter le amortifie, dis affectaires une corde arec mos, La figura la vour est a la propue pour batter le amortifie, dis affectaires une corde arec mos, Le maior d'une rout appliquée à un engin, qu'ils empérierent qu'il pet pre haut par le moint d'une rout appliquée à un engin, qu'ils empérierent qu'il pet pre haut par le moint de coups de britte d'ét de bailler, si rindrent nous la maoinne.

### ARTICLE VIII.

De la défense contre les tours ambulantes.

A défenfe contre les tours mobiles étoit encore plus abondante en ruites & et a mifices que les autres machines de flées contre la ville. Les Tyriens, efficigés par Alexandre emploiérent une infinité de moiens pour les briller, ou pour les radre de nul effet. Si l'on ramaffoit cout ce que les Aureurs en difient, l'ouvrage féroir for curieux, & d'une infruction me cerd'eule pour les gans de guerre. Quinte Curie 2 écarté un grand nombre de circonflances de ce fiége, qu'il cèt ce me femble dh 1. 11.

en fait. Plutimue dit encore moins, difons plutôt qu'il ne dit rien. Arrien est plus éxact, mais Diodore n'en laiffe échaper aucune. Le Lecteur en fera bientôt convaincu. & fort aife de les apprendre; mais ce ne fera qu'après un pessage d'Arrien, qu'il faur que je cire, eà il s'agit de la défente contre les tours mobiles, où les Tyriens nous font voir la fubrilité de leur esprit, & ce que peuvent l'art & l'industrie: car ces trois chofes ne parurent jamais tant qu'aux trois tours de bois que les affiégeans avoient for avancer à la tête du travail de la digue, à la faveur desouelles, dit d'Abiancourt dans fa vertion, on continua l'ouvrage après avoir tendu des peaux tout autour pour couvrir les ouvrages, & n'être point endommagé du feu. Contre cela ils s'aviserent de ce firatazeme. Ils privent un vaillean de charge, & l'aiant rempli de farmuit & d'autre matière féche & légére, firent une large enceinte vers la proue, oil ils entermirent toutes ces choses avec du foulire & de la poix & le reste, qui prend seu nifement. Au milien ils plantérent deux milts, aufquels ils attachérent deux antennes, ois pendoient des chandrons pleins d'huile & d'autres liqueurs femblables. Ils chargérent enfuite le derrière du navire de pierres & de fable pour faire lever la prouë, pour approcher de plus près; & alant choisi un vent propre le remorquérent en mer avec leurs galères. Comme ils furent près des tours, ils mirent le feu au brûlot, & le tirérent à la pointe de la digne. Cofendant les matelots qui étoient dedans se sauvent à la nage, & la flamme se prend aux tours avec grande violence, & les autennes venant à rompre versent l'huile dans le seu, qui accrost l'embrasemnt; & de peur que les Macédoniens n'accourussent pour l'éteindre, les galeres Tyriennes sirviens con-

tinuellement vers les tours, de forte qu'on n'en ofoit approcher.

Les Tyriens uférent encore d'autres inventions auffi ingénieuses contre les tours de L. XVII bois d'Aléxandre, c'est Diodore qu' me le fournit. Il nous dit donc que les Macédoniens aiant approché leurs tours d'une hauteur égale à celle des murs de la ville, ils firent tomber sur les désenses des ponts de planches qui se baissoient à la manière de nos ponts-levis, fur lesquels ceux qui étoient dans ces tours passoient pour se jetter dans la ville. Les Tyriens, qui s'y étoient attendus, leur alloient au-devant desfus le pont même, ou leur lancoient de gros traits, dont le bout du côté de la détente étoit attaché à une longue corde : ces traits rencontrant les boucliers de ceux qui vouloient paffer, s'y enfonçoient avec rant de force qu'il étoit impossible de les détacher, ceux qui les avoient tirés tenant ferme l'autre bout de la corde les tiroient à eux: de forte qu'ils étoient obligés d'abandonner leur principale arme, & de combattre tout à découvert, ce qui les rendoit moins hardis; ou s'ils s'opiniâtroient à retenir leurs boucliers de peur d'infamie, ils tomboient fouvent du haut de leur pont en bas. A cette rufe les affiégés en joignirent une autre tout auffi dangereufe. Parmi ceux qui combattoient, il v en avoit qui s'étoient munis de rets de pêcheur, qu'ils jettoient fur ceux qui vouloient paffer, & en les envelopant ils s'y empêtroient de telle forte, qu'ils fe trouvoient hors d'état de fe fervir de leurs bras & de leurs armes, & les attirant à eux ils les poignardoient ou les précipitoient en bas.

Rien ne me perfuade davantage que les Hébreux fe fervoient de ces fortes d'armes que ce paffage de Diodore, l'Ecriture emploiant certaines expressions qui marquent visiblement que c'est de ces sortes de filets quelle veut parler; car puisque les Tyriens s'en fervoient, doutera-t-on que les Juiss en connusient l'usage dans les combats? Les Perfes, les Grecs, les Alains se servoient de ces sortes de silets, qu'ils jettoient à leurs ennemis avec beaucoup d'adresse, qu'ils égorgoient, après les avoir mis hors d'état d'attraquer & de se désendre. Toutes les expressions de l'Ecriture mar-

quent visiblement cette façon de combatrre.

Hérodote parlant des Sagarces ou Nomades, peuple de l'Afie, dit qu'ils ne se servent d'aucune arme de cuivre ou de fer, excepté du cimeterre, & que lorsqu'ils vont au combat ils fe fervent de vets , dont ils attirent à eux les hommes ou les chevaux qu'ils Lib. VII. atteignent, & les tuent dans ces rets. Puisque la disgression est en faveur de ceux qui pourroient douter qu'on peut prendre les hommes comme des poissons, je vais citer un Auteur strategématique où je puise quelquesois. Un combat singulier, dit-il, devoit D. Ledécider, entre Pittaque, un des sept Sages de la Gréce, & Phrynon, le différend qu'ils bineau, avoient ensemble sur la possession de Sigée. Ils étoient convenus de se battre à armes version égales, & véritablement il n'y avoit pas de différence quant à l'extérieur; mais Pit-Polyen, taque avoit caché fous son bouclier un filet, dont il se servit pour embarrasser Phrynon, Liv. I. & le tua. Ainsi l'on peut dire qu'il prit Sigée d'un coup de filet. C'est la même inven-ch. 25. tion dont fe servent encore les gladiateurs dans leurs combats singuliers, & Pittaque est le premier qui se soit avisé de cette ruse. Polyen se trompe, elle étoit connue longtems avant qu'il y eût de Pittaque au monde; & ce Pittaque, tout Sage qu'il est, use là d'une perfidie très-indigne d'une homme d'honneur & d'un vrai courage. Reprenons nos tours.

Le reméde le plus fûr contre ces fortes de machines étoit le feu, on n'en venoit guéres à bout par d'autres moiens. Plusieurs Auteurs prétendent qu'il y avoit des tours incombustibles, & que le secret consistoit à les frotter d'alun. C'est un conte que cela, le ne crois nullement que l'alun & le vinaigre, car les Anciens mettent encore cette liqueur en ligne de compte aient une telle vertu. Je fuis de l'avis de Bayle à cet égardla, qui se moque de cet alun dans son Dictionnaire; mais il me permettra, de remarquer avec tout le respect dû à son prosond savoir, qu'il blame à tort Quadrigatius d'avoir dit que l'alun avoit une si grande vertu, & qu'il est le seul l'listorien qui en air parlé d'une manière si précise, pendant que le silence de tous les Historiens de l'antiquité est tout manifeste sur cc point-là. Il n'entend pas seulement parler de cette tour de bois d'Archélaus pour empêcher que les Romains ne brûlassent cette tour, qui défendoit le Pirée, affiégée par Sylla, mais de toutes les autres frottées de cette drogue. l'ai regret que sa mémoire lui ait joué un sort mauvais tour en cet endroit-ci. Pouvoit-il ignorer qu'Ammien Marcellin nous rompt perpétuellement la tête de cet alun, qu'il prétend avoir la vertu de rendre les tours & les tortues incombustibles lorsqu'elles en font frottées? Il prétend encore que le vinaigre n'est pas moins doué de cette vertu. Enée encore plus ancien nous affure la même chose dans son Traité de Toleranda obfidione. Concluons de là que la critique de Bayle n'est pas orthodoxe sur les tours incombuftibles fronces d'alun, quoique nous foions très-perfuadés que cette drogue n'empéchoit nullement que le feu n'allât fon chemin. Ils s'agiffoit feulement de favoir que les Historiens en ont parlé.

Les tours coursiont un grand rifique lorfique les gamifions foolent fortes & vigoureufest, car on ne prouvie guérres fettif que par les forties. On les baroti quelquefois à coups de machines, les catapales du prender rang qui chafficiert des corps de cien qu fix cens pedant cou a moins foolent capables de les mettre en pièces nor minois quelquefois fois deflous, comme on faitlei fous les cavaliers tent fi elles étoient une fois renverfees, il n'y avoir plus modenne de les relever. Les offiétés fe frevoient quelquefois du beller. C'effir nous en donne un écemple dans fi guerre d'Aléxandrie. Tacte le confirme encore chan son quartière Livre, où il parle de la guerre de Civilis comme les lavonains, il de que dans l'attaque du comp de Mammils. Lupercus, qui commandois deux légions, les Hellandias inveient realle une une de veux dienge vers la principé parte du cangy, mais alle fut, dit il, renverfie à coupt de billari E' de paures Luncies par des machines, avos grande maurice de ceux qui chécha déglie. Viglee dit que les affiégés le fervoient d'un moien fort fimple pour arrêter l'about des rous amprès des muraitles, de eraine que l'ennemin ej gettet un pour fur le ponaper.

1.0. 11/1 le arançoient, dit il, des pourtes fort longues armées d'une pointe de fer, pour enter period le rour ne pât avancer, de qu'on ne pût baiffer le pont, contre leque le bout de la pourre alloit appaier. C'ent mactine me paroit d'atuant plus ingelieule, qu'il cott impositible de le délivre de la pourre, ni dempécher qu'on ne la pouffic contre le cour le sour le sour le de la décente contre les outs bélières, il ne voit pas d'autres remôdes que les forties d'e feu, mais lorqu'on n'a pas affez de courage pour tentre les unes, dit Végele, on a recours aux groffes, dont les traits font garnis d'artifices pour les britler, ou du malloid, qui eff une fiéche garnie de matières propres à s'enflammer, aintif que la philactrique; qui et une forte de dard qui pro-

duit des effets femblables. Anne Comnéne, dans la Vie de l'Empereur Aléxis fon pére, mpporte un éxemple fort remarquable des moiens dont on se servoit eontre les tours, pour empêcher qu'elles n'abordaffent trop près des murs de la ville, & qu'elles n'y jettaffent leurs ponts. Voici comme cette Princesse s'explique dens le Président Cousin, touchant la ville de Duras, devant jaquelle Robert de Lombardie avoit mis le fiége, & que Paléologe désendoit. Elle dit donc que celui-ci scachant que Robert mettoit sa principale espérance dans une tour qu'il avoit fait confiruire avec grand foin, en avoit fait dreffer une antre pour l'oppefer à celle-là; qu'il avoit emploie une muit à éprouver si une poutre, qui étoit attackée à su tour , étoit suspendue justement à l'endroit qu'il falloit pour fermer le pont de la tour des ennemis; que le jour suivant Robert avoit sait entrer dans la tour cinq cens hommes pefamment armés, & l'avoit fait conduire jusqu'au pied de ka muraille; que quand on avoit voulu baisser le pont pour entrer dans la ville, on y avoit applique la pontre à sorce d'hommes & de machines. & qu'aiusi la tour des ennemis étoit demeurée fans effet. Que Paléologe avoit fait tiver incessamment sur les l'rançois qui étoient dedans, de forte qu'ils avoient été obligés de se cacher; qu'à l'heure même l'on avoit jetté quantité de feux d'artifice, dont la tour avoit été embrafec, que ceux qui étoient en haut s'étoient précipités pour éviter la violence des flammes, & que cetix qui étoient en bas avoient ouvert la porte; que les plus vaillans de la garnifon les avoient poursuivis, que d'autres avoient brisé avec des haches le bas de la tour que le fen avoit épargné, & qu'ainsi elle avoit été tonte ruinée.

Si le mitoris ardent d'Archiméde n'écot pas la plus grande chimétre qui puille entrer dans la été du homme qui extravague, il n'oit pas été bétoin d'aurer chole pour rendre iumnorcelles les araques ét les réfinlances des villes. Ni les cours, ni les tortuis, ni les bétiers, ni les machines de jet fir rédourables, qui nous font voir les Anciens comme des aftres lumineux qui ne peuvent fouffrir d'éclipfe, rien de tout cela n'olt pai cenir un intaliant contre ces mitories. Je voudorés bien que quelqué un m'apprit fuir quel agréable narcodeux les Auteurs qui en ont parlé avoiuen mis le pied, poriquifis afferent qu'Archiméde aveix insagie du mirror qui avoit une relle verru qu'il brails une florte toure ontière. L'impoffibilité de mi-troi. Il ne s'agir pas lei d'un mitori de verre couvée qui brûle de baut en lus, 4 moins qu'on n'un prié l'Amiral de le mettre fous les murailles pour fe faire brûler plus commodément. Il falloit fant deuque que l'imicri et un foler per réfeites. S'Il nous commodément. Il falloit fant deuque que l'imicri et un foler per réfeites. S'Il nous

Hift de cullent avertis de cela, la vision cût été moins folle.

Hitt, we Un de mes amis qui a traduit Ariftoplane, m'avoit appris, avant que M. de la Hire Rotale de domé fis remarques fur les verres ardens des Anciens, que certe belle inventión n'é-de Scien-toit pas moderne, ée quelle fe trouvoit dans les mass du Poère con que Grece e'el essanade autant de pris fur la f, éte des admirracurs des Modernes. Si Archiméde, fi plein de 1768.

sa Géométrie, ne faisoit aucun cas de ces admirables machines de jet qu'on lui attribue, & dont il ne fut jamais l'inventeur, il n'eût fans doute pas méprifé le prodige de fon miroir imaginaire. Ce prodige doit être laissé en propre aux faiseurs de poème épique, ou à ces sortes d'écrivains à Fées, ou à Mille & tant de nuits, ou tant de quarts d'heures. Je m'étonne qu'ils ne se soient pas avisés de parer leurs Livres de cette folie, qui cûr amusé les Lecteurs fort agréablement.

La tour roulante des Turcs au fiége de Maithe, coupée en deux d'un coup de canon chargé de chaînes de fer, approche fort du conte à Fées, ou tout au moins du miroir ardent d'Archiméde. Je ne sçai comment l'Abbé de Vertot a pû adopter cette chimére fans quelque correctif. Je ne doute nullement de l'éxistence de la tour : mais qu'elle ait été coupée en deux de la façon qu'il rapporte, on ne peut s'empêcher d'en

rire. Citons l'éxemple.

Le Bacha qui commandoit dans ce fiége voiant qu'il échouoit à chaque pas qu'il faifoit, & ne fachant quel parti prendre; il affembla tous les Ingenieurs de son armée, & les exhorta à inventer une machine qui facilitat un nouvel affait & qui mit fin à une entreprise si longue, si dissicile. Ces Ingénieurs lui répondirent qu'ils avoient jusqu'alors épuile tous les secrets de leur art, que le reste dépendoit du courage & de la valeur de ses troupes. Cependant pour le contemer, ils sirent construire une tour de bois. qu'à force de routeaux on poussa jusqu'au pied de la bréche du fort Saint Michel. Cette tour semblable à ces auciennes machines, dont avant l'invention du canon on se ser- de Malvoit dans les sièges, avoit plusieurs étages. Le plus haut, & qui voioit à découvert the, L. dans la place, éwit rempli d'arquebusiers qui soudroisient tout ce qui se découvroit; & XIII. pour mettre ce dernier étage hors d'insulte des batteries du château, fi-tôt que les Infidéles avnient sais leur décharge, par le moien des rouës qui étoient en dedans de la machine, & peut-être par la pesanteur des contrepoids, & le secours des poulies, le haut de cette tour s'abaissoit, & se trouvoit à couvert par la muraille même de la place contre laquelle elle étoit appuiée: mais un charpentier Malthois, appellé André Cassar, habile dans son art, aiant examiné la construction de cette tour, sit ouvrir dans la muraille, & directement vis-à-vis de ce clusteau de bois, une cammière, où il placa une coulevrine chargée de chaînes de fer; & au moment que les Turcs faisoient remonter cette machine, il sit mettre le seu au canon, qui la prit par le milieu E la mit en piéces: en sorte que les soldats qui étojent au plus hant étage furent précipités en bas, ou terales sous ses ruines & ses debris. L'Auteur, de qui l'Abbé de Vertot a pris cela. . a cru debiter une merveille par ce coup de coulevrine. Quand elle eût été chargée d'un boulet de quarante-huit, elle n'eût jamais pû ruiner cette tour d'un seul ni même de plusieurs coups: à plus forte raison étant chargée de chaines, qui ne peuvent être de quelque effet que dans un combat de mer pour couper les manœuvres d'un vailleau; mais contre une tour de bois composée d'une grosse charpente, un coup de canon chargé de chaînes ne feroit que blanchir.

## ARTICLE

De la défense contre les balistes & les catapultes. Moiens dont les affiégés se servoient lorsque les cordes des machines venoient à manquer.

Es machines de jet des Anciens n'étoient pas à beaucoup près si violèntes dans la chasse des corps que le font les nôtres. Des deux les plus redoutables, il n'y en avoit qu'une contre laquelle ils avoient trouvé plusieurs moiens pour s'en garantir, & rompre la force des traits énormes qu'elle lançoit. On comprend affez que c'est la balifte que j'ai en vûe; car à l'égard de la catapulte, les Anciens s'en fervoient, nonpour battre les murailles, mais pour chaffer les corps, pour tomber enfaite de leur mouvement naturel à l'endroit où ils tiroient, comme nous le pratiquons aujourd'hui avec nos mortiers dans le jet des bombes. Rarement battojent-ils de but en blanc bienque Diodore parle d'une tour de bois qui fut mife en pièces par les catapultes énormes. de Sylla au fiége d'Athénes, qui jettoient vingt boulets de plomb : mais ces éxemples font rares dans l'Hiftoire. Contre celles qui chaffoient les corps en haut, il n'y avoit aucun autre reméde pour les affiégés que les fouterrains, & ces fouterrains n'étoient pasmoins folides chez les Anciens que le font les nôtres, puisque leurs catapultes chaffoient des corps bien autrement lourds que ne font nos bombes, comme je l'ai dit dansma première Partie. Nous n'avons pas autre chose à dire contre la violence & le poids des masses jenées par les catapultes, mais nous ne demeurerons pas court quant aux balistes.

l'ai déja parlé des rideaux composés de gros drap tissu de crin de cheval & de poil de chévre, piqués & remplis de bourre ou d'herbe marine entre des étoffes, que les affiégés tendoient & fuípendoient devant les parapets ou fur les bréches, pour rompre la violence des fléches & des traits lancés par les baliftes ou catapultes-baliftes.. Ceux de la moienne antiquité les appelloient cilices. Desensores obtentis CILICIIS latebant intrinsecus, dit Ammien, ne conspicerensur ab hostibus. C'est ainsi que nous appellons encore aujourd'hui cilice ces mêmes étoffes, dont on fait des ceintures ou des camisoles à l'usage des dévots & des dévotes, qui les portent sur la peau nue pour amor-

tir les traits de la concupifcence.

Ces fortes de mantelets me paroiffent d'aussi vieille date que les machines de jet de toute espèce; car à mésure que les hommes avancent dans l'art de se détruire réciproquement par de nouvelles inventions, il s'en trouve tout auffi-tôt d'autres qui cherchent des remédes pour s'en garantir, & l'on peut dire que la découverte de l'origine des unesnous mêne infailliblement à la fource des remédes qui les suivent de près. Aléxandrele Grand trouva ces rideaux tout établis au fiége de Tyr, il paroît même par l'Ecriture que les Hébreux en connoissoient l'usage. Ceux qui ont écrit de ce siège célébre parlent de ces rideaux, qui étoient communs aux afliégeans comme aux afliégés. Les Historiens de la premiere antiquité comme ceux de la moienne, nous fournissent une infinité d'éxemples des mantelets de gros drap & de tiffus de cables contre l'effort des machines. Héron nous donne plufieurs remédes pour en rompre les coups, enfin toute "Hiltoire en est remplie. Voici un éxemple que je tire de Diodore qui m'embarrasse un peu. Parlant du siège de Tyr, il dit qu'Aléxandre aiant fais avancer les machines qui chassoient de grosses pierres, continuoit à battre les murs en brêche avec ses béliers, pendant que ses grosses balistes lançoiens une grêle de traits & de stêches, & que du haut des tours mobiles on ne cessoit de tirer contre ceux qui paroissoient aux défenses des murs de la ville. Pour se convrir contre une attaque si incommode & si meurtrière, Rotas morles Tyriens ayancérent des quartiers de marbre au-devant des défenses par le noien moress, le de quelques engins, contre lesquels les gros traits alloient donner & se brifer, ou les me sers du faisoient gauchir de telle sorte qu'ils rendoient les coups inutiles. Pourquoi, je vous terme de prie, ces quarriers de marbre d'un poids execssif contre des traits? Les mantelets dont demartires l'ai parlé plus haut, n'auroient-ils pas fait le même effet? D'ailleurs ces masses empê- car pourchoient qu'on ne pût tirer fur l'ennemi, pourquoi oppofer des poids fi énormes & fi quoi des difficiles à remuer? Les désenses étoient de pièrres comme les murs, & ces traits si meules de redoutables n'auroient pas rebouché contre. Il y a quelque chofe dans ce passage qui Est-ce que ne me paroit pas fenfé. Je croirois plutôt que les affiégés garnirent le parapet du nou- la figure veau mur de gros quartiers de pierre, contre lesquels les traits des groffes balistes al ronde a loient fraper. Il étoit difficile aux l'historiens de l'antiquité de s'empêcher de ne pas plus de fuccomber à la tentation, lorsque l'occasion se présentoit de sourrer du merveilleux ne scal si lorsque les faits leur paroissoient un peu trop communs & trop simples. Tite-Live est le terme ie grand patron du merveilleux. On ne voit rien de tout cela dans Polybe, qui se équivalent moque affez plaifamment de ces l'lifloriens qui se plaisent si fort à parer les faits de se trouve choses si ridicules.

Le meilleur expédient que les affiégés pûffent prendre, confiftoit dans le grand nombre des machines qu'ils mettoient en batterie pour opposer à celles des affiégeans. Les plus groffes étoient fans doute les meilleures. Les baliftes étoient d'un grand effet, comme je l'ai fait affez voir ; mais les catapultes du premier rang, c'est-à-dire, celles qui chaffoient des poids d'un millier; étoient capables de renverfer ou de ruiner les tours de bois les plus folides, telles que celles d'Archiméde à Syracuse, qui lançoient des roches entiéres de douze à quinze cens pas, que l'on pouvoit tirer de point en blanc. Les affiégés en connoissoient affez la conféquence. J'ai remarqué plus d'une sois dans les l'listoriens que les cordes leur manquoient. Végéce semble avoir fait la même remarque. Il faut, dit-il, avoir une particulière attention que les cordes ne manquent pas. Les balisses & les catapultes. & les autres machines de jet ne seroient d'aucun esfet, si les cordes qui en sont toute la sorce n'étoient faites de nerss. Il y en a qui sont d'o- Veget. pinion que celles qui sont faites de crin de cheval sont très-propres pour les balistes, du L. IV. moins il est certain que les cheveux de semmes dans une urgente nécessité ne sont pas cap. 9. moins bons que les autres, comme l'expérience le fit affez voir à Rome au siège du Capitole: ear les cordages giant manqué par le continuel usage, les Dames Romaines compérent leurs chévelures (a) pour le service des machines. Je ne sçai si Végéce étoit fort expérimenté en fait de machines. J'en doute, puisqu'il croit que le crin tiré de la queue des chevaux fut propre pour les machines: il s'en faut bien que le crin fasse reffort. Mais à l'égard des cheveux des femmes, c'est une autre chose; ils sont beaucoup meilleurs. & plus capables de foutenir l'effort du bandage que les cordes à boiau. Auffi l'Histoire nous fournit-elle mille éxemples des cordages faits de cheveux. Nous nous bornerons à quelques-uns des plus remarquables.

Polyen rapporte dans ses strategémes, que les Thasiens se trouvant assiégés, construi-

<sup>(</sup>a) Les Dames Romaines empérent leurs ché- trouve encore une médaille avec l'image d'une velures.] Le Senat fit pour cela batir un Tem- femme chauve. ple fous le nom de Vénus la chaure. L'on

#### TRAITE' DE LA DE'FENSE

MS. L. firent des machines pour se déscudre; mais comme les cordages leur manquoient, les VIII. Thasiennes s'en étant appençuies, se raféreut tout auffi-tet, & donnérent leurs cheyeux, c. 61 des no sit des cordes pour les machines.

Cété rapporte qu'Octavius n'aime pà décournet les labitmes de Salone de fon allime.

Cat. ce, ni par prometies, ni par mêmecs, le récloix de les edifiger. Cette ville, divid,

Comm. és ell fluide en un pôle avontageax, mois fortifiée; de forte qu'ils fe rempartens aufjè
bit. th. is avec des turns de bois çè comme its vient qu'ils écuten en trep petit moitre paux

Libi. 111. fi défendre, enfin après plufueurs téléfures ils mirent en liberté teus les éleitors qui

étieun en dge de porte les armes, de moupleteres juiquax chevaux de leurs femmes

pour faire des cordages aux machines.

Au fiège d'Aquilée par l'Empereur Maximin, & à celui de Byfance par Sévére, les femmes ne se contentient pas feulement de donner l'eurs cheveux pour faire des cordes aux machines; mais elles aidérent encore à la défense, en s'exposant à rous les dangers péle-mêle avec les hommes.

# **\$**@\$**\$**\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$

## ARTICLE X

Méthode des Anciens dans les forties fur les travaux de places affiégées.

Tharinos-nous pas épuile la matiée à l'égard des forties des places affiégées, it affez amplement dans ma première Partic, maisec a offezane prouve point que j'aie tout dit à l'égard de l'ordre de la conduite des affiégés dans cos fortes d'entrepriès. J'et ai donné une légien notion pour l'intelligence de la déforté des affiéges sui le trouvent attaqués eux-mêmes dans leurs travaux. Mais on va voir dans cet Article que je n'en ai pas affec dit, de qu'a l'égard des forties les Articles écolient infinitionent plus habiles de plus échirés que nous ne le fommes, ou pour mieux dire dans toutes les paries rendermées dans l'art de défénnée les places.

Leurs forties étoient toujours groffes, & fouveru générales; ils étoient prop habiles pour ne pas s'appercevoir qu'il ne pouvoir pas y avoir de milièu entre une groffe & une petite fortie. On ne futorit trop répéter cette maxime au tems où nous vivons. Les forties générales de toute une garnife, un un mois des deux tiers, nous four aujour-d'hui inconnués, quoiquelles aient été affic communes du tems de nos péres, le n'en reconnois que trois ou quarre dans nos Historiens, c'ell-à-dire, dans l'etipene d'environ trois fieles. Celle de Beigrade, défendué par Hundae, & celle d'Espain no rous fieles de series, que le fique entre de securit de les deux dermiters qui fe forn puffees depuis peu en Pérife? On fert bien que je veux partier de celle d'Ilpainn contre le Réchelle la trailifion d'un formi de la Cour, de l'aure plus encore par l'écoupérie des cette de la ville. L'Europe fi Réconde en grands évicaemens, de moiss paifible que l'Arfie, ne nous offer rien de ferbabble. Il y a là décusoi s'écomport rien de grands de la ville. L'Europe fi féconde en grands évicaemens, de moiss paifible que l'Arfie, ne nous offer rien de ferbabble. Il y a là décusoi s'écomport rien de ferbabble.

Par ce que nous apprenons des Historiens de l'antiquité la plus reculée, & même de ceux de la moienne qui ont écrit des guerres de leur tens, il y a un art dans ces fortes d'entrepriles qu'on ne fauroit, trop admirer, pour peu qu'on les life avec attention. Si elles ne font pas toujours heureufes, c'elt que les afficenens ne se précaujonnoient pas

moias pour les faire manquer que les affiégés pour vaincre ous les obfacles qu'on leur oppofoi. Une partie de l'armée étois aux ravaux traids que l'autre reloir au camp, outre que campant plus près de la place que nous ne faifons, on emploioir moins de tems pour courir o il téctoi befoin, au lite que nous fommes obligés de nous séclorger à la portée du canon de la place, ce qui elt un défavantage que nous ne confidérens pas affiger. I'n one a ajoure un autre qui ne ferroit pas moins favorable aux affiégés, s'il leur arrivoit de le reconnoitre, c'ett que la garde de la tranchée dans nos fiéges est n'els-médiorre, & foivent res'-foible courte une garnifion, qui fe trouve prefique roujours fujerieure aux troupes qui font aux travaux, marque évideme qu'elle ignore la force de fies avantages.

Les Anciens dans la garde de leurs travaux se trouvoient toujours plus forts que ceux de la ville e ce qui rendoit les forties difficiles & dangereufes. Il falloit auffi dans les affiégés une plus grande conduite & un plus grand art pour les faire réuffir. & furmonter les efforts des atfiégeans. Céfar dit dans fes Commentaires, qu'il y avoit roujours deux légions à la garde des travaux au fiége de Bourges, tandis que les deux autres travailloient. Voilà déia dix mille hommes de garde à la tranchée & tout aurant de travailleurs; & ces travailleurs étoient bien différens des nôtres. Ils étoient toujours armés, foit dans les travaux d'un fiége, foit dans ceux d'un camp, en tems de paix comme en teins de guerre, pour être tout prêts à combattre comme les autres. & à faisser là la pelle & la pioche, car c'étoit un crime capital de travailler sans l'épée. L'Histoire est tellement remplie de ces sortes d'éxemples, qu'il seroit surperflu de dire ce qu'aucun de ceux qui ont un peu lû ne peut ignorer. Nos travailleurs dans les sièges ne réconnoissent point cette discipline. & personne jusqu'ici ne s'est avisé de la leur inspirer & de l'introduire dans les armées. Comme ils vont aux travaux fans aucune arme qui les mette en état de fe défendre, ils s'enfuient à la première allarme, comme de miférables païfans qui n'ont que leur pelle & leur pioche; c'est la saute des Généraux plutôt que de leurs Officiers, qui n'ont pas le pouvoir de détruire une fi méchante coûtume. ce qui fait tout le mérite des petites forties noclurnes de dix ou vingt hommes, qui fuffifent pour déranger tout le travail d'une nuit, & pour mettre en fuite trois cens travailleurs, qui laiffent là l'ouvrage, qu'il faut remettre à la nuit suivante; ce qui fait perdre beaucoup de tems, dont les affiégés profitent.

Comme les Anciens travalloiens armés, les alfiégés ne comosificient point ces fortes de forties à dupes qui n'euflert dupé aucun de lueus travailleurs, qui lafifoient nel leurs outils pour prendre leurs armes. Encore une fois, je ne vois point que ces fortes de petries forties fuffien en ulega ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez aucun autre peuple des sems antiques. Les affiégés foroient roujours en grand nombre avec ceute même impédiorié, & cere violence, qi naturellé clans ces fortes

d'actions.

Si nous comparons nos forties avec celles des Anciens, nous y trouverons une fort grande différence. Il ne à begit pas moins ici du nombre que de l'ordre dans ces forces de combass. Ils fortoient roujours unis & ferrés, & fur plus de hauteur que de front, c'elt-à-dire en Colonne, comme je l'ai protuvé dans ma première Partie; mais comme je n'ai pas tout dit, & que je n'écris pas à l'ombre d'une feule pretuve, nous en trouverons encore de refle pour couper court aux contradicions dans cet Article, comme dans celui de la défenié contre les afflus, rien n'eamp plus certain qu'une forme & une fique d'attaque equales d'un grand effort par la pefanteur, par la celérité & la violence de fon chec, n'et les sa mois propre & moins avannageuté dans l'attaque que dans la défenie: car en fuivant une méthode différente, c'elt-à-dire moins folide, ce feroix oppofir le foible contre le fort, des batalllons mines contre des Colonnes. Cepenhalm

on emploie ces banilons far un grand front, même dans les forties. N'eft-ce pas être bien fenfê ? Ce qui fait qu'on eft fouvent repoulte, & que les aflisgenss se trouvent toujours les plas forts: car medis que ceux de la ville se jettent far une paralléle, jette foiblesse fait qu'ils se trouvent toujours débordels par le côté qu'ils n'attenquent pas, de fonte qu'il et ailé de les prendre en finar, c'é lorsqu'ils s'apperpoivent du molndre mouvvement à droit & à gauche, ils se retirent au plus vite, de peur d'être euvelopés de couples par la multiroite; au lieu qu'en attenquent en Colonne on se foucié fort peu que ce malheur arrive, parce qu'il ett aussi aiss de percer en avant que de pénéter ce qui nous couper retraite.

Ces foreis de forites, où les affiégés fe rouvene pris, compés & envelopés de rouves pares, ne fient pre fine éxemples dans l'Hilbire. Il s'en trouve un minité, e foir fouven des piéges que les affiégeans nous dreffent par des fuites tímulées. Il arrive fouvern auffi que les on fuces d'une forie génémiel, a fuite des enments & l'abandon même de fes travaux, nous précipient dans le plus grand de tous les malheurs par un trop grand défir de vaincre : car les forces des afficigans étant toujours fupérieures, il el tou ours dangereux & fort imprudent de pourfuivre fix savanages au-dels de certaines bornes, de peur qu'en s'éoligamat trop de la ville les ements ne tourneux vifage, foir par la honte, foir par le voifignage de leur camp, qui leur relève le courage, ou de deffein pérémdifeix car en s'éolignaux tous de la ville, on ne fluorit évi-

ter d'être envelopé.

L'I liftoire nous fournit une infinité de ces fortes d'éxemples. Polybe en rapporte de très-remarquables. L'Ecriture n'en est pas moins remptie. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on est toujours nouveau dans les ruses les plus surannées & les plus grosfiéres, car celles-ci ne font pas des moindres. Josué prit l'ai de la forre: car aiant fait cacher cinq mille hommes en un endroit auprès de la ville, il parut à un autre sur le point du jour. & s'étant approché des murailles de la ville avec toute fon armée. comme à deffein de la prendre d'infulte, toute la ville fortit en armes pour le combattre. Il feint de prendre la fuite, voilà tous les habitans, les troupes & le Roi à leur tête qui se mettent à ses trousses, tant qu'il les eût attirés assèz loin des murs. Alors Iofué aiant donné le fignal aux troupes de l'embuscade, elles se lévent derrière eux, & courent droit à la ville, qu'elles trouvent toute ouverte, s'en faififfent, & y mettent le feu. Les habitans voiant monter la sumée s'étonnent d'un événement si extraordinaire, lorfque les Ifraëlites font volte-face, les attaquent de toutes parts & les taillent en piéces. Frontin est l'Auteur strangématique le mieux fourni en matiére de forties générales malheureuses, il eût pû nous en apprendre qui ne l'ont pas été. Je me charge de cette besogne sans me mettre en trop grands frais, quoique ces sortes de saits. quelque bien ou mal qu'ils tournent, ne foient pas moins instructifs & moins agréables aux gens du métier.

Scipion a'émit retiré en déforâre d'une place qu'il afféqeoir en Sardaigne, & lès enflégés le pourtivant vivement & en vais étouris, fars s'apprecevoir qu'il le retiroit par une retraite faulté & fimulée, & qu'il y avoir une embufcade toute préparée en certain endroit auprès de la ville, elle autendit le moment, & forant tout d'un coup elle sé faifit de la ville, qu'elle troura vujué de combatrans. Frontin pour être trop court, & obseur & fouvent je l'échatreis fans eraindre que l'on mê neulle propriée en certain qu'un m'acculé d'y ajulter des éctorontlaness de ma façon en faveur da fijer que je traite, mais celles feulement qui naiffent néceffairement des faits que l'Auteur rapporte, fans que cela puillé être autrement. Voici un piège, qui frort digne de l'Annibat qui fit tant de honne au nom Romain, fi Frontin n'avoir fortement confonda cellui-ci avoc l'Annibat qui ten un conquête de la Sciele, & qui fit les trois liéges fi célé-

Front. flratag. L. 111.

bres dans Diodore, de Selinonte, d'Himére & d'Agrigente. Je ne fai où il a pris le stratagême de cette derniére ville. Diodore le raconte tout autrement. Elle fur attaquée dans les formes & prife d'affaut, & non par stratagême. La fortie générale des Himériens eut si grand succès, & sur conduite avec rant d'ordre, que les dix mille hommes qui étoient fortis de la place firent un carnage épouvantable des affiégeans; ils les poursuivirent jusques dans leur camp, leur tuérent vingt mille hommes; & si Annibal ne fût furvenu, & qu'il n'eût rallié un corps de troupes, c'étoit fait de fon armée. Il répouffa les victorieux, qui se retirérent en désordre, hors trois mille des plus braves qui furent taillés en piéces. Il y a un espace du moins de quatre-vingte ans entre l'Annibal, qui porta la guerre en Sicile, & celui qui passa en Italie. Il ne fut jamais de ville d'Himére en Espagne, ni les Carthaginois n'ont jamais emploié un tel stratagême contre aucune ville de ce païs là. Je vais le rapporter à tout hazard, laissant liberté entière à mes Lecteurs d'en croire ce qu'il leur plaira, en me permettant tout d'un tems celle que j'ai accoûtumé de prendre toutes les fois qu'un passage de Frontin me tombe fous les yeux, car fans fupplément il n'y a-pas moien de fortir d'affaire...

Ce Capitaine célébre, autant par fes rufes que dans l'art de les faire réuffir, aiant afflègé Himére, y trouva tant de réfiftance, qu'il ne vit pas d'autre expédient pour la prendre que de tendre un piége aux habitans. Il embufqua un corps de troupes en cermin endroit, sans craindre que les foldats s'y ennuiassent, à cause dés sréquentes sorties de la garnison. Comme elle sut sortie à l'ordinaire, Annibal sit mine d'avoir grand' peur, céde peu à peu, liche enfin le pied jusqu'à fon camp, qu'il laisse là comme s'il eût été hors d'état de le conferver; & comme toute la ville fut accourue au passage, les troupes de l'embuscade s'étant levées prirent ces habitans, & rétorquérent par un autre pillage, pendant qu'Annibal fait volte-face & revient fur fes pas, rentre dans fon camp, & taille en pièces tous ceux qui étoient dedans. Qu'on prenne bien garde au dernier que je vais citer, qui n'est pas trop consorme à Tite-Live, qui s'est égaié au siège de Sagonte, fur lequel Polybe ne fait que passer. Une autre fois, dit le même Auteur, pour tirer les Sagontins hors de leur ville, il s'approcha de la muraille avec quelques troupes, & prit la fuite à la premiere sortie; mais comme les assiégés s'emportoient trop loin, ils surent coupés par le gros de l'armée, & taillés en pièces. Cet une autre fois démontre encore plus l'ignorance de Frontin à cet égard-là; il commet trois péchés au lieu d'un, fans qu'aucun Critique s'en foit appercû.

La maxime de Tire-Live prife de Polyte de mos à mos, quie cirraines entreprifes parraiffint intervisies à deverd qui ne fun dans le finde put hardies, ett l'at-varie. Cellec-ie en enfinne une autre qui ne l'ell pas moins, de laquelle je me déclare le pére, ef quelqu'un n'a pris le devant fins que je le kgille. Je lius pertuade qu'il n'y a de témérite à la guerre que ce qui eff réellement impolitible. A cela près je diens toue entreprife hardie, & qu'il n'y a point de temérité où la politibile de la chofi è rencourre par quelques faceis, pourvit que le tems, les conjenctures, les occasions y prétent la main, & conson far perfer l'ements, auquel fon a affilier, comme nous pentienos if nous con far far pentier l'ements, auquel fon a affilier, comme nous pentienos fin ous n'eff que dans l'impolifibilité de l'exécusion, & il in y a acun chemin fermé à l'interlligence & à la vieut. Su ce pelect à cette téméric dans le firs que mous l'emendons, & que tout le monde doit l'entendre, froit moins un vice qu'une verru, quelque choife de dvin & d'affiphé d'où la prudence n'ell pes chaffée.

L'Hiftoire ancienne & moderne dans les barailles comme dans les fiéges, nous démontre en mille arthories, par mille éxemples d'un éclat furprenant, la vérité de ma ouvelle maxime. La défenfe des places nous en fournit une plus grande abondance, enr c'elt dans cene partie de la guerre où l'on remarque les bons coups de la néceffité de la réfolition délépérée, le plus fouvern en apparence, cur il y en a où le dé-fiépoir & le delfein de périr fe trouve vifible; mais il ne s'agit pas de cela. Il n'y a rien qu'une gamifion vigoureufe ne puiffe enreprendre, lorforie del prend des mefures juftes pour s'emplcher d'être coupée & envelopée, & qu'elle R mémage une retraite fans le luiffer emporter par un trop grand défir de vaincre, & qu'elle proite de fes a-vantages fans perir de s'ute il noure qu'elle a prifie à venir, & qu'elle a conferve pour le retour; outre que la méthode des Anciens dans l'orbre de leurs fortes, leur donnoit la facilité de le retrier & de percer sout ce qu'el s'opposit à leur pflige par l'extè-

me profondeur de leurs files.

J'ai dit quelque chofe du fiège de Salone à l'Égend d'une circonflance dont j'avois beboin, que j'extre ici. Othrius sint millégé cette place, qui tentoir pour le parti DAIAna, de C'êtr, de volant que les affiégés n'évoien pas d'humeur à le rendre, fe campa auteur sifférent, glans diformiture fon anague, tellement dans CS-que les affiégés dépôchérent vers C'far pour implorer fun fectours, à caufe qu'ils man-ten comme quien de virrer, etant bien réfluir, du refle, de le dépânde juiqu'à l'extremité. Sur Libis IIII, cet entrefaites, l'enneuni étent reldchét, à caufe de la langueur du fiège, it privent que cette faite paur tenir leur place, din de mieux couvrir leur deffen, its currerent tous auteur pour tenir leur place, din de mieux couvrir leur deffen, its currerent tous auteur permièr quarriere d'étains entours de le fauver fur fet voilfeaux, é l'enfaite de tous les autres. Ordanius fuir conrains de le fauver fur fet voilfeaux, é l'e fraitre vers l'empête à Durreschau, à casif, que fibrer apprechier, aprèce avoir produ une

grande partie de ses troupes.

Les forties générales pour l'attaque d'une circonvallation divifée par quartiers, où l'on tâche de tomber fur quelqu'un lorsque la garnison est un peu forte; ces sortes de forties, dis-je, doivent se saire au commencement du siège; & lorsque la place n'est ni ouverte ni le sossé comblé, ces sortes de sorties sont rarement malheureuses. Il est encore plus rare que les ennemis ne soient pas surpris, ne pouvant pas se persuader qu'on ofe ce qu'on ne nous croit pas capables d'ofer: fur cette opinion on fait peu de réfiftance. Cette maxime a toute la force d'un axiome, & particuliérement dans la défense des places, où il s'offre mille occasions dans une nécessité pressante de laifse là la prudence, & la raison même en apparence, pour n'avoir recours qu'à cette nécessité, qui est la plus sorte & la plus ingénieuse de toutes les armes. Ceux de Salone n'écoutérent que celle-ci, & s'en trouvérent bien, fans compter l'avantage que les affiégeans leur fournirent pour avoir divisé leur armée en plusieurs quartiers, sans penser que la défaite d'un feul pouvoit fort bien entraîner celle de tous les autres , ce qui est affez ordinaire dans les furprifes: car j'ai remarqué plus d'une fois dans l'Hittoire, que ceux des quartiers éloignés fongent bien moins à couper la retraite aux affiégés, qu'à courir au fecours de ceux qu'on attaque. Ce qu'il y a de surprenant dans cette action, que César rapporte, c'est qu'elle s'est éxécutée dans le plein jour ; ce qui est assez rare dans des coups de cette nature, où la nuit est toujours la plus savorable, & la retraite plus affurée; parce qu'on ne fait où courir, qu'on s'imagine que l'attaque vient bien moins des ennemis du dedans, qu'on croit trop foibles pour un tel deffein, que de ceux du dehors: ce qui rend les affiégeans incertains & fuspendus sur le parti qu'ils ont prendre. Je conclus de là qu'il n'y a point de témérité d'entreprendre fur le plus fort, bien que nous foions le plus foible, fauf à se retirer si le succès ne répond pas à nos espérances.

L'Abbé de Vertot me fournit un éxemple d'une fortie générale & nocturne dans fon Histoire de Malthe, qui mérite d'avoir place lei; mais il me permettra de lui dire en paf paffant, avec tout le respect dù à sa plume, qu'il n'a pas conscrvé cette noble & grave simplicité qui convient au caractère historique; il marche avec une telle pompe se trant d'ornemens de rhétorique dans les saits qu'il rapporte, que je ne saurois me

dispenser de les déparer pour être plus court.

Saladin Sultan d'Egypte, aiant battu les Chrétiens dans une grande bataille par la trahifon du Comte de Tripoli, ne trouvant plus rien qui l'arrêtat dans fes entreprifes enfuire de cette victoire, marcha droit à Acre pour en former le siège. Le Rei \* en \* Gut de avoit confié la défense aux deux Grands-Mastres, qui s'avancérent au-devant de l'enne-Lusgnan. mi avec un grand nombre d'Holpitaliers es de Tempiers : l'Etat n'avoit point de ressource plus affurée, dit l'Auteur. Les deux Grands-Maltres ajant fait prendre les armes à la garnifou & à tous les habitans, forsirent la mit de la place. Les Chrétiens tenant d'une main leur épée, & du feu (a) de l'autre, surprement les Infidèles, entrent dans (a) Appaleur camp, abattent les teutes, coupent la gorge à tous ceux qu'ils trouvent endormis, remment suettent le feu par tout. La terreur & la consternation se répandent dans l'armée en des stamnemie; mais le jour qui commença à paroître, & la présence de Saladin les rassilra. lumés. Chaque corps fo rangea fous fes enfeignes, & on en vint à un combas réglé. Ou cherche à enveloper les Chrétiens. Mais en vain les envelopent-ils par la supériorité de leur nombre, ils trouvent des gens qui leur font face des deux côtés; ils pénétrent & fe font faire large par tout où ils donnent, & s'attachent principalement au corps qui s'étoit rallié. Le cheval du Grand-Maître (b) des Hospitaliers aiant été tué sous lui, (b) Fréte ce brave homme cst percé de mille coups. Le combat dura encore longrems, & ne Roger cessa que par l'épuisement des deux partis, & il n'y eu que la retraite de Saladin Detmouqui sit présumer que la plus grande perte étoit tombée de son côté.

Jo nie ikis affez expliqué für les grandes forties. Je fluis pertitade qu'il n'y a rien de mieux h faire pour fe itrer d'umbarras que de s'en tenir à cerne méchode; mis je vou-drois commencer par les petites, bien moins par les avantages qui en reviennent, que pour aguerrir les foldats, & les accoûtumer à ees fortes d'aétions, pour éreu prou moins nouveaux dans les grandes. Je le répéte encore, elles ne faurotient être trop grécs. Celle de Salonce entel une bonne preuve, elles font fouvent décifives & d'un grand effet. Polyen, a qui nous fourit un bon nombre de ces fortes d'urreprifés, m'en appetie. Polyen qu'un ous fourit un bon nombre de ces fortes d'urreprifés, m'en appetie.

prend une qui me semble sort singulière, & qui tient un peu du désespéré.

Les Bésilens, divil, afflégalem Electés, Oiumaque, qui la défendés, fe voium à Pelyen, Festréunds, ne sit par d'autre parti à prendre que culsi d'un fert se générale, mai de Un. II. celles oi il ne refle ame virante dans la ville, il mes tout debors, les troupes, les hoids 6-38tans; E diam lai murre les portes, il fit un corps, premièrement des cafient Es famues, pais les méres. Es nificie les pières, Es à la vite de teut les troupes en beteille. Pelphés voium ces déféries à ant se défin de raincre ou de mourir, ne de Leille. Pelphés voium ces déféries à dans de défin de raincre ou de mourir, est de Leille. Pelphés voium ces déféries à dans de défin de raincre ou de mourir, est de leille. Pelphés voium ces déféries à dans de défin de raincre ou de mourir, est de les des les des des des des les des des des des de la comment de de la comment de de la comment de de la comment de la comment

gea pas à propos de combattre, & se retira.

Les forties de Jorapes, que Joféphe défendit avec tent de courage & de conduire, font d'une infruction adminishe pour les gens de guerre. Un Gouvernour eft fins doute heureux, qui se rouve à la site d'une partisse intérplée & nombreuste, deux avannges qui le mentenn en act de cour ofire & de our entreprender. Il dit lui-réme qu'il mus faprincipale force en ce que le cléffépoir en il la vivide, la rendeit consolé de teut entreprender. Je voudrois un Gouvermour un peu éloqueux, & qui partis souven à se roupes pour les animer à bien faire, & leur inspirer du courage. C'écolt l'utage des Anciens, écit évalu de cous qui à duré le plus barbares. On a la liffé perte une l'homen codume, non fuolment dans les flièges, mais dans les bazilles. Henri IV, avoir accodume de laranguer ses foldats avant le conjube en vrai Guerrier, en vert l'écht écoltémonties, écht-dure, qu'il y

Toine III.

avoit plus de pentées que de paroles dans ce qu'il difoit, ce qui faifoit un effet furprenant dans les troupes. Joséphe nous régale quelquesois de ces sortes de harangues militaires dans son Histoire. Celle qui précéda sa grande sortie sur les travaux des Romains au fiége de Jorapat, mérite d'être rapportée. Il n'y a pas de quoi s'ennuier, & moins Hift, de encore dans le récit qu'il fait de cette fortie. Il leur dit que le tems étoit venu de combattre plus courageusement que jamais, puisqu'il ne leur restoit aucune espérance de lalut; & que rien n'étoit plus glorieux que de préférer l'honneur à la vie, en mourant

les Rom. les armes à la main après avoir fait des actions de valeur si extraordinaires, que la Liv. III. postérité n'en pût jamais perdre le fouvenir. Qui auroit dit à loséphe que le souvenir de fa harangue & de fa fortie, feroit encore aussi frais après quinze ou seize siécles, ou'il l'étoit du tems de Vespassen? Il en eût été fort étonné. Sa harangue militaire sit un bon effet fur des gens, qui n'en avoient pourtant guéres besoin pour combattre. Il fir done sa sortie avec tout ce qu'il avoit de gens d'élite, poulla les gardes Romaines. força leurs retranchemens, donna julques dans leur camp, renversa les peaux sous-

lesanelles les soldats étoient huttés, & mit le seu dans leurs trayaux.

On va voir une action bien autrement hardie & vigoureuse que celle-là. Il n'y a personne qui ne la prenne au premier coup d'œil pour imprudente & fort inconsidérée : mais pour peu qu'on y réfléchisse, on avouëra qu'elle est le résultat d'un prosond raifonnement & d'une intelligence peu commune. C'est Tite-Live qui nous l'apprend. & Du Ryer nous expliquera le fait dans fa version, qui n'est pas fort éloquente. Philippe aiant affiégé Apollonie, les habitans, qui ne vouloient point quitter l'alliance Romaine, envoiérent au Préteur M. Valérius, pour lui représenter qu'ils seroient obligés de se rendre s'il ne marchoit à leur secours. " Il leur promit ce qu'ils-

fec. 3, "

Tit. Liv. ", demandoient, & envoia mille hommes d'élite dans de longs vaisseaux à l'embou-, chure du fleuve, fous la conduite d'un Capitaine des alliés, appellé Nonius Crifpus, homme hardi & favant dans le métier de la guerre. Crifpus aiant fait dé-" barquer s'es soldats, & renvoié les vaisseaux à Origne, d'où il étoit parti, lesmena affez loin du fleuve par un chemin qui n'étoit point occupé par les gens de " Philippe , & entra la nuit dans la ville , fans que les ennemis s'en apperçuffent. L'on s'y rafraichit le lendemain tout le long du jour, & cependant le Capitaine fit la revûë de la jeunesse d'Apollonie, & considéra les armes & les forces de la ville. L'aspect de toutes ces choses lui donna l'espérance du succès, & en même tems aiant scû de ses espions combien il v avoit de nonchalance & de désordre parmi les ennemis, il fortit de nuit de la viile, caché par les ténébres & par ", le filence, & entra dans le camp des ennemis, où il trouva toutes chofes fi peu , défendues, que plus de mille hommes avoient gagné les retranchemens avant que " personne s'en apperçût, & l'on cût pû passer aisement jusqu'à la tente du Roi, si " l'on ne se suit point amuse à tuer. Mais le carnage de ceux qui étoient les plus pro-, ches de la porte, réveilla les autres, & tout le monde prit l'alarme & l'épouvante de telle forte, que non feulement il n'y eut-pas un foldat qui courût aux armes, & qui se mît en devoir de repousser l'ennemi; mais le Roi même aiant été réveillé en furfaut, s'enfuit nud avec un habit, qui n'étoit pas digne d'un fimple foldat, & gagna la rivière, où beaueoup d'autres se rendirent en même tems. Il v eut ... près de trois mille hommes tués ou pris dans le eamp, néanmoins l'on en prit day vantage que l'on n'en tua. Le camp fut pillé. Les Apolloniates se faisirent de " toutes les machines qu'on avoit déja préparées pour donner l'affaut, & les firent transporter dans la ville ".

Voilà ce qu'on retire des grandes forties faites à propos, j'ai honte de dire que nous ne voions rien de femblable dans les nôtres. Ce n'est pas la coûtume, dit-on, de faire de groffes forties. Voils justement la raison de leur peu de succès, car je n'ai jamais vi ni oui dire qu'aucune ai jamais décidé, & qui n'ait été inutile, ou presque inutile. Rarement poussiè-en jusqu'au canon, & rarement en l'encloué, & cependant nos forties devroient viste lis; mais le moien, lorsqu'on sort en si peut nombre, & dans un ordre oui sitt visté?

Les Anciens alloient droit aux batteries béliéres, aux machines, aux tours & aux tortues. le ne vois rien de plus hardi & de plus audacieux que celle des Carthaginois affiérés par Scipion. Celui-ci s'étant rendu maître du Mole, dreffa d'abord deffus une batterie de béliers contre les murailles de la ville, qui aboutiffoient à cet endroit-là, qu'il. renveria en peu de tems. Comme c'étoit là l'endroit le plus soible de la place, les assiégés, craignant d'être emportés avant qu'ils euffent le tems de se sonisser par un nouveau mur derrière, prirent la plus étrange de toutes les résolutions. Ils attendirent la nuit pour fortir sur les travaux des Romains; mais comme ils s'appercûrent que tout chemin leur étoit fermé du côté de la bréche, qu'ils ne pouvoient arriver aux batteries que par mer, & qu'ils manquoient de bâtimens propres pour une telle entreprife, ils fc dépouillérent nuds, la torche éteinte à la main, ou liée sous leur aisselle, pour n'être pas apperçûs; & se jettant en grand nombre à la nage, prirent terre en certain endroit, allument leurs artifices, fondent tout d'un coup fur les machines des Romains fans se foucier de leurs bleffures; & pénétrant à travers les armes, ils abordent les machines. & y mettent le seu. Voilà des enragés, dira-t-on, des téméraires insensés, je le veux; mais on ne fauroit disconvenir que tout acte de témérité est un acte de prudence lorsqu'on peut réuffir, & qu'il n'y a rien de téméraire que l'impossible.

Je me fouviens d'une fortie que Polyen rapporte d'une efféce toute extraordinaire, & qui n'el pas la maque d'un petit courage. Il dique Calliernistàs siami ét affilir de dans Maguille pendant que les ements faijient apprecher les beliers, il démais une pourse de la tent, « un crèt et il vi a venir acute entange; E' ciama objert el term L. Il. que les ememis releviont la garde des travaux, il fersit, E' faifant le teur du mur, c. 28, il tomba fur les éterrites des memis, en une desconde, El fin un mantre confliciable.

de prisonniers. Après cette action il sit rebdtir ce qu'il avoit démoli.

Je ne traiteral pas ici das forties que l'on fait en vrais déléférés, en gens qui veulent poère courageulement de les armes à le main, publicque de combret dans un état pie que la mort, c'ellà-dire dans un rude efclavage, ou qui déléférèent de leur faitt contra un ennent Irrité, fans foi de barbare. Ces fornes de forises ne font par arres dans Illitt toire ancienne, mais elles ne peuvent être d'aucune infiration. Je n'en parierois point même, fi je n'avoip pas fincendre à la tenation an fouvenir de la fortie de ceux dit fort de l'Îllé de Gelves, défendu par environ cinq mille Efpagnols en 1550, & un fait qui tent le milleu entre la moicace antiquié de la mondeme, a fice n'ade exe vat direct de qui tent le milleu entre la moicace antiquié de la moderne, inferit de plat findriment plis que les vertus millaines de datur mille ans. L'Abbé de Vertot me fournit l'Exemple dans fon littloire de Malche.

"Les Tures, di-il", affigeoient le fort & le bamient evec diveluit canons. Ce vi récineir pas les fuis emmeirs aurquels de Sando, (f)ficire edifer par fa nature 25 fui fuir hobileté, eth à réfilier. Pendant rois mois de tems aguil foutint ce fige avec un courage invincible, il que il combottre non feulement contre les hommes, mais encore contre la faim, la foif, & pour sini dire contre cous les élémens. L'esu manquoit dans les chemes, & li n'y avoit pas même de bois dans la forreréfe pour cuir les alimens. La plupar des foldats, plutôt que de mourir de foif, défertoient par bandes, & calloient fe rendre à l'ennem. De Sande voisint fon conno démonde, les ouvrages de la place ruinés par celui des Tures, & fe rouvant fans eus, fans bois, & ce qu'il triefoit de foldats, malades, exchangés & la maistant, réfoltur eu me

Gэ

"générente forte de s'ouvrir un pallègie & de mourir honorablement l'épée à la main; "Après avoir repréfente à les foldats que leur filur dépondit de leur courage, il fe "mit à leur dete, « Gorird dans une houre où il crotoir fiarprendre les finiféless, mais "les Turcs avernis par des transligges, l'attendoient en armes. A pelne fiuril forti, "qu'il fe vir environné & cacable par differens copps de roupes qui tombérent fur lai.

" Il n'eut pas même la confolation de mourir les armes à la main. Il fur pris & mis à " la chaîne par ces harbares, avec ce qui lui reftoit d'Officiers & de foldats".

L'Auseur n'a pes pris gande que de Sande n'avoit rien à repréfemer à les foldats pour leur faltur en quant dis survienn percé, où ferofente îls liefs l'Illé ectio pteute & cote ennemie; où aller l'Où eft la remite? J'aurois voulu effiser les deux endrois où il eft parlé de precer de de le fauver, de dire qu'il svouluren bravennen mourie, de vendre chérement leur vie. Il elt donné par la un plus beau luftre à l'action de ces braves gens, de cell est elle en effice.

Je ne finrois pas fi-tôt fije voulois épuifer & couler à fond cere partie de la défenfe des places des Anciens; elle n'et pas si abondance & fi interefilme dans les Modeness: car la routine, qui en fait tout l'élémôtel, n'influtir point, & entuile beucoup. Nous ferons dout une paufe pour trependre la maiéré dans l'Arcitie faitwant, pour faire comoirre à mes Leckeurs que la méthode des Anciens dans leurs forties elt trèsvuiei, ris-ê/me; ris-excellence, & qu'elle eft fundle & très-mauvité parmi nous.

# 

### ARTICLE XI.

Des forties faites par mer. Defeription de celles de Rhodes & de Carthoge. Tortuës & hatteries flottantes de Démétrius à l'attaque du port de l'une. Jettée furprenante de Scipion pour mafquer l'entrée de l'autre. Prodigieux travail des affiégés, qui percent leur Mole en un autre endroit pour le passage de leur flotte, & donner entrée aux scours de vieres.

E me firis affez étendu dans ma première Partie fur la défense des affiégeans contreles forties, par rapport à celles de Lilybée: car l'on peut dire que ce fiége, un des plus favans de l'antiquité dans l'attaque & dans la défense, renferme tous les cas différens qui peuvent arriver dans l'une comme dans l'autre. J'avouë qu'à l'égard des forties l'Histoire ancienne ne nous en fournit guéres de femblables à celles de Lilybée, car pour peu qu'on les life avec attention, & qu'on éxamine le combat dans toutes fes circonstances, dans le commencement comme dans ses suites, on n'aura nulle peine à comprendre la méthode qu'on observoit dans la disposition des troupes dans l'attaque comme dans la défenfe, & l'on verra que l'on combattoit fur une très-grande profondeur. Je ne fai si le siège de Rhodes, qui sur attaquée avec autant d'art & de valeur qu'elle sut désendue: je ne sai, dis-je, s'il n'est point au-dessus de celui de Lilybée. Franchement je n'en vois guéres de plus admirable que celui-là. Il me femble qu'il y a plus d'esprit que dans aucun autre dont l'Histoire sasse mention: car les ouvrages & les travaux oppofés les uns aux autres, & la manière dont ils font conduits, paffent l'intelligence ordinaire, ce qui fait un très-grand plaisir; les chicanes, qui font infinies, an font encore beaucoup, à cause de leur nouveauté.

Les forties sont belles, bien ménagées, & faites à propos; mais elles ne sont pas fi fortes ni fi groffes que celles de Lilybée. Nous voions bien des gens qui fortent en grand nombre avec un courage furprenant; mais je ne vois rien de l'ordre fur lequel l'on combat de part & d'autre, au lieu que cela se remarque dans celles de Lilybée que Polybe décrit; c'est le désaut des Historiens qui ne sont pas militaires de laisser là ces fortes de circonstances, ou d'y marcher comme ils feroient sur de la braize, Les fiéges des places maritimes plaifent & amusent infiniment davantage que les autres, lorsqu'en arraque par mer & par terre. Voilà ce qui fait que les Siéges de Tyr par Aléxandre, de Rhodes, de Syracuse par les Atheniens & par les Romains, de Carthage par Scipion, & d'autres; même quelques-uns de la moienne antiquité, nous paroiffent beaucoup plus beaux par la diversité des attaques & des événemens, parce qu'il est besoin de plus d'esprit & de connoissances, & que les sorties qu'on fait par mer font bien différentes de celles qui se font par terre & qu'il y a moins d'art dans ces derniéres que dans les autres. Imilcon, qui défendit Lilybée, ne tenta rien de ce côté-la, parce qu'il manquoit de vaisseaux; au lieu que les Rhodiens n'en manquant point, ils s'en fervirent avec avantage. Ils avoient affaire à Démétrius Poliorcétes, le plus grand Prince de fon fiécle: car il fit voir en lui, plus qu'aucun de l'antiquité, toutes les parties différentes qui peuvent composer un grand Capitaine dans l'art de prendre les places. Il ne battit pas moins Rhodes par mer qu'elle étoit battuë par terre. Celle-ci, comme Tyr, Syracufe & Carthage, & Byfance même, affiégée par l'Empereur Sévére, nous fournifient de bonnes forties par mer. Les deux premières furent battuës fur cet élément dans toutes les formes, & les machines de toute espèce, de jet & fuspendues, étoient plantées sur les vaisseaux. & des sambuques sur d'aurres pour tenter l'escalade, ou pour les rabattre sur les bréches en guise de pont; mais les fambuques ne paroiffent qu'au fiége de Tyr, & dans celui de Byfance.

Celui de cette premiére a fait une telle figure dans cet ouvrage, & j'en ai rapporté tant de traits felon le befoin que j'en avois dans les divers cas qui regardent l'attaque & la défenfe des places des Anciens, que je me vois ici dans la nécessité de me taire, de peur de tomber dans des répétitions éternelles; parce que ce qui me feroit néceffaire dans le fujet que je traite ici, se trouve enchâssé dans les mêmes éxemples déja cités; & bien que je n'en eusse nul besoin, je ne pouvois les supprimer & les déra-

cher de la narration fans me rendre inintelligible.

L'Hiftoire des fuccesseurs d'Aléxandre le Grand, dont je sais un très-grand cas à l'égard des chofes, renferme un détail très-circonflancié du fiége de Rhodes par Démétrius. Seissel est l'Auteur de cet ouvrage, qu'il a tout tiré de Diodore de Sicile, Comme ce Livre tomboit de vieillesse, & qu'il commencoit à parler gaulois, un Officier de guerre, qui ne dit pas fon nom, le mit en bon françois, à ce qu'on dit dans la Préface, & ce françois n'est guéres meilleur pour être plus nouveau, & n'a pas moins besoin de Commentaire pour être bien entendu de ses lecteurs, ainsi que Seissel & Diodore lui-même. Je les laisserai tous les trois là pour me faire un peu mieux entendre, en y ajoutant quelques circonftances qui ont échapé à l'Auteur Grec.

l'ai dit plus haut que Démétrius ne penfa pas moins à attaquer Rhodes par terre que par le côté de la mer, pour se rendre maître du port & des tours qui en désendoient l'entrée. C'est ici le chef-d'œuvre de ce grand homme, & la plus grande marque de son esprit sécond en ressources & en inventions: car je ne vois nulle part dans l'Histoire qu'aucun avant lui ait entrepris de fi grandes choses, ni rien peutêtre produit de semblable à ce que je vais dire.

Il fit confiruire deux tortuës fur deux bâtimens plats pour approcher de plus près des endroits qu'il vouloit battre. On peut appeller ces deux machines tortues flottantes (2), l'une pour se couvrir des masses énormes que les assiégés faisoient comber du haut des tours & des murailles, ou par le moien des groffes catapultes plantées dessus. L'autre (3) étoit couverte par dessus d'une charpente un peu moins solide, pour se mettre à l'abri des fléches & des traits lancés par les groffes baliftes. Ces deux tortues étoient à côté l'une de l'autre, à une certaine diffance. Il y avoit encore deux bâtimens ou prames qui précédoient les deux tortues, sur chacun desquels il sit dresser une tour bélière (4) à quatre étages, qui furpassoient en hauteur les deux qui désendoient l'entrée du port pour les battre en bréche, pendant que ceux des étages d'en haut tiroient fans cesse fur les désenses contre ceux qui osoient s'y montrer. Je doute un peu, pour le dire en passant, que ces batteries flottentes soient le fruit des méditations & de l'esprit inventif de Démétrius, puisqu'Aléxandre le Grand s'en servit au fiége de Tyr pour battre la ville. Sapor s'en fouvint plufieurs fiécles après à celui de Nisibe, ville de la Mésoporamie : car voiant que ses attaques du côté de la terre alloient à rien, il en fit une du côté du Tigre par le moien de quelques vaisseaux, sur lesquels il dressa plusieurs batteries de béliers, qui ne réussirent pas mieux que les aurres, de forte qu'il échoua de tous les côtés,

Comme la plûpart des Historiens de l'antiquité, du moins ceux qui ne font pas militaires, font d'une inéxactitude impardonnable à l'égard des faits qu'ils rapportent, & qu'ils coupent court aux circonflances autant qu'ils peuvent; il ne faut pas être furpris s'ils font si obscurs & entendus de peu de personnes, & de ceux mêmes qui les lifent avec le plus d'attention, pour leur instruction, ou pour celle des autres, lorfqu'ils ont desscin de les tourner en leur langue. Qu'on ne se plaigne donc pas des hardieffes de cermins Traducteurs, qui se donnent la liberté d'user du privilège de porter la lumière où ils ne voient que ténébres, & de suppléer aux circonstances qui manquent pour redreffer la narration, & la mettre à portée des Lecteurs les moins attentifs. Diodore ne s'y trouveroit pas en bien des endroits, fi je le fuivois à la lettre, ce que je n'ai garde de faire. Je ne travaille que pour m'instruire & pour mon plaisir. C'est là tout ce que j'avois à dire pour justifier mes libertés, & le sujet de ma digreffion.

l'ai dit que ces quatre machines flottantes étoient destinées, du moins les tours bélières, à battre les deux tours qui désendoient l'entrée du port. Cela ne pouvoit être autrement; mais comme Démétrius espéroit d'entrer dans la ville par le port, & d'infulter les deux branches du Mole par leurs revers , il vit bien qu'il falloit des troupes toutes prêtes & en grand nombre pour cette entreprife. Voici ce qu'il fit, rien de

mieux imaginé.

Il commanda un nombre de vaiffeaux (5) du dernier rang, les plus forts de fa flotte, qu'il mit en travers ou à côté les uns des autres, fur une même ligne, & à une certaine distance, sur lesquels il sit construire une galerie converte (6), avec des poternes tout le long & des deux côtés pour entrer & fortir par différens endroits de la galerie, qu'il gamit d'un grand nombre de troupes & de quantité d'archers, qu'on pouvoit remplir inceffamment des foldats des autres vaiffeaux de l'armée navale à mefure qu'el-

le se désempliroit, si l'on pouvoit emporter le Mole.

La vûe d'une chofe fi furprenante ne découragea pas ceux de la ville ; ils eurent du tems de refte pour prendre les précautions que l'on pouvoit oppofer à une entreprife auffi férieuse que celle-là. Ils avoient des galéres & des navires de guerre tout armés dans leur port. & des hommes qui n'étoient pas moins subtils en inventions & en refloutees que cet Archiméde de la Gréce & de l'Afie, puisqu'un rien avoit fait évanouir & tourner en rifée cette hélépole redoutable, qu'on regardoit auparavant comme une chose contre laquelle rien ne pouvoit résister, & qui n'eût pas plutôt paru



TOURS ET GALERIES FLOTTANTES DE DEMETRIUS

dévant les murnilles, qu'elle devint le jouët de l'esprit & de l'habileté d'un seul hom-

me, qui la rendit inutile & de nul effet.

Une encryptife fi bien concertée par des préparatifs f extraordinaires, prometoir fins doute un fincées avantageux, miss éle tourns nou suutement que l'on n'autoir eurs car à peine Démérius se fût avancé pour attaquer le port avec se machines & fes béliers, que les Rhodiens à vancérent avec leurs guléers les miseus armées; & des brilloss qu'ils avolent prépares, droit eux bitimens plats, où le combat fut des plus violens d'un détail extraordinaire, où je me diépéne d'entrer. Démérius fut re-pouffe, & obligé de se retirer par le nombre de sies bleffes, & par une gréle de traix & de plemes dont les afflégés l'excephièrens.

Bien que les Rhodiens euffent tenté vainement de brûler & de rompre le hériffons pratiqués à l'avant des bâtimens plats, & que le grand & le petit port, & que tout le front de leur ville du côté de la mer ne formât qu'une seule attaque, ils se désendirent avec tant de valeur & de conduite. & leurs machines furent fi bien fervies, que les affiéreans fe virent obligés d'abandonner cette entreprile, autant par laffitude que par une tempête qui s'éleva, & qui diffipa la flotte ennemie; mais comme elle fur de peu de durée. Démétrius fe remit en mer à la faveur de la nuit: & s'étant approché à vogue fourde vis-à-vis d'une hauteur près du port, où les affiégés avoient une batterie de machines qui rendoit l'entrée plus difficile, il mit du monde à terre, qui s'en faifirent & s'y fortifiérent, ce qui fut le fujet d'une seconde attaque & de plusieurs autres. On rattaqua le Mole & les tours, qui furent battues avec tant de violence, qu'on ne désespéra pas d'emporter la ville de ce côté-là. Comme il y avoit bréche, il s'attacha un combat qui ne finit que par la faute de Démétrius, qui tira la plus grande partie des troupes de sa flotte pour rensorcer celles qui attaquoient le Mole du côté de la hauteur, fans prendre garde qu'en se sortifiant en un endroit il s'assoibliffoit de l'autre. Les affiégés s'en étant apperçûs, fortirent avec toutes leurs galéres, fuivis de quelques brûlots, mirent le feu aux navires ennemis qui fe trouvérent la & diffipérent le refte. Démétrius ne se rébutant point, attaqua fur nouveaux frais. avec toute la conduite & la valeur possible. Je renvoie à Diodore le Lecteur qui se plait aux actions extraordimires.

Les Rhodiens volant que les attaques ne finifióent point, que leurs tours écolen abstratis, & que leur port ne tenoir prefique à rien, armérnet rois de leurs meilleures galéres commandées par Exacefte, Ollicier expérimenté, & capable d'une entreprile vigoureuré. Il vogue droit aux machines qui bouchoient le port, attaque les hériflons, qui férvoient comme de barrière, s'ouvre un palfage tout au travers, polfe outre ; & evviant un initant après, il fond fur le fanc des battemes qui portoient les deux tours, & las iteurant ad réperon, il les coule à fond. Les afficgeaux, qui enfagnent pour les deux autres, accourtent au fectours, les font remoquers au plas qui enfagnent pour les deux autres, accourtent au fectours, les font remorquers au plas d'un aprendit de la constant de l'école de la constant de l'école de l'est de l'

Il s'en fiut bien que ceux de Carthage, affiégés par Scipion, aient éét aufil heureux que les Rhodiens dans leurs torties de mer, equiqu'uis cuffene, plus de navires, & des gens en plus grand nombre pour les monter. Ils ne manquotent pas non plus de courage ni de pránene, & pouvoient laffer leurs ennemis, s'ils seuffent un peu mieux comun leurs forces, & fait un meilleur choix qu'ils ne sirent des Officiers capables de conduire ces forces d'entreprifés. Car bien que leur d'écline du côté de la terre paroiffe admirable & forc d'éterminée, on juge affez qu'ils tombérent dans de grandes fauces, & qu'ils firou le moiss lorfqu'ils pouvoient le plus, & qu'ils emploierent des fauces, & qu'ils firou le moiss lorfqu'ils pouvoient le plus, & qu'ils emploierent des gens d'une intelligence fort médiocre. A l'égrad de la mer, leur ignorance est auslif peu concevable que le peu de hahiellés, délins plutór la lécheré de celui à qui lis confièrent le commandement de leur flote. Ils finent crès-mal loriquils évolent en état de fairé d'auili grandes actions fir mer qu'il finent protitre de courage de deconduire fir serre. Si la première fortie, où il n'y eut point de combar, de qui eut pourrant un fuces admirable, comme je le vais diet, avoit été ficitive coup fir coupe de deux autres, les Carrhaginois fe fuffent couvers la mer, d'où leur fair dépendoit abfolument, au lite qu'ils donnéent le tems aux afféçans de remerre leur flote. La feconde auroit peut être fair le coup, les Romains s'étant trouvés furpris, de la troiffiem les trouves fur leur par les des ches de les coups des Chests. Appein et d'une éxactitude admirable dans le détail de ces trois forties. La première eu un triès-grand fucetés, comme le l'ai dit. L'Auteur Gres s'étend moins fur celle-ci, mais il n'écarre aucune des circonflances caritales.

La flore Romaine s'écit plantée du câté de l'étang pour favorifer l'artaque de ce céch-fl; mais comme cet émag qui communiquoit à la mer extaltoit une dout influp-porable dans les plus grandes srácurs de l'été, les muss de la ville empéchant que les venses ne fouillafient de ce côté - la, Cenfoirus fir retirer la florre, & la fir pafér du côté de la pleine mer, oût elle jetan l'ancre. Les Carthaglinois s'en denn appectyls, penferent au nerule qual leur réuffit. Bis préparéerun un grand nombre de petits bitiments, qu'ils remplitent d'artifices & de madéres propres às 'enflantmer, fans que les Romains fed doutfillent de leur d'effici. Il statendifient le vent frontrolle, & ce vent n'ularn pas tatéd de fouiller, les affiégés vinrent fondre fur la florte ennemie à force de voiles, & s'estent engages dechan seuve leurs bridos, ils y mirrent le Gu, de forte que la plus grand.

de partie de cette flotte fut confumée par les flammes.

Après cette action les affiégés ne tentérent plus rien fur mer; mais lorfou ils fentirent que la faim les preffoit, & que Scipion avoit pris le commandement du fiége, qui réuffiffoit fi mal à Cenforinus, ils fe réveillérent de leur profond affoupiffement. Scipion n'ignoroit pas l'extrémité où la place se trouvoit par le défaut de vivres : mais il ne pouvoit empêcher, malgré les précautions qu'il prit à fon armée navale, qui la bloquoit du côté du port, qu'il n'y entrêt tous les jours des bâtimens, qui se servant de l'avantage du vent & de la nuit, passoient au travers de la slotte sans qu'il sût possible de les atteindre, à cause de leur légéreté; il ne vit pas d'autre reméde que de tirer une digue depuis la terre jusqu'au Mole pour en sermer l'entrée, ouvrage surprenant & à peine concevable. Il en vint pourtant à bout, quoique les affiégés regardaffent cette entreprife comme une chofe impossible; mais l'événement leur sit voir le contraire, & leur ruine toute affurée. Mais comme la nécessité est ingénieuse, ils s'avisérent d'un expédient qui leur réuffit, & qui leur rendit la mer libre comme auparavant, ce qui ne furprit pas moins les Romains que les autres l'avoient été de leur jetrée. Ils firent non feulement une nouvelle entrée à Jeur port du côté du Levant, malgré la grandeur du travail; mais ils ajoutérent encore à celui-ci la conftruction d'un grand nombre de vaisseaux & de galéres dont ils manquolent. Tout cela sut conduit avec tant de secret & de diligence, qu'on fut tout furpris de voir fortir tout d'un coup une flotte de cinquante navires de guerre, & que tout cela eût été fait en fi peu de tems. Les Romains, qui s'étoient relâchés, comme s'il n'y avoit plus rien à craindre, & qui ne s'attendoient à rien moins qu'à être attaqués, se trouvérent dans une situation où ils ne pouvoient se retirer sans honte, ni demeurer sans être désaits, sans foldats, sans matelots, fans aucun des préparatifs nécessaires pour se défendre, sans avoir le tems de faire revenir la plus grande partie de l'équipage qui étoit à terre; enfin dans une furprise extrérue, & Pememi fur les bras. Cependant cet enmeni, après avoir part en préfence dans un fig grand appareil de guerre, fe retria tout doucement & fans rien laire, comme sil, ne fûts forti que pour faire montre de fes forces fans endonner aucune de fon courage, quoique le nombre de fes valièux, & l'intrépliéulé de fes troupes, le rendifient cape-ble de tout ofer & de rout entreprendre, & qu'il exit affaire à des gens furpris & &-pouvantés d'une chofé il imprévis de l'appareil propurantés d'une chofé il imprévis de l'appareil propuration d'une propuration de l'appareil propuration d'une de l'appareil de l'app

Il fallut trois jours pour réduire l'indiene Général à une seconde sortie, ou pour en choifir un autre qui valût un peu ples que lui, car Appien ne nous en dit pas le nom. A. cette dernière les Carthaginois tronvérent les Romains en bonne posture, & en état de leur réfitter à forces égales, après leur avoir laiffe le loifir de se préparer. Il v parut. Car à peine furent-ils en mer, que les Romains allérent tout droit à leur rencontre. Appien donne une grande description de cette fortie, comme de la dernière action qui devoit décider du falut ou de la destruction de Carthage. Il y paroit par l'ardeur & & l'obstination des deux partis : car les vaisseaux des deux stottes s'approchérent de droit fil pour s'enferrer par leurs éperons, chacun tachant de fe couler bas, ou de s'aborder, avec un courage qui alloit julqu'à la fureur, & un meurtre terrible de combattans. Le combat dura toute la journée. En de pareilles affaires, où la liberté est le prix de l'audace & de la valeur des uns, & la gloire le parrage des autres, il y a toujours quelque nouveauté dans la facon de combattre des premiers. Qu'on se souvienne bien de ce que j'ai dit plus haut, oc en bien d'autres endroits, que la nécessité assine l'esprit, & qu'elle le porte à inventer de nouveaux moiens pour attaquer auparavant inconmis. Cela parut dans cette action: car les Romains qui croioient n'avoir à se défendre que contre les navires & des galéres de guerre d'une force égale aux leurs, fe tronvérent tout d'un coup inveftis & harcelés d'une foule de groffes chaloupes ou de brigantins, armés & montés par les plus braves de l'arinée Carthaginoife, qui fe coulérent d'abord par deffous les avirons des galéres Romaines, qu'ils coupoient à coups de hache pour retarder la manieuvre, & empêcher les navires de le mouvoir : les autres les tournant de toutes parts, les accabloient d'une grêle de traits & de fléches, dont ils fouffrirent extrémement, fans qu'on pût le défendre contre, ni aller après à cause de leur légéreté. Le combat aiant duré tout le jour, & la nuit étant survenue, les Carthaginois penférent à la retraite fans pourtant s'avouer vaincus, non plus que les autres; mais comme pour gagner le port il falloit entrer à la file, la chose paroissoit un peu délicate à la vue de l'ennemi, qui viendroit fondre fur une partie de la flotte lorsque l'autre feroit entrée. Il fallut pourtant se résoudre à la retraite avec ce desavantage. Les petits bâtimens fe mirent en devoir de la faire en affez bon ordre d'abord ; mais comme chacun s'empressoit d'être des premiers, affuré que les demiers ne le seroient pas sans risque, à cause de leur soiblesse, & qu'ils ne pouvoient avoir du secours des premiers entrés; cela engendra une grande confusion. & produisit un nouveau combat contre les Romains, qui étoient fur leur queuë, & ce combat fut affez bizarre & fort fingulier. Appien en donne un détail tel que le Lecteur curieux peut le fouhaiter. & auquel je le renvoie.

Les forries navales de ceux de Synacufe, afficigés por les Athéniens, font célèbres dans l'Hillorie. Le décription que l'Inseydide en fait et admirable, & digne de la grandeur des évêncemens qui fe fuivent en foule les unujes autres. Janais fiège n'en a man produit; ce ne font pas des combasts fir mer, mais des basuilles. Les Athéniens, preique outjours victorieux für erres, après quelques actions für mer, qui blen que grandes ne décidoiner n'en, en provuérent une qui décida, & qui les enviropa dans le plus grand de tous les malbeurs. Les Synacufains voinnt que les affaires trainoient en longouer, craitignant que quelque autre fécous a fravrité d'Athénes, de férôdurent à un les foundaisses de la compartie de la faire strainoient en longouer, craitignant que quelque autre fécous a fravrité d'Athénes, de férôdurent à un les des des de la compartie de la faire de la faire

pronts effort. Ils armérent tout ce qu'ils avoient de vaifieux & de galéres dans leur port, & ce noorfmaifrent de nouvelles, & fie metant tout à coup en mer cinglent contre l'amée navale d'Athénes, l'attaquent avec tunt de courage & de conduite, qu'is un combar qui dura une parté de la journée, les Athéniens furmer vainnes & baptas un combar qui dura une parté de la journée, les Athéniens furmer vainnes & baptas de le forte, qu'ils perdirent toute leur flotte; une partie fut prifé ou coulée fond, & l'aure saint donné à verre, fut entiférement brûlée. Après un fi grand malbeur, le Général Athénien fonge à lever le fiége, & à fe rétirer dans quelque ville aillée; mais pour être part trop maré, il fur joint dans fa retaite, & taillé en pièces. Ceux qui pôrent échaper tombérent entre les mains des Syracufains, qui les firent célaives.

La guerre d'Alexandrie par Céfir, du moins dans le commencement, femble imprademe & éthéricire. Je ne le penté pas sinfi, je le penferois de toux aure qui ne ficroir pas Céfir. Ce grand homme s'enferma dans Aléxandrie avec fort peu de troupes. Comme la vitle étoid et rong grande grarde pour des forces i médiores, & qu'il alloir avoir fur les bras toutes les forces Egyptelmens, il fe faitif d'un quarrier qui bordoit le port, qui renfermoit les arfenaux de la Marine & palasida the Al. Il fé fortifs du miteux qu'il put, ne dourant pas que tout le refte de la ville & l'armée ne fe foulevaffent contre lui, & qu'ils ne vinflient l'affigéra veue cout ce qu'ils voienne de forces. Céfar commença par briller tous les vaifleuux de l'arfeml, & ne conferva que les fiens, menquant de monde pour montre les autres. Comme Il lui arrivoit a cout montre de fecture prendre le fiège, & qu'il le trouven nome et de donner le fait de l'armée. L'armée de l'armée de l'ête de la digue qui fisproit le petit port du grand port, & d'entere par là dans le quarrier qui lui prorifloit le plus commoné au deficin qu'il avoit d'arsuager la ville enfitie de cette digue.

Castar Comm. de bel. Aiex.

Cette réfolution prife, Céfar fu entrer dans des barques & des chaloupes dix cohortes, avec la fleur de son infamerie légère & les plus braves de la cavalerie Gauloise,. El cingla vers l'Isle, après avoir commandé à ses galères de faire une attaque de l'autre côté pour faire diversion . . . Les ennemis somment l'attaque avec avantage toal. les uns combattant du liaut des maifons, les autres fur le rivage, dont l'abord ésoit fermé; outre qu'il étoit defendu par des chaloupes & par cinq galéres avec beaucoup d'adresse, vu la petitesse du lieu. Mais comme on ent sondé le gué, & découvert les endrois plus faciles à aborder, quelques-uns des norres aiant pris terre, furent suivis de leurs compagnons. E donnant sur ceux qui desendoient le rivage, ils les mirent en fuite. Ceux-ci repoussés abandonnent la garde du port, & attachant leurs vaisseaux emreut dans les logis pour s'y désendre, mais en vain; quoique la hanteur des tours, qui étoient jointes ensemble, comme dans Aléxandrie, tint lieu de rempart, & que les noires n'enssent ai claies, ni échelles, ni les autres choses nécessdires pour attaquer. Toutesois comme la fraieur reluche les forces de l'homme, & lui trouble la raifon, ceux qui avoient défendu le rivage à découvert, étonnés de la fuite des uns , & de la mort de quelques autres, n'eurent pas l'affürance de tenir ferme dans des maisons qui avoient trente picds de liaut, & se jettant de la digne eu bas dans la mer, gagnérent à nage la ville, qui étoit éloignée d'un quart de lieuë; de sorte qu'on en tua plusieum, & l'on fit six cens prisonniers.

Cette belle fortie de Céfar fur fuivie le lendemain d'une autre, après s'erre rendumaitre du pont qui joignoit l'Ille à la digue; mais comme il y en avoit un autre du côté de la ville beunecup mellieur, il le it araquer, & l'emporta avec le même bonheur qu'il avoit fait l'autre. C'est ce pont qui produisit ce grand combat dont Céfar

fait la description, & où il eut du pire, & où je renvoie le Lecteur.

Je reviens aux Rhodiens, que les deux forties de Célar m'ont fait oublier. Ils furenze plus fins & plus rufés que les Carbaginois dans les læurs; er iren a empécioir exux-i de apuller de chemilés foulfrées les galéres ennemies, ou de garrir d'artifices quelques chaloupes pour mertre le feu dans la florte, plutôt que de s'amufer à couper des rames, ou d'ouvrit & percer les maires pour les faire couler à fond; ce qui n'elt pas une chois aitée, & fort d'ifficie à empécher. J'éarze it el plutiums éxemples délèbres des forties faires par mer, cela me méneroit trop loin. Tout l'Hittoire elt remplie de ces fortes de fairs de mer de de terre. La moieme nriciquir nous en fournit d'admirables. Paffons à une autre matière, qui ne fera pas moins intructive ou ce urieule de amufaine.

#### \$48940489004893068930669306030000300693048930489304893048930

### ARTICLE XII.

Moiens dont les Anciens fe servoient pour la réparation, des breches.

JE I'al dit quosque part dans cer ouvrage, & jy reviens encore, I'art des fisges dans I Istatque et un pur mechanifier, ou peu vien fixur; l'expérience d'un ou de doux itéges, car il n'est guéres befoin de plus à un homme qui aime unt foit peu à s'infertuire, peut le metre au fât de cette partie de la guerre. L'efpire y entre pour peu, il y a pourrant des attoques où il en faut, même du plus fibril, sel celui de Gibrilar. C'ett dommage que cet éspire foit aujourd'hui fias emploi, comme il y paroit par les nouvelles qui nous en viennent. Si les Espagnols réalifient per les principes méchaniques par léquales il vous r, len freni fort fatpris, ¿ je n'aural pas une mellieur opis de partie de la comme de la co

Ce qui rend celle-ei célébre & recommandable , c'est une désense vigoureuse, savante & profonde, à laquelle on répond, & avec laquelle on attaque inutilement & fans fruit. Si l'affiégé se trouve avantagé d'un terrain savorable pour gagner le dessous par des galeries pouffées au loin par fes mines, & por fes fourneaux, il est maître du desfus, à moins que l'affiégeant pour lui enlever cet avantage n'ouvre des contregaleries pour aller à lui. Voilà la science dans l'attaque chose rare pourtant. Chacun néglige aujourd'hui autant qu'il peut cette façon de guerre, rarement en fait-on le capital d'une arraque & d'une défense. Cette belle méthode ne nous est pourrant pas inconnuë; mais c'est que ceux, qui seroient capables de fontenir un siège sur ces principes, ne sont pas toujours emploiés, & les places ne font pas toujours bâties fur de tels terrains pour fournir ces moiens d'artaque & de réfiftance. Les Anciens ne les ont pas ignorés, j'en ai donné d'affez bonnes preuves. Ils en avoient d'autres pas moins profonds pour pouffer les défenfes beaucoup au-delà des nôtres, où ils excelloient particuliérement, & où il étoit besoin de plus de courage & d'une grande résolution. Nos chicanes dans nos dehors font quelque chofe, loríqu'on n'en néglige aucune pour les bien défendre, c'est ce qu'on voit très-rarement. Mais il est surprenant que nous aions oublié les pratiques de nos péres, qui, à l'imitation des Auciens, faifoient le capital d'une défente au corps de la place, ou ils capituloient après plufieurs affants & mille chicanes sur les bréches, & derrière même, par des retranchemens, ou de nouveaux murs, qu'il falloit battre, & qu'on soutenois avec une opinitareté surprenante qu'on poussois quelquesois jusqu'au point de se désendre de rué en rué; c'est ce que nous avons vû. de nos jours aux siéges de Gironne & de Barcelone.

 Les loix qui obligéoient les Commandans des villes affiégées de foutenir les bréches au corps de la place, font plus vieilles que le régne de Henri II. on auroit de la peine d'en trouver l'origine. Le Père Daniel, parlant de la défenfe de Térouan-

ns, alliègé par les Impérioux, nous apprond que la continue énit alors plus qu'anlithoite journét nu de le difendre influir à la dernière extremité, form même qu'il n'y avoit par ét Func d'armée en campagne pour le fecurs. Et étoit à premire fes précautions, à évance Heaui II. le mins, à faire de pretrandement dans la place, une confliché le devier d'un Con-

mandant; mint Phablich reguli; pour cela ne s'onjuier gierre que par une longue expérience que Mactanorene, qui détenit ne place par la mort ad siene Defie, «ne qu'il faut prendre, & la méthode de fe retrancher lorique l'attaque el une fois déclarée : c'elt à quoi les Anciens ne manquoiet jaunis e un li solident des ams prodipieux des choies néceliaires pour couvrir les bréches, ou pour fe retrancher derriére.

Pour bien connoître la grandeure de la nature des obfiscles au o'un peut oppoofe fur lesbréches, ou derrièrec, on peut lie les liliforiers de l'antiquité qui on cérri de sifges des villes les plus mémorables. Il y avoit différents moists de fortifer les bréches
pour en difigure! l'entrée qui nous foin inconsus, ou pour mieux dure que peu de
gens ignorent; mais que la parellé, le peu de fermete, ou le manque de mantériaux
uécfaires pour est forres d'ourregs, nous empéchen de metre en œuvre. Parlois
funchement, et l'écher de l'entre de l'entr

Les chofes néculiaires pour ces fores d'ouvrages étoient préparées de longue main. On ficeroit or indinairement d'arbres coupés, dont on épointoit le bout des branches, qu'on brûloit enfuite pour ren les leurs pointes plus dùres de plus forres. On les écandoit out de leur long fuir tout le front de la brêche fort prés- à-près les uns des-autres, pour que les branches s'entrelsfifient enfanble; et qui formôt comme une haie impénérable qu'on ne pouvoit aborder fans témérité. Les trones tenoient les unes aux autres pur des fortes lambountes, de forre qu'il étoit imposible de figurer çes la messar autres qu'ul étoit imposible de figurer çes la messar autres put de fortes rens de la comme de la contrait de la comme de la

arbres. & de les détruire même par le feu, ou par les machines, & encore moins

aifé d'en approcher, le derrière étant garni d'une foule d'archers & de gens armés de piques & de longues pertuifannes.

Ces fores d'obfacles, qu'on opposits fur les bréches, n'écoient pas ordinairement, pratiqués dante les figus des "listes condidéribles, & straujués avec un grand apparail de machines & de rours bélières, où il y avoit des pouts ou des fambuques, pour jetter fit les bréches foir uses arbes en héfilions, et qui les rendoit intuités & de nut effect. Les effigés fe fervoient encore d'un autre expédient pour couvrir leurs bréches. Ils avoient un grand nombre de longes poutres qu'ils décendaient debout fir les debrès, qu'ils poloient à côté & près-à-près les unes des autres, & qu'ils lioient enfemble par un fort lambourtage de plutients oibites chevillés cou cloudes fortement. Ces poutres rangées de la forre. & fouvent fur plutieurs range, refili-bien oux coups de béliers, mais-ces nouveaux unes n'écoten pratiquibles qu'aux tilles où les murailles échoir terraf-

fées, les pourres appuiant fur la terraffe ou fur le revêtement lorsqu'on vouloit empêcher qu'il ne fondit entiérement. Les Turcs ont confervé ces fortes de murs de poutres pour couvrir les bréches. Quelqu'un au dernier fiége de Lille proposa cette méthode, qui ent le fuccès qu'on attendoit : car les affiégeans avouérent que ce nouveau mur étoit beaucoup meilleur & plus fort que n'étoit le revêtement,

Les bréches étoient quelquesois faites avec tant de promtitude, soit par les sappes du deffus, foit par celles pratiquées au deffous des fondemens par galeries fouterraines, que les afliégés fe trouvoient tout d'un coup ouverts lorfqu'ils y penfoient le moins. Ils recouroient alors à un reméde fort fimple pour avoir le tems de se reconnoirre, & de se remparer derrière la bréche, ou de se présenter en meilleur ordre, & avec plus de résolution qu'on n'en fait paroître dans une surprise, où les hommes les plus déterminés n'ont fouvent ni force ni courage dans les chofes imprévûes & tout-a-fair extraordinaires, les affièges, dis-je, jettoient au bas & fur les décombres de la bréche une quantité prodigieuse de bois sec & de matières combustibles ausquelles on mettoit le feu; ce qui caufoit un tel embrafement, qu'on avoit foin d'entretenir, qu'il étoit impossible aux assiégeans de passer à travers la slamme, & d'approcher de la brêche. L'Histoire ancienne & moderne nous apprend un grand nombre d'éxemples de ces fortes de stratagêmes, non pas feulement dans les fiéges, mais encore dans les retraites d'armées faites dans des défilés ou fur des chauffées.

L'Auteur de l'Hittoire de Mahomet II, nous cêt fait un très-grand plaifir de nous apprendre par quel art & parquels moiens coux de Constantinople, assieds par cet Empercur, réparérent la bréche faite à la tour Baclatinea, & comment cet ouvrage fut fait en si peu de tems. Je suis persuadé que les assiégés la rétablirent avec des poutres, car il n'est point parlé d'un second mur. L'Historien se contente de dire que Mahomet admira cet ouvrage, & fit la-deffus l'éloge des Ingénieurs d'Occident, car Guiller, ciant été observer les ruines que son canon de douze cens de boulet avoit saites à la tour Hift. de Baciatinea, & trouvent que ce debris combloit le fosse de la fausse braie, il alla don-Mah. II. ner fes ordres pour l'affaut; lorfqu'examinant un pen mieux la bréche, & la voiant L. IL. réparée avantageusement , il changea de pensée , E dit tout haut que ce n'étoit pas lis l'ouvrage des Grees; mais des Francs qui combattojent avec eux : unt cette nation

étoit tombée dans le mépris en ce tems-la même.

L'Auteur de l'Ecole de Mars, qui est un affez mauvais Livre, et rien moins qu'une Ecole de guerre, blame à tort M. d'Hermand, Mestre de camp d'infanterie, d'avoir propose un semblable moien de couvrir une brêche au dernier siège de Lille en 1708. Cela ne paroît pas de fon goût; parce, dit-il, que les Anciens l'ont pratiqué autrefois, comme fi en effet les Anciens étoient des pécores & des vieux radoteurs, On voit bien par fon Livre qu'il ne les a jamais connus. Quoiqu'il en foit, M. d'Hermand, Officier ingénieux, plein de reflources & fort appliqué à fon métier, fit jetter beaucoup de buches & de matiéres inflammables au-devant de la bréche, aufquelles on mit le feu; ce qui fit un fort bon effet, & obligea les ennemis de faire un grand dégât de leurs bombes pour écarter ces buches & éteindre l'incendie. Ces fortes de prutiques n'ont d'autre avantage que d'éloigner un affaut de deux ou trois jours, à moins que ce ne soit à dessein de gagner du tems pour se retrancher derrière une bréche : car s'il falloit continuer à fournir plufieurs jours de matières, tout le bois d'une forêt & tout le godron du monde ne fuffiroit pas. L'Auteur de l'École prétenduc dit gravement que cette invention ne fit d'autre effet que d'accélérer la prife de la place. On ne convient pas de cela, puisque la place tint encore deux mois, ou pen s'en faut. Ces fortes de reproches font peu honnêtes, lorsqu'on ne se fait pas remarquer par des services plus importans; mais ce n'est pas dans ce seul fait que l'Auteur guerrier manque

H 3

d'éxactitude à l'égard de quelques uns , où il auroit befoin d'autres témoins oculaires & d'autres garans que lui-même pour être cru, & fur tout lorique l'on a presque toujours fervi dans un corps que l'Etat conferve précieusement & éternellement dans

les place pour les garder, à moins qu'on ne les affiège.

L'expérience qu'il dit avoir été faite fur l'Oglio, où il marque qu'il étoit préfent. oft une pure imagination. Elle fut faite à vingt lieues de là, en préience du Marquis de Goesbriand, du seu Comte d'Augennes, & de quelques Officiers. C'étoit des peaux de bouc enflées, & l'on vouloit sçavoir si quarre jointes ensemble pouvoient supporter le poids de quatre hommes. J'en fis l'épreuve moi-même, & je tombai le premier dans l'eau, la machine ainnt fait calote à cause de sa légéreté. On y plaça enfuite les quatre hommes, & l'on trouva qu'on ne s'étoit point trompé. L'on prétendoit le fervir de ces peaux enflées pour les mettre fous des radeaux pour paffer le Po. & un plus grand nombre de foldats.

Ceux d'Haliarre, affiégés par les Romains, se servirent d'un semblable stratagême pour éloigner les affiégeans de la bréche, & pour avoir le tems de le retrancher derrière. Tire Live nous apprend ce fait felon fa coutume, c'est-à-dire admirablement bien. loriqu'il puile dans les bons Auteurs. Le Préteur Lucrétius avoit renverfé deux tours à coup de béliers, & toute la muraille qui étoit entre ces tours; afin qu'en même tems qu'il talcheroit d'entrer par-deffus les rumes & par la bréche, & que ceux de la ville se porterojent de ce chié-là pour le défendre, on pit de l'autre esté escalador les nurrailles abandonnées de tont secours. Cependant les assiégés ne se préparérent pas avec moins de courage à reponsser l'effort qu'il faisoit contre eux; car aiant jetté des fascines de sarment sec sur les ruines par on l'ou devoit les aller attaquer, ils se tinrent fur la bréche avec des flambeaux allumés & tout prêts à mettre le fen à ces fafcines, afin d'avoir le loifir de faire un autre mur en dedans, tandis que la flamme les d'sendroit. Mais un accident rombit leur entreprise; car il tomba en même tems une si grande pluie, qu'on ne put sacilement allumer le seu, & qu'il s'éleignit aussi-tot qu'il sut allumé. Cest pourquoi l'on se sit aisément un passage parmi ce bois, qui fumoit encore; & pendant que l'on étoit occupé à la défense d'un seul endroit , l'on monta en même tems par plusieurs autres sur les murailles.

Polyen me fournit un fait qui me paroit fort fingulier, puifqu'il s'agit d'un fiége Polyen. Liv. II. où le Gouverneur de la ville fait lui-même une grande bréche à la muraillle, pour épargner ce foin aux affiégeans; il étoit donc bien éloigné de penfer à la réparer lorf-

que sa place seroit ouverte.

C. 22.

Iscolaus étoit assiégé à Drys par l'armée de Chabrias. Comme il vit qu'il approchois ses béliers pour battre la ville, il le prévint & sit abattre un grand pan du nur, Il avoit deux viles dans cette action, dit l'Auteur; la première, d'obliger ses soldats à se défendre d'autant plus vigourensement, qu'il ne se verroient plus couverts de ce unir, E la seconde, de saire voir aux eunemis qu'il méprisoit tout cet appareil de machines de guerre. Les affiègeans furent si surpris de cette démolition volontaire, qu'ils laissérent là le siège, & se retirérent.

#### ARTICLE XIII,

Des retirades, ou nouveaux nurs pratiqués derrière les bréches.

TOus allons parler maintenant des retirades des Anciens, on des nouveaux murs pratiqués derrière les bréches. L'habileté de ces grands hommes ne paroît nulle part dans un si beau jour que dans leurs chicanes : car là où nous capitulons aujourd'hui, c'est-à-dire, à la bréche du corps de la place, sans l'avoir désendue, ni même marqué qu'on en eût la moindre envie, c'étoit là où les Anciens faifoient le capital de leur défense. Si l'on m'allégue deux ou trois faits où l'on ait disputé les retirades dans l'espace de plus d'un siècle, ces saits ainsi de loin-à-loin ne sont pas une preuve qu'on air confervé l'usage de ces forres d'actions. & la loi qui obligeoir un Gouverneur de fourenir trois affauts, faute dequoi il étoit déclaré infame. Ne ferions-nous pas bien embarraffés de citer quelque action de cette espèce depuis le dernier siège de Metz, défendu par M. de Guife? Encore fon dernier mur ne fut que battu fans être infulté. Nos Officiers & nos Ingénieurs, l'entens ceux qui n'ont aucune connoiffance de l'antiquité militaire «s'imaginent fauffement que les retranchemens pratiqués dans le corps d'un ouvrage, ou derrière, font une invention moderne, & que ces fortes de chicanes étoient inconnues aux Anciens. Ils le prétendent ainfi . ce qui marque une ignorance extréme, puisque l'Histoire ancienne est toute remplie de ces sortes de faits, & que cela va jufqu'aux fiécles de la barbarie, & fans interruption jufqu'à nos péres en defcendant même jusqu'au quinzième siècle, où l'ancienne valeur & la vertu expirante donnent de tems en tems quelques fignes de vie. Nous là ferons voir dans fa fleur dans cet Article, par des éxemples qui méritent d'y avoir place : car on ne sçauroit s'instruire plus agréablement, & revenir aux principes perdus que par les réfiftances les plus mémorables accompagnées d'observations & de remarques fort peu communes. L'on verra par là le besoinque nous avons des leçons de l'antiquité, pour tâcher de nous remettre fur la route de cette partie de la guerre oubliée & anéantie. Nos Auteurs qui traitent de l'attaque & de la défenfe, parlent des retirades derrière les bréches; mais cela ne va pas plus loin que du corps d'un bastion, ou à sa gorge, & cela d'une manière affez vague & comme d'un usage qui tombe de decrépitude. On'on me fasse connoître un Officier de vieille guerre qui l'ait vû pratiquer? Il dira peut-être qu'il a vû dans certains fiéges couper un baftion à fa gorge; mais il fe gardera bien d'avancer qu'on ait foutenu un affaut au baltion . & enfuire un retranchement pratiqué derriére.

Il y a plus de Gisame aus que nous n'avons oui parler d'affauts donnés fur les bréches du caps d'une place, de norme moits de traunchemens derirée, ou dans la gonge du bellión, & qu'on ai en un mot défendu ceux-ci comme le refle. Cela me parott fupremart, err enfin un elpace de foisance ambes n'el pas li recult, qu'il puillé nous faire perdre la mémorie des lois qu'on obfervoir encore en ce rems-là à l'égard de la défenie des places, & n'y en ainai pascu de contraires, on doic ètre furprisque la plupar de ceux qui ont défendu nos meilleures fontrefles dans la dernifère guerre de 1701. n'ainen pas poullé la réfliance julqu'à ce poinels, la quoiqu'un Gouverneur tiric obligpar fermen même de le défendre julqu'à la demidre eutrémité, & de foutenir roissifficus su corps de fi place, Joss même qu'on n'effère autom feccus, comme c'étoi le fust su corps de fi place, los même qu'on n'effère autom feccus, comme c'étoi le countime font le régne de Henri II. Nous allons voir un Espernol qui observa parfait emen certe loi. Mongiat m'en foumit l'éxemple dans ses Mémoires. Il n'y en pas pour un. Je me contenterai de celui-ci, quotqu'en remourant plus hautil s'en en vêt de plus renerquables, mais les plus récens sont outjours plus d'impression

dans le cour des jeunes gens qui vont nous facceder.

Les Dies de Moldine & de Mercouer s'étim recibier en fiège de Valence, où commandoit Dom Agottino Signado, l'imeditant le pr., do Juin 1656. El Bratquérent avec toute la vigoueur politide. Ils trouvérent à qui priter, une oblimation furprenante, des chiemes à faire pealre patience, & des forties et il vigoueuries qu'on ne fiquevité de quel dôté le courner, ouur l'armée El pernole qui éretoit autour des lignes, qui resoit perpétuellement les fill geans en cervelle, & domoit encore plus de chaleur aux affigies. On mit en courre tout ce que l'art des fiéges pent intenter de rufes de la place, on s'immigina que le Gouveneur penferoit à fa conficience, géton la lous-ble coûtume prariquée en ce tems-ci; mais ce n'étoit pas celle de ce tems-là, il fal-lut donner un affur.

Les Espazonis, dit Monglat, se désendirent si bien qu'il fallut saire une seconde snine, la pielle fit l'enverture plus grande, & la refissance se trouva si forte, que tout ce que les François pièrent fiche, fut de fe loger à moitié de la bréche. Valavoir nonta jufqu'an ham; mais core de la ville par leur grand fen, & à coups de piques & de halebardes, renversoient les assiégeans & les empéchoient de passer le cordon. Le 25, la mine de Merceur joua, qui fit grande bréche; mais le logement ne fut fait qu'en pied. Le 27, les François donnérent un affant à la bréche de Modéne, & emportérent le l'illon; mais ils tronvérent un retranchement dans la gorge qui les arrêta tont court , Fles obligea de l'attaquer dans les formes. Les dons partis étaient fi proches les mis des autres , qu'ils no fe battoient qu'à coups de pierres & de grenades. Le Duc de Modène voiant l'opinidireté des affiégés, fit monter par la bréche an haut du bestion deux pièces de canon de batterie aui compirent les désentes du retranchement; & connue ils étoient tout au haut ils voioient par dessus, & decouvroient tout à clair les ruïs de la ville, dans les nelles personne n'osoit paroitre, & il n'y avoit plus de maisons à convert du canon. . . . . Le 10. Septembre on attacha le mineur an retranchement de la gorge du bastion. Dom Agostino Signado voiant cela, ne ventant point expofer la ville au pillage, demanda la composition, qui bii fut accordie.

La défente de Lilybée est fans doute célébre par ces fortes de chicanes; mais combien en voit-on qui le sont encore plus? Polybe lui-même nous fournit des éxemples encore



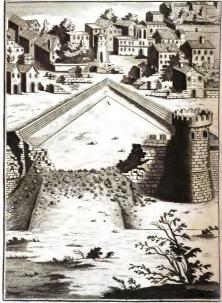

RETRANCHEMENS DES ANCIENS DERRIERE LES BRÉCHES.

encore plus éclamns; mais nous les écurrons, puifique le Lecleur eft fur le chemin de les line. I flux qu'il voic et qui ne s'y rouver point. J'auriss plu me paffir de ce éxorde, & même de traiter certe matière, car elle ne fert qu'à prouver qu'il eft jour dans le plein Solell. Coxta qui fréquenteur un peu les Anciens le favent bien; mais ce n'ell pas à ceux-là auxquels je la confarre, c'elt aux doutans, c'elt à ceux qui regardent l'antiquité comme une vieille radoreulé, & qui ont befoin de fe nom pour fe délivere de la tyrantiné de l'ufage de d'une routine fotte & fridicule qu'il se deshoner, car c'elt le but principal de mes travaux que de battre en ruine cette routine & les prétugés.

Le quartième Livre de Végéor roule miquement fur l'attenque & la défenife des places. A l'égard de celle-ci, il Garne tout ce qui regrele les affitus de les retandèmens pratiques derrière les bréches. Cette négligence n'ell guéves pradonnable dans un Auteur dognatique, parce que ces fortes d'ouvrages étoient encore en ufige de fon tems, & platiques fiécies après. Onosanders, plus ancien, tombe dans le mème défaut. Enée qui a feirir plutificurs nicles avantz celui-ci, & qui a traité de la défenité des places, ne dit pas un fecil mot d'affiut ni de bréche. Me voil hon réduit à re-courir aux faits que l'Hillotte me fournit en tré-grand nombre, que je rourrent fans peince n'eptincipes & en méthodes, d'ech n'ell pas respetue épuir en plutificurs publicurs androits.

de cet ouvrage.

Les retirades, que les Anciens appellent nouveau mur derriére la bréche, n'étoient iamais ou presque jamais paralléles à la muraille ruinée. Ils tiroient un rentrant dont les deux extrémités tenoient des deux côtés, qui restoient encore en entier. Ce nouveau mur étoit ordinairement composé de poutres couchées de plat, & rangées en échiquier les unes fur les autres, & de terre mélée avec des pierres entre les vuides qu'elles laiffoient, comme les murailles de Bourges dont parle Céfar dans ses Commentaires, & Joséphe dans son l'listoire de la guerre des Juis contre les Romains, qui parle en plusieurs endroits de ces retranchemens de retraite. J'en ai expliqué ailleurs la conftruction, de forte qu'il ne nous refte autre chose à faire que de donner la figure de ces fortes d'ouvrages, comme on voit en A, qui est le rentrant, & B. le logement des affiégeans fur les décombres de la bréche, qu'ils applanissoient quelquesois, pour donner passage aux tours ou aux tortues bélières pour battre ce nouvel ouvrage, souvent plus fort que le revêtement des murs les mieux construits & les mieux cimentés, Il ne faut pas être fort clairvoiant pour le comprendre après ce que j'en ai dit. Ils les faifoient quelquefois de terre foutenue par des fafeinages au défaut de poutres. Ils ne manquolent pas de creufer un fosse très-large & très-prosond devant, pour obliger les affiégeans de l'attaquer avec tout l'attirail des machines & des cérémonies qu'on pratiquoit contre les murailles les plus fortes.

Ils les confiruitiones quelquetois de gros quarders de pierre, fins chaux ni fable. Je ne fal ce que veu dire Divolore de ce fécond mur de nagonneire des Treines, sufficies par Aléxandre le Grand. Comme ils virera que la chauffe que les Macédoniens triorient au traversée la me piqu'ul la ville en approchoit beaucoup, de craignant d'être brutts de ce côcé-lh, ils élevérent, dis-il, un nouveau mur la diffance de cinq cou-écès derrière le premier, aquoel il donnérem étic coudées d'épafficir, de li reprinte l'entre-deux de terre & de pierres. Le premier fiu batru & ruiné par les baneries flortentes d'Aléxandre, qui ne trouve point d'autre expédient pour le hautre vaurq que la chauffe età été pouffee infuit la ville, que de joindre plufeurs galéres les unes près les autres, fur létiquelles il afferdi des beliers; & les aine mifise en travers le long & tout près de la mutralle, al la batrié frudement, qu'il fir une bréche de plus de deux cers vings piedes, amis il ne perot pes que le fécond mur eit été butts. On donne

Tome III.

pluficus affuns à cette bréche dès que la digue fut achevée, mais fans nul effie avecgrand ineutre même des afficigens. Arrien ne dit pes un moc de la nowelle muzille, cela ne prouve pourrant pas que les Tyriens n'en culfien point bdi une autre derrifere; ce qui me fait croite que le premier fur ruiné, que le ké codu fibilité à qu'il ne pur être baru, c'effuçion fix avancer des tours à fambaques ou à pones pour les abattre fur le parspet el la muzille, qu'on ne pouvoir battre.

Le retranchemen de ceux de Malfada, aftiggés par Sylva, me paroit affix obfeur pour être bien ontendu, & je ne fisi îl flux s'en pronte au extre de Joséphe, ou à fon Traducheur. Je l'ai cité quelque part, J'ai toujours crà que les affigés pratiquérent un rentrant composé de groffes poutres en manière de coffre, au moins il le fembleroit ainfi, s'il le Green e difoit que cet ouvrage étoit à l'épreuve du bleier or un coffre formé de pourses & de madriers ne pourse jongems foutenir l'effort du bélier, je crois pulot que c'éctoit un mur de pourse somme celul de Bourges. Voic je raffige de plus que d'ectoit un mur de pourse somme celul de Bourges. Voic je raffige de

loféphe dans M. Arnaud.

Ĉe nur ciai conflrui de cette maniere, ditel.] In mirem deux range de grofic poutre emboltede unues dam les anters, qui over l'espace qui deix ontre-deux avviena aurant de largear que le nurs reemplirent cet espace de terre; Se filo qu'elle ne pair s'dbouler, la fusitionen avec de patures. Afin l'on autroit pris cet sources pour quelque grand bottiment. S' les coups de machines ne s'amortificient pas feulement, mois prefisient S' rendaien plus ferme cette terre, qui total ragificale. Ce pallinge et de la maure des cchies dams la nuit la plus oblicare, qui chioulfent, de nous laffent enfaite dans les acties dams la nuit la plus oblicare, qui chioulfent, de nous laffent enfaite dans les cettes de la serve de la consecution de la consecution de la consecution de chain les aures, de las erres entre les vuides qu'elles lathibient, il ne filolog pas gourres qu'afin que ces terres ne s'ébould'ent pas, on les fourint avec des pourres : cela tire exvénement (nr le galimaties, le doure que Jofolpe fe foit explique de la forre. Elcore une fois, c'étoit un mur confluit dans l'elpirt de celui de Bourges, contre lequel toure la puilfance béfiere en prévaloit pas

La définié de ceux de Rhodes contre D'imérius Pollorcéres, répond admirablemene À l'araque, c'éth-dire qu'on ne fautori fent maigner de plus beau, de plus flyant & de plus chiand. Les affiégés voiant qu'un endovir qu'on batroit commençoir à menacer ruine, & crappant que l'affaitu ne fuivit de prés, § fle mur venoit à comber, flie en devernet un fecond derrière en manière de croillant, au-devant duquel ils creuférent un large & profined folfig ; & pour rendue le paffigé de la bréche plus diffiéle; & en methe de paffigé de la bréche plus diffiéle; & en methe plus flies de la bréche plus diffiéle; & per methe plus flies de la bréche plus diffiéle; de l'arche par leurs machines, ils tirérent un fosff perdu parafilé à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafilé à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafilé à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafilé à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafilé à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff perdu parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche qui aboudifiéle nu fosff per de parafile à la bréche par

aux deux branches du rentrant qui tenoient à la muraille.

Le fiège d'Embracie, par les Romains, n'eft pas moins célèbre que celui de Rhodes. Peu s'en futu qu'îl ne foit au-défius, à cualé du grand nombre de fes armaques, ét des furieux affaius que les Ecoliens foudirent, coi les affisjeans rebouchérent prefique oujours. Ce flut le dernier effort de la verru Gréque à l'égard de la défenté des places. Cette ville fiu affisjéé avec une celle puillance de machines, qu'on n'en ilt guéres de femblable. Elle fut ouverre de cous côtés, éx néamorins les Romains ne pirent insuis entrer dans la ville, dit Tite-Live: car à matier qu'on abartoit quedique partie de la maraille, on en derfoit toux auffi-téc une nouvelle derrière, avec la même promtitude que l'autre avoit été dature.

Sain-Evremont prérend, je ne fai fur quel fondement, qu'Annibal étoit fort malbabile en fiéges, c'ell-à-dire, qu'il n'y entendoir rien. Je voudrois bien lui demander où il a appris cela ? Ell-ce parce qu'il a échoué devant Spolette après le fuccès de Trafanéne? Ell-ce pour avoir manqué fon coup contre une bicoque, un peu avant la jatumée de Cannes Fan honne foi cela eft-il une preuve qu'il fignorite cette partie de la guerre, partique ce grand Capitaline manquoit de tout pour ces fornes d'arreprisé; le Point de places où il pair établir des magains, & par conféquent point de faibliffance dans fon armée, point de mahines; enfin rie nels coholes nécelifires pour l'arrapue des places, point d'argent, point de Rours de Carthage; ainfi manquant de rour, il ne pouvoir faire que ce que fait un d'Gent-il dont la pullifime eft toute dans fon armée, un ris-propre à donner des batailles pour se conférver la campagne, & à les gagner, & à fe morfondre devant de honnes process faute de montes, ou à les arquer par infalte ou par trahlión; c'el tour ce que peut faire un Capitaine eft qu'Annibal, qui est capable de rour, & à qui ambleureufement tour manque.

Saint-Evremont avoit-il oublié combien Annibal avoit affiégé & pris de villes en Efpagne? l'aurois voulu lui demander ce qu'il penfoit du fiége de Sagonte. Cette entreprife étoit-elle d'un homme malhabile & peu entendu dans l'attaque des places? Se peutil rien imaginer de plus favant & de micux conduit? Il trouva une réfiltance furprenance & des chicanes fans nombre, qu'il fallut autant furmonter par l'art & par l'efforit que par le courage, travaux fouterrains, tours, tortues, batteries de toute espéce, asfauts donnés fur les bréches, où des cohortes entiéres entrérent de front après des efforts furprenans: c'est Tite-Live qui m'apprend tout ceei. Il dit encore que les Carthaginois entrérent dans la ville, & que s'étant faifis d'un poste avantageux, ils s'y retranchérent, & s'en fervirent comme d'une citadelle, où ils drefférent plufieurs barteries de machines. Les Sagontins ne s'épouvantérent pas, quoiqu'ils vissent les affiégeans dans leur ville. Ils fe retranchérent en dedans, & élevérent de nouveaux ouvrages derrière ceux qu'ils venoient de prendre. Enfin, dit Tite-Live, les uns & les autres faifoient toutes fortes d'efforts, & ne négligeoient rien pour le fortifier & pour le défendre ; mais à force de suppléer à un mur perdu & emporté par un autre pratiqué derrière, les Sagontins se trouvérent de plus en plus à l'étroit resserrés dans leur vil-

le, qui devenoir tous les jours plus petite.

Les éxemples des murs intérieurs font infinis dans l'Histoire ancienne, la moienne antiquité ne nous en fournit pas moins abondamment. J'y vois des réfiftances admirables, & dignes de l'ancienne vertu. Cela ne se remarque pas seulement chez les peuples de l'Occident, mais encore dans œux de l'Afie, que nous appellons barbares : il s'en faut bien qu'ils le foient à cet égard-là. Trouve-t-on beaucoup de défenfes qui puissent être comparées à celle d'Otrar, affiégée par Genghis-Can en 1210? Ce Conquérant la battit avec les mêmes cérémonies & les mêmes machines que les Grees & les Romains emploioient à l'attaque des places les plus redoutables, les mieux & les plus opiniâtrément défendues. Oui dit un Conquérant, dit un homme qui ne marche qu'avee un appareil de toutes les choses nécessaires qui facilitent les conquêtes & les entreprifes les plus difficiles. Celui-ci trouve devant Otrar une réfifiance des plus furieufes. Il met en œuvre tous fes béliers, fait une large bréche, & trouve des gens qui lui réfiftent avec un courage intrépide. Il l'emporte à la fin; il trouve de nouvelles barrières qui l'arrêtent, & qu'il faut battre & attaquer avec la même réfolution, de nouveaux retranchemens reparoiffent après la prife des premiers. Il se trouve enfin au milieu de la ville fans l'avoir prife; il rencontre des chicanes & des coupures à chaque ruë, & dans les maifons mêmes, & les obfracles qui se présentent en ces endroits lui paroiffent plus difficiles à furmonter que les murailles de la ville, parce que le courage s'accroît de l'extrémité; & lorsque cette extrémité est poussée aux derniéres bornes, il n'y a plus de milieu entre périr les armes à la main, & se sauver par les armes, parce que toute espérance dans la clémence de notre ennemi nous est enlevée; & que de mourir & se mettre à sa discrétion est la même chose.

Genghis-Can rouva la même opinitarea & la même fureur dans esux de Cartzne; difions plunk le même désfepior, puisfqu'ils le précutionnément d'avenue, e qu'ils for-tifiérent & coupérent toutes les ruis par divers reranchemens les uns derrière les auters, avec des communications qui perçojent à travers les maifons pour lest d'une ruis à l'autre; de forte que la ville formoit diverfes enceintes, pour les défendre les unes après les autres jusqu'à la demirée, où ils s'écoine réfolus de tenir hon judqu'au dernier homme. On peut juçer quelle dût c'ent a réfishance, d'els exhicans que les afficies pratiquéent aux muruilles de leur ville, q n'ais défendirent judqu'à à dermière externité, pour faire la même chofé à chaque mê; c'est ce qu'on vir en effet. Un homme qui voudroit faire le paralléle de nos réfishances avec celles des Anciens judqu'à douze ou treiziéme fédele, n'en viendroit farement pas à bout, bien qu'il y en ait de fort belles, fanc leur d'en companibles.

Bedat de fort belles, fans leur être comparables.

Redat de fiege de Meta, arrango par l'Empereur Charles V. en 1552. M. le Due de fiege de Meta, a rangoù par l'Empereur Charles y de la bord, fans attendre Meta par Guife ne vit pas plutolt l'attençue déclarée, qu'il se précautionna d'abord, fans attendre Meta par l'appearance. L'attendre de la fingues l'extremente. Il si dever un nouveau met derirée celul qu'on buttoil. Les affigeans de la finance l'attendre de la finance d

## 

#### ARTICLE XIV.

### Méthode des Anciens dans la défense des bréches.

E toutes les actions de la guerre, je ne pense pas qu'il y en ait de plus meurtriéres & d'une plus difficile éxécution que les affauts des places affiégées. Jo m'étonne que ces fortes d'entreprifes ne foient pas auffi communes aujourd'hui qu'elles l'étoient du tems des Anciens, & même de celui de nos péres, à cause de l'extraordinaire avantage des affiégés fur les affiégeans dans la défenfe des bréches. Il est tel qu'il y a de quoi s'étonner qu'on ne s'apperçoive de cet avantage. Les Anciens, qui le connoiffoient, ne se croioient pas en péril, lorsqu'ils avoient assez de monde pour défendre la bréche, & ils n'avoient garde d'y manquer; outre que e'étoit une loi qu'il n'étoit guéres permis d'enfreindre fans fe deshonorer, & fans paffer pour infames: car ceux à qui l'on commettoit la garde d'une ville, devoient non seulement la désendre de toutes les manières imaginables, & jusqu'à ce qu'ils se vissent sur le point d'être inévitablement passés au fil de l'épée avec toute leur garnison; mais on éxigeoit encore, comme je penfe l'avoir dit ailleurs, de ne capituler que lorsque leurs foldats n'auroient pas la force de se servir de leurs armes. Voilà la loi: ainsi ce n'étoit pas une entreprise de petite importance que d'affiéger des places où il se trouvoit des hommes capables de fuivre la loi à la lettre.

Les Lacédémoniers, tous braves & déterminés qu'ils étoient, avoient une opinion: à l'égard des affaus & des fléges qui ne me paroit pas trop orthodoxe, pour des geusqui ne connoissient d'autre état ni d'autre prosession que celle des armes, & qui ne voioient rien au-delà qui su plus digne de gens d'honneur; cer Pluarque parlant de Lyfandre, qui fut tué dans une fortie contre ceux d'Italiare, dit qu'il mount comme un ordina peud de comme un canaturie, 26 que par fa nout il vandit ce timisi paus uns annien s'Apertué comme un canaturie, qu'il avoient grande raijon de ne vouloir jounist combient contre de la comme s'Apertué de la comme de la comme

Jaisvancé quelque choir des réfiltances contre les affaits dans ma premiére Partie. On peut bien croire qu'il me refle encore beaucoup à dire fur cette mairiere, fans que je promette de l'éputier dans cet Article; parce qu'elle tenferme divers ces non feukemen dans l'atraque, mais encore dans la défené, beaucoup plus étendué de plus profinde. Nous ne parlerons icl que des mérhodes différentes des Anciens dans cette derufére, que nous admirons, bien loin dy trouver à redire. Affleurs que dans cet ouvrage nous traiterons ces deux parrise de la guerre par apport aux Modernes.

où nous trouverons beaucoup à reprendre.

l'ai dit que les Anciens attaquoient les bréches en Colonne, c'est-à-dire, serrés & unis, & fur une très-grande profondeur, les foldats faifant la tortue : c'est à dire, qu'ils mertoient leurs houcliers fur leurs têtes, qu'ils uniffoient les uns aux autres : ce qu'il formoit une espéce de toît, sur lequel les pierres, les traits & les fléches qu'on tiroit d'en haut ne faifoient que gliffer. Pous réfifter au choc d'une telle maffe, les affiégés fo préfenroient fur la bréche dans le même ordre. Plufieurs Historiens nous le difenc. & les autres le supposent. Quand même nous n'en scaurions rien, il est aisé de comprendre que cela ne pouvoit être autrement : car il faudroit être bien ignorant dans les choses de la guerre, pour ne pas dire bien stupide, pour prétendre qu'on peut soutenir une attaque fur une hauteur beaucoup moindre que celle qui nous feroit oppofée. Ce que je dis ici est favorable à mon fystème, & ne regarde pas moins les assaurs, ou l'infulte des bréches, que les actions de campagne. Il n'y a que des entêtés & des gens fans nulle expérience, qui puissent foutenir qu'il ne faut pas opposer Colonne à Colonne en tout & par tout : car de foutenir que des corps auffi minces auffi foibles, & aussi misérables que les bataillons de nos jours, résisteront contre une Colonne ou un bataillon de profondeur double, c'est supposer que ceux à qui l'on parle n'onz pas l'usage de la raison.

Commie rouses les actions de fièges font roujours violentes, vives d'impéneutles, on peur bien juerç qu'on utoit de gramdes précutions dans l'atraque de la défenté de bricches. Dans celle-ci les afficigés oppolótien ordinairement des armes de longueur, \* \* Plus éces armes écolen affiz femblables à nos pertuillannes; tais plus longues, plus for-\*warda, tes, d'e le fer beaucoup plus large de plus long que celul du pillum des Romains. Thuçyidis, Polybe d'. Tie- Li-Ve, parlent en plutiense androis de tient Hifloire de ces fortes d'armes dont on utoit dans la défenté des bréches, d'i en fai nul doute que ces armes écolant les mêmes dont on fe fervoir aux combas de mer, d'Végées s'en el flouvena; ce qui augmentoit la réfifiance de la difficulté de pénétrer au tra-vers des armes fi redoutables, de dont on ne voitoir pas le floud.

I 3

Celui qui a la hauteur fur son ennemi , & qui lui oppose un bon nombre de telles armes parmi celles de jet, combat fans doute avec beaucoup d'avantage; mais fi celui-ci est attendu sur le haut d'une bréche escarpée, & qu'il ne puisse se rendre maître de la brêche. & forcer ceux qui la défendent, qu'en combattant fur un tas prodigieux de ruines & de décombres, où l'on ue sçait où mettre le pied, ni se tenir serme, il faut qu'on m'avoue qu'on ne sçauroit attaquer au combattre sans un désavantage maniseste, & fans être batru , lorsqu'on a affaire à des gens résolus & qui connoissent leurs sorces, & les obstacles qu'il faut surmonter pour aller à eux : on s'en convaincra foi-même pour peu qu'on fasse d'attention aux éxemples que les Historiens en rapportent. Je ne vois rien à la guerre de plus terrible & de plus dangereux, ni rien de plus aifé, que de défendre une bréche qu'on attaque d'infulte. Les Anciens, & particuliérement les Romains, toujours violens dans leurs entreprifes, & dans le défir de finir bientôt, fe logeoient rarement fur les bréches; ils les bruiquoient dans le moment. Il ne faut pas être furpris s'ils étoient fouvent repoufiés, pour peu qu'ils trouvallent de réfiffance. Les éxemples de ces fortes de difgraces fe trouvent fans fin non feulement dans les Historiens de l'antiquité la plus éloignée, mais encore dans ceux de la motenne. & du tems même de nos péres.

Le fiége de Selinonte per Annibal, Général Carthaginois, est célébre dans Diodore: & Diodore est, selon mon sens, l'Historien de l'antiquité qui écrit avec le plus d'éxactitude dans la description des tiéges qu'il rapporte. Jamais place ne sut plus opiniatrément défendue, ni attaquée avec un plus grand appareil de machines de toute efpèce. Il fit avancer plufieurs tours de bois qui furpaffoient la hauteur des murs de la ville, & dressa plusieurs batteries de béliers qui en renversérent une grande partie. Les Carthaginois coururent tout auffi-tôt à la bréche. La vigilance des affiégés se trouva surprise en cet endroit-là; ils y avoient laillé fort peu de monde, & cependant ce peu ne laiffa pas que de se présenter sur la bréche pour la désendre, & d'y tenir bon quelque tems; mais comme le nombre des ennemis groffilloit toujours, & que l'espérance du fac de la ville les portoit à toutes fortes d'efforts, ils renverférent bientôt tout ce qui s'opposa à leur passage; & pénétrérent jusques dans la ville. Dans ce tems-ci une ville est prise des qu'on fait tant que d'entrer dedans. Il n'en étoit pas ainsi chez les Anciens. l'espérance de leur falut ne les quittoit point tant qu'ils avoient affez de force pour foutenir leurs armes, & pour s'en fervir. Au bruit de cette attaque on y accourt de toutes parts, & le nombre des affiégés groffiffant, on fait meilleure contenance, on ne branle plus, & l'on tient ferme; une plus grande troupe arrivant, & d'autres fucceffivement. Les affiégés, qui ne faifoient que se désendre, attaquent alors avec une audace furprenante; ils repoullent les affiégeans, les rejettent fur les ruines de la bréche; & à mesure qu'ils reculent, ils se trouvent toujours plus mal postés & plus mal à leur aifé. Ils font enfin chaffés, & obligés de tout chandonner, & de prendre la fuire.

Diodore nous apprend la cause du peu de facets de cette entreprise étourille, & nous fair voir combien les atraques des bréches font dangerunés & étriétie de périls, & reès-afficiels à vaincre. Il dit qu'il ne faut pas s'écomer fi les Carrlaginois futren repoullés avec une perne figrande de leurs gens, qu'ils cussent des utiendre qu'on cité donné une penne règlée & plas donce aux décombirs qui formitoire la bréche, & qui fint la cussé que les affaillans combattient avec un très grand defavanage, ne powant moater en hon ordre, encore moins en grand nombre, ni renir ferme fur cet anass clarpé & prodigieux de ruines, qui rendoient la bréche prefque 
imparicable: eq qu'acus le ur malheur, Annibal connut bientôt équelles gens il avoit 
affaire; & de peur que se stroupes ne se rebuassen, si les écoient encore une sois 
reposities, aif in desse puls un sanctiere de délières pour dangir la bréche, darrière la 
reposities, aif in desse puls une sancties de béliers pour dangir la bréche, darrière la 
reposities, aif ne desse puls que s'est pour dangir la bréche, darrière la 
reposities.

quelle on se logea, pour la rendre plus accessible, & asin qu'on pût y monter en battille & fur un grand front; il commanda en même tems tout ce qu'il y avoit de troupes d'élire, dont une partie tomba fur la bréche, pendant qu'il livra une efcalade de toutes parts pour faire diversion des forces des affiégés, & les occuper en différens endroits. Cet affaut est très-remarquable, & très-digne de l'attention des gens du métier. Les affiégeans fe rafraichiffoient fans ceffe, eeux qui avoient longtems combattu & les bleffés cédoient la place aux nouveaux venus, qui recommençoient un nouveau combat. Iamais affaut ne fut plus effroiable, jamais réfiftance n'a égalé celle des Selinontins. Ces braves gens recrus, las de tuer, & n'en pouvant plus, accablés du nombre & d'une attaque qui ne finiffoit plus, fans qu'ils pûffent espérer du secours d'ailleurs, cédérent un peu de leur terrein : car de les rompre & de les enfoncer, dit l'Auteur Grec. c'étoit une chofe impossible tant ils combattoient courageusement & enbonordre, Ce qu'il va de surprenant, c'est que ces assauts ne finissoient que la nuit, pour recommencer des que le iour venoit à paroitre. Quoiqu'il en foit, il fallut neuf jours pour avoir raifon de ces hommes déterminés; ils furent enfin emportés. Les Carthaginois entrérent en foule dans la ville, où ils trouvérent de nouvelles affaires & de la befogne toute préparée, les affiégés avoient pratiqué des coupures dans les ruës. Il fallut livrer de nouveaux combats pour s'en rendre les maîtres; & pendant qu'on les chicanoit de ruë en ruë, les femmes & les enfans montant fur le couvert des maifons, accabloient les victorieux d'une tempête effroiable de pierres & de tuiles, pendant qu'une partie des hommes enfermés dans les érages plus bas les percoient d'en haut à coups de traits, de fléches & de dards. dont pas un coup ne portoit en vain. Cela finit par un maffacre général de tout ce qui restoit encore en vie. & par la ruine de cette ville infortunée.

Il paroit que l'Annibal qui prit Selinonte étoit de l'avis d'Aléxandre le Grand, qui répondit à Parménion, qui lui conscilloit dans la dernière bataille qui décida de l'Empire des Perfes, de les attaquer la nuit, qu'il feroit aifé de les défaire dans la furprise & dans les ténébres. Ce confeil n'étant pas du goût du Conquérant Grec, il lui répondit qu'il ne vouloit point dérober la victoire, ni rougir de fon triomphe. Je passe cette morale sevére à l'égard des batailles dans un l'ieros qui est assuré de vaincre contre des Perses efféminés; mais contre des troupes braves, aguerries & bien menées, il est permis de se relacher, fans craindre que notre triomphe nous faffe rougir. Les actions nocturnes à l'égard des affauts étoient ordinaires chez les Anciens, & je crois, comme je l'ai dit dans ma première l'arrie, que e'est l'heure la plus commode. Cependant Annibal attaque Selmonte dans le plein jour. Il en usa de même au siège d'Himère, qui sut arraquée avec tout l'art & le eourage qu'il est possible d'imaginer. Annibal faillit à être désait dans une fortie générale des affiégés, qui non contens de l'avoir repouffé dans un affaut, fortirent en foule, & le pourfuivirent jusques dans son camp. Diodore est d'une éxactitude admirable dans les circonflances de ce fiége, & des affauts qui y furent donnés. Ils durérent trois jours, & la ville fut emportée au troifiéme. Elle éprouva toutes les horreurs de la guerre, elle fut pillée, les habitans passés au sil de l'épée, & ensuite brûlée & rafée jusqu'aux fondemens. On reconnut dans ces deux siéges, comme dans une infinité d'autres, la perfidie, l'ingratitude, & la méchante politique des Carthaginois, dont la eruauté & la barbarie leur faifoient trouver par tout, jusques dans les moindres bicoques, une réfiftance furieuse & déscrivérée.

On remsque quelquefois, & ces éxemples font for rares dans les l'inforires de l'antiquiré, comme dans les nôvres, certaines réfolutions des affigés à l'égard de la défenté des brèches qui me paroillem admirables. & qui jettent je ne fai quelle terreur dans l'ementi, qui n'ofe attaquer des gens, qui bien loin de le potrer fur la bréche pour la défendre, laiften à l'affigeant, tout prêt de fondre dur eux un puffage libre & un

champ fuscicux au-dela pour fe forme, pennlant qu'ils l'attendence basaille à l'emtrée, des mais de la ville. Ce qu'il y a de bien finguiter 6 de for furprenne, cèt queceluit qui fe înt porté bravement fur la bréche pour la défendre, rolle intentit, fina force & fina monvement, quoique perfonne ne protife que dans un endroit plein du ul, finassiers châteles à oppoir que fon corps & fes armes tant les grandes réfolutions, & particulièrement celle esqu'ion pre ul d'émemples, dans un perinombre de foldats déterminés conre une multitude de gent qui ne font pas moins braves qu'eux; tant, disje, ces choies étonnes de furprement ges bus courageux. Applen n'ell pas le feul qui nous fourrillé de ces forces d'áctions remarquables, nous en citerons quelques autres après avoir praporté celle des Carriages contre les Rominis.

Cenforinus, qui commença d'abord ce fiége, y trouva des embarras infurmontables. Après avoir reconnu par une escalade imprudente, où il échoua, qu'il falloit s'y prendre autrement; il l'attaqua dans les formes avec un appareil extraordinaire de machines, il dreffa des batteries de béliers, des tours & des tortues, avec toutes les précautions néceffaires pour réfifter contre les forties coup fur coup redoublées des affiégés, qui brûlérent plufieurs fois les machines. Il s'approcha enfin des murailles, qu'il battit vigoureusement, & où il sit large bréche. Les Romains y coururent tout aussi-tôt; mais ils y trouvérent tant de réfifiance, qu'ils furent obligés de se retirer. Les affiégés pensérent à la réparer : mais on n'ent garde de leur en donner le rems : on revint à cette bréche fur nouveaux frais, dans l'espérance d'emporter la ville. Les Carthaginois, qui virent cette réfolution, fans fonger à la défendre l'abandonnérent abfolument, bien moins par crainte & par foiblesse que par audace & grandeur de courage, & laissent un grand espace de terrein entre la bréche & cux, s'y mirent en bataille sur une grande profondeur. les pefamment armés formoient les premiers rangs, & les autres armés de différentes fortes d'armes de longueur & de jet foutenoient derrière; tout cet espace étant bordé & environné des maifons de la ville, on les garnit de monde jusqu'au-dessus des toits pour accabler les affiégeans d'une grêle de pierres & de tuiles, s'ils entroient dans la ville par cette bréche.

Cette rélolution des Carthaginois furprit extrémement les Confuls. Scipion qui fervoit dans ce fiège en quiltée de Tribun, & qui fui chargé peu de troma près de cette entreprite, trop difficile pour des Chés ignorans & malhailies, qui fisitione tout confider dans le courage contre des gens qui leuroppolicien une valeur & une audace égale, & qui les firprofision et lei-le, fit appercevoir aux Centulsqu'illy avoir ireà a gaper contre des nommes qui pencolent une le parti, & qu'il y suroit de l'imprudence de le précipier dans un coupe gorge fi bien préparé, qu'il fisiloir plaude le logge fir la bréche, fina paffer au-della. Cet avis sient prévaul, on en recomut bientolt la fignéle par l'événement: en les Carthaginois s'étant apprepàs qu'on s'etoit renul amaire de la bréche, qu'on s'y fordiofit, & que Scipion la faisoit occuper par divers corps postés avanageutément, ne lui donnérant pas le tense de s' génébir; ils s'en approchérent pour s'en reffuifer, mais courne Scipion s'y étoit attendu, il les reçut de fi bonne grace, qu'ils fureut colligés de quiter partie, & de entret dans la ville.

If me vient un éxemple d'une infraction marveilleufe qui renferme plafeurs eas, ouvre celui dont il s'agit ici. J'aurois più le piacer peu: être plus commodément ailleurs, è gropos de l'extréme profondeur des files que les Anciens domnoient à leurs troupes dans la défenté des bréches. J'avois là cela dans Tire-Live, je me fouvenols bien du fair, mais non pas du nom de l'Anteur, in de cermines ériconflances. Le Lecleur militaire ne peut que me favoir gré de l'avoir inferè i.i. Les autres le pafféront s'ils veulant; mais je crois qu'ils n'y penferont pas. Le profitoge et un peu long, il feroit ,

court

court par le plaifir qu'on auroit de le lire, si un d'Ablancourt plutôt qu'un Du Ryer l'ent tourné à la façon; nous ne laisserons pas que d'y changer quelque chose qui sente un peu mieux le militaire.

Le Conful T. Quintius, après avoir pris plusieurs villes dès l'entrée de sa campagne, crut qu'il ne feroit pas moins heureux à celle de Cenchrée; il y marcha pour en faire le fiége. Il y échoua miférablement, pour avoir trouvé des gens qui n'étoient pas de l'humeur des autres, & de si facile composition. En effet il croioit qu'il n'y avoit qu'à battre le mur, le renverier, & se faire un passage dans la ville par cette ouverture, & qu'il y entreroit avec toutes les horreurs de la guerre, comme il arrive dans une ville prife d'affaut. , Néanmoins, die Tite-Live, lorsqu'une partie de la muraille eut " croulé & tombé par terre, par l'effort des béliers, & que ses gens se présentérent sur les ruines & les débris de la bréche pour entrer dans la ville, on leur fit trouver des obstacles auxquels ils ne s'étoient pas attendus: car les Macédoniens, qui étoient en bon nombre dans la place, presque tous gens d'élite, estimant que ce leur seroit une grande gloire, s'ils défendoient la ville plutôt par les armes & par leur courage que par la force des murailles, parurent fur la bréche en un feul corps ferré & condenfé, & fur une grande profondeur; & lorsqu'ils virent que les Romains s'efforçoient à l'envie de monter par deflus les ruines, ils les repoufférent facilement, tant l'endroit étoit difficile & embarrafie, & la retraite aussi peu aisée. Le Consul chagrin de ce defaventage, & voiant bien que cette honte étoit d'importance, non feulement pour ce fiége, mais pour le reste de la guerre, dont les succès dépendent souvent de peu de chose, sit tout aussi-tôt applanir & ranger les décombres de la brêche, pour saciliter le paffage d'une tour ambulante à plutieurs étages, remplie de gens de guerre, & d'une hauteur extraordinaire, qu'il fit avancer deffus, & commanda en même tems plufieurs cohortes l'une après l'autre, pour tilcher de rompre cette maffe de Macédoniens qui leur faisoit tête, qu'ils appellent (a) phalange. Mais la bréche n'étoit " pas affez large, & le genre des armes & la façon de combattre étoit avantageuse aux " affiégés. Car loríque ceux-ci ferrés enfemble eurent baiffé leurs piques, qui étolent " extrémement longues, les Romains aiant inutilement lancé leurs traits, & mis l'épée ,, à la main, ne pouvoient s'en approcher de plus près, ni couper ces longues piques; " & si par hazard ils en coupoient quelques-unes, les tronçons mêlés parmi les autres " ne laiffoient pas que de préfenter une pointe, & de contribuer à remplir cette espèce " de hériflon, qui n'étoit pas moins impénétrable aux armes des Romains. D'ailleurs les deux côtés de la muraille qui tenoient à la brêche reffant en entier, ceux qui étoient dessus voloient de slanc & de revers sur ceux qui montoient à la bréche; " ce qui augmentoit le danger de l'attaque & rendoit la retraite plus difficile, & " mettoit le trouble & la confusion dans les rangs & dans les files, comme il est " affez ordinaire dans ces fortes de combats. D'ailleurs un cas imprévû releva les , espérances de ceux de la ville: car tandis qu'on faisoit avancer la tour sur le

(a) Qu'ili appiller phélange, I Tite-Live fervioir paris liement bies ce que c'éctiq cue phainege. Je ne crois pas non pius que les Lec'eurs Jigorone. Il ny avoit point de phainege dens is ville, un corps de deux mille hommes pefament armés ne peu-l'être appellé dec nom. Par ce terme l'Auteur veut dire que ceux de la ville ferangérent feu une grande profondeur & peu de froat, c'eft-d-dire; qu'ils formérent une Colome parfaire Cec éxemple démonte évidem.

ment combien les armes de longueur font avantaguies dans ces force d'actions, & fur tout lorfqu'on a l'avancage de la hauteur. Le feu chi fort peu de choie dans les offices, il n'elt pass même poffible de s'en fervir, ni dans augune atrape où il et befoin de perce de le faire un paffige à travers femnemi. Il faudroit conclurre de là que le Peu c'il i choie du monde la plus méptif-ble contre des gens qui cherchent à foindre l'ennemi, & à faire l-thoit que offitire.

, pont, ou le comblement du fossé, la terre ne se trouvant pas assez serme pour en " foutenir le poids, une des rouës s'enfonça fi profondement dedans, & pencha " de telle forte, qu'ils crurent qu'elle alloit tomber. Ceux qui étoient dessus en furent si fort épouvantés, qu'ils en perdirent le courage. Le Consul, désespéré " de voir que cette entreprise alloit tout au contraire de ses espérances, s'en prit à fes troupes, & à la facon de leurs armes, trop foibles pour être oppofées à celles " des autres; il vojoit d'ailleurs que la faifon étoit trop avancée pour espérer de " prendre fi-tôt la ville, & de subfister loin de la mer dans un pais ruiné par le se-., jour des armées; ce qui le détermina à se retirer. & à abandonner une entreprise .. fi malbeureufe.

Il faut un peu mêler le moderne avec l'antique, & faire part à mes Lecteurs en cette occasion d'un événement qui a fait beaucoup de bruit, & comblé de glolre le feu Maréchal de Boufflers: car il ett bon de faire voir que nous valons bien les Anciens, & que nous vaudrons même plus, lorsque nous trouverons des hommes capables de nous conduire, étant certain qu'il n'y a que cela qui nous manque. Je vaisdonc parler de l'affaut de Namur, affiégé en 1695, par le Prince d'Orange Rol d'Angleterre; j'en abrégerai le récit, ne pouvant faire autrement dans un ouvrage tel que celui-ci. Cette place fi redoutable plutôt par la force de fon château dans une fituation avantageuse, que par celle de la ville, souffrit un siège, qui est un des plus mémorables que nous aions vu de nos jours. M. le Maréchal de Boufflers s'étoit jetté dedans pour la défendre. On fait quel homme c'étoit que ce Maréchal, un des plus intrépides guerriers que la France ait jamais eu. Nous ajouterons à cet éloge, fans craindre que qui que ce foit le révoque en doute, qu'on trouvoit en lui l'honnête homme & l'excellent Citoien. Celui qui l'affiézea eut perdu fon tems & fes peines, s'il fe fut contenté de bloquer cette forteresse pour la réduire par la famine. On l'avoit si puisfamment amunitionnée de toutes choses; qu'on vit bien qu'il n'y avoit rien à espérer de ce côté-là. On l'attaqua avec tel appareil de munitions de guerre, de canons & de morriers, que cela est à peine concevable.

La ville fut violemment battue, fains qu'il s'y paffat pourrant rien de fort mémorable : elle tint affez, & s'étant rendue, toute la puissance ennemie se réunit contre le château. Rien ne manquolt au Maréchal, finon un Callimaque. L'espèce de ces gens n'est pas moins rare dans ce fiécle-ci que dans les autres : car à l'egard de fa garnison, il en avoit une tout aussi intrépide que lui, & plus forte qu'il n'auroit desiré; mais, comme je l'ai dit, il lui falloit un Callimaque. Avec cela les ennemis échouoient devant : car il manqua de tout ce qui lui étoit nécessaire pour chicaner les brêches, des poutres en grand nombre & des arbres entiers avec toutes leurs branches. Un bon Ingénieur qui fait fa défenfe, se munit de ces sortes de choses dans un terrein tel que celui du château de Namur. N'aiant rien trouvé de tout cela , cette difette rend fa défense encore plus admirable: car il falloit que ses troupes sissent rempart de leurs corps & de leurs armes. On n'a jamais oui parler d'un feu si terrible de canon, & d'un tel orage de bomhes & de pierres; & cela continua avec tant de fureur & de violence, que le château se trouva ouvert; & les désenses rasées de toutes parts. Il s'y passa plusieurs actions

fort vives, & toujours heureuses aux affiégés.

L'affaut général qui se donna le 30, du mois d'Octobre, peut êrre mis entre les plus terribles & les plus affreux qu'il y ait peut-être jamais eu. La vie s'y perdoit de part & d'autre pour la paie d'un jour, & pour moins du côté des affaillans, tant on en faifoit bon marché, comme s'ils eussent cru revenir au monde pour la paie d'un mois. Les affiégeans y perdirent infiniment plus de foldats qu'ils n'auroient fait dans une bataille rangée; ils en convincent eux-mêmes, & c'est de leurs Officiers Généraux que je l'ai appris. Le fignal de cet affaut fut donné par le feu qu'on mit à un baril de poudre, afin qu'il put être vû de tous les quartiers. Tous les forts, toutes les bréches & le chemin couvert furent infulrés tout en même tems; enfin tout donna ensemble. Jamais face d'assaut ne sut plus effroiable. Tout s'y passa à la franche guerre, nul artifice, nul art fous les bréches, ni deffus. Il n'étoit pas possible que le front du chemin couvert du côté de l'attaque pût jamais tenir, se trouvant entiérement rasé par le canon. On le foutient pourtant avec une audace furprenante. Nos gens en furent enfin chaffès, & les bréches à l'instant attaquées, avec un meurtre effroiable des ennemis. On pénétra en quelques endroits, pour être incontinent taillés en pièces par les troupes de réferve qui les attendoient au passage, comme dans un coupe-gorge. Enfin cer affaur, qui peut être mis en paralléle entre les plus fameux des Anciens, dura depuis les onze heures du matin jusqu'à quatre heures après midi. Les ennemis repouffés de toutes parts, furent trop heureux de s'établir dans le chemin couvert, réfolus dé tenter encore la fortune; mais comme les affiégés ne se trouvoient pas en éent d'en foutenir un fecond, ils eapitulérent. Les affiègeans y perdirent un monde infini . & toute l'élite de leurs troupes.

La défenté d'Athénes, affiérée par les Romains, & celle du Pirée, qui renoit à la ville par une longue muraille julqu'à la mer, est remarquable par les chicanes & les affauss qui y furent donnés, & par l'impiéré de Sylls, qui faitoir ce fiéger car ne fichantplus où rouver des forths your fournir aux finis inmensés d'une le grande entre-priée, il eut recours aux refors du Temple de-Delphes, fans fe faire confeience d'en priver le Dieu qu'on y fevoir, & fit voir par cette action, que fon pouvoir & river, & fit voir par cette action, que le fort des Caulois écoien une fable, & que s'ils y avolente dei la cuffien tour emporré fans nulle crion un monte la monte la moiss redoutable, que le fort des Caulois écoien une fable, & que s'ils y avolente dei la cuffien tour emporré fans nulle

mauvaife avanture.

Appien entre dans un détail fort circonftancié de ce siège. Il paroît qu'il étoit sourni d'excellens mémoires, de beaucoup d'esprit & d'éloquence militaire, c'est-à-dire, de certe éloquence qui se fait comprendre, que l'expérience du métier & le monde sournissent abondamment. Je ne rapporterai que la substance des choses, pour éviter prolixité. Sylla giant renversé à coups de béliers une grande partie du mur du Pirée, il fit tout auffi-tôt attaquer la bréche, où il s'engagea un combat très-furieux & très-obftiné, & qui fut également foutenu de part & d'autre; mais comme ceux de la ville avoient l'avantage de la hauteur, les Romains furent étonnés de leur réfiftance, à laquelle leur Général ne s'étoit pas attendu, il fit fonner la retraite ; émerveillé, dit l'Auteur Grec, de la grandeur du courage & de l'audace furieuse des affiégés, qui profitant du relàche qu'on leur donnoit par cette retraite, tirérent promtement un fecond mur derrière la bréche, & dans un endroit fort avantageux. Sylla s'en étant apperçû, fit avancer fes machines pour le battre, jugeant bien qu'étant tout fraîchement fait, il ne pourroit longrems réfifter contre leur violence; il en vint à bout fans beaucoup de peine, & tout d'un tems il fit monter à l'affaut. L'action fut vive & vigoureuse, comme cela arrive toujours. Il fut enfin repoullé, avec grand meurtre de ses gens, il reconnut alors son defavantage par la fituation du lieu où il combattoit, trop refferré pour le grand nombre de ses troupes, qui sert de peu contre le petit qui lui résiste sur un front égal; outre qu'il se trouvoit engagé dans un rentrant composé d'hommes d'élite en betaille, rangés fur une grande profondeur au-delà de la bréche & à côté, c'est-à-dire, que ceux de la ville formoient une courbe ou un croissant, dont les deux comes ou les ailes aboutilfoient des denx côtés à la muraille. Cette réfolution des affiégés, leur opiniatreté & leur ordre étonna le Général Romain. Il voioit d'ailleurs ses troupes rebutées par tant d'attaques inutiles, & prêtes à fuir dans celle-ci; il les fit retirer, & ne penfa plus à de nouvelles attiques, mais à bloquer la ville de toutes parts, & la famine fit

ce que ses armes n'avoient pû faire.

Cet exemple de Sylla m'engage à quelques réflécions importantes, qui pourroient aifément m'échapper fi je ne les plaçois ici, & qu'un me parofillent d'une très-grande infravétion pour les Princes ou leurs Minittres & les Généraux d'armées, qui s'attachent coursillenne fi, fairs réflécion aux fièges des grandes villes, défendates pard de puilfinnes paraifons, où rien ne manope pour une réflétance vigoureuie. Telle étoit Athénes, dont le fiège coit de sommes immenfest, units ce qu'il y a de bien delpromble, c'eft que Sylla y perdit plus de monde qu'il n' auroit fini dans deux fostailler rangées, fordui vece de Sylla y perdit plus de monde qu'il n' auroit fini dans deux fostailler rangées, fordui vece baller, per un histours pra mec Pa per terre, prifique la force ne la liferir de rien, & qui la finnine en eux elle foule la gloire, & qu'il emploia autent de cents à l'affigger qu'il ne falloir pour s'en rendre le mais fantine en eux elle foule à gloire, & qu'il emploia autent de cents à l'affigger qu'il ne falloir pour s'en rendre le maisre fans coup feirir, & fam foirrit de fon camp.

Les Anciens svoient coûtume de munit prodificulément de vivres les places fortes & menacies d'un flège, non pas pour trois ou quarte au-nées sout au moins. Deux raifons les y obligeoient, la eraine d'être bloqués, de la loi involable de le définnté juiqui à la demifre extreimidé. Les Modernes précurationne moins à l'égard des vivres, comme dans le refle; ils croient qu'il fuilit d'un approvifionnement de trois ou quarte mois dans les villes les plus fortes de les plus importances, cela fait pidé. Je conviens que la loi des réfiliances su dégré le plus extréme, eft une chimére en ce reme-t; on la revoies aux Anciens & nos péres, qui ardootient; mais en devoit confidérer, que l'ememi bien informé de l'être des chofes, melitant la force de la place aux vivres qui font odeans, de calculant la pere des hommes en l'arraquant, de la dépenté d'un long fiége, il aimen mieux, de gagnera plus, s'il eft mi-fonneble, à la prendre par un bloeus que par un fiége dans les formes; il ficar, du moins afforé de s'en rendre le maître en trois ou quarte mois, faute de vi-vres, car le fiége peut duere our aunant par la réfilimence des affiégés.

Une ville, comme Lille en Flandres, comme Bergues, qui font deux places hors de la ligne de communication de notre frontière dans ce pais-là, ne fautorient être trop poerwiès de vivres. Un blinifire fage de prévolunt les pourvoirs au moins pour dishuit mois, parce qu'elles peuvent être aiffennen bloquées. Il en ell prédjue de même d'un Sensbourg de d'un Landsu. Celle-ci n'a jamaié des proprofitionnée que pour trois ou quatre mois; quelle imprudence de l'affiger, loriqu'on peut la prendre en auffineu de terms qu'on a mis à l'affidere, avec une pren infinie de braves rens.

& une dépense effroiable!

J'ai vu m Mémoire envolé à un Minifre, qui contenoir un long détail des vivres & des munitions de gurern écrétifiers pour la décine d'une place reive-forre de très-importance; on n'en demandoir pourrant que pour rois mois, au cas quelle fut enaquée. Le n'est que finire de mindormer du non de l'Auteur, je jugeal bientée par fon Mémoire qu'il ne connolifoir pas beaucoup fi place. Apparemment qu'avec cela il préemdoir faire merveilles, ou que quéque auve le d'infinguét fois é conduite. En core une fois, cela marquoir un homme qui se contentoir d'une réfiftance for au-deffons du médiore, par rapport à la force de la place s'à celle de la gemifon qu'il demandist; n'ésois-ce pas l'averir l'ennemi de bloquer la ville pour trois mois feutement PE cependant cette forreréfe en peut entir lisé et ranchée ouverer, fain qu'une réfitance celle que je dis ici puillé paffer pour fort mémorable. Ces raifous, de beaucop d'auters que l'alféguai, fairprient d'autern plus, qu'elles étonient démonfitaritées. On me demanda mon fénitinent, je répondis qu'il Elloit pour une année de vivres; de qu'il l'égard des aumisions de greerer, il provuée les doubst'es fans crainfea auten blienze; qu'il fe trouveroit pent-être un tel homme pour la défendre qui n'en auroit pas de refle; qu'il falloit fe défier de ces fortes de gens, qui bornent une réfiliance à fi peu d'efpace, & qui méturent les entreprises les plus grandes à la médicorrié de leur génie & de leur courage. Finissions cet Article; sans changer pourant de maijére dans le stiviant.

#### CARACTER STOCKS AND CONTROL OF STOCKS AND CO

#### ARTICLE XV

Suite de l'Article précédent.

J'Ai là quelque part, mais je ne sçaurois dire dans quel Auteur de l'antiquité, un fait remarquable, & qui me paroît tout autrement hardi & résolu que les deux derniers que j'ai rapportés dans l'Article précédent. Il est si singulier, qu'il est furprenant qu'il ait échappé à ma mémoire; abandonner une bréche, laisser à l'ennemi un espace affez grand pour se former au-delà de cette bréche, & l'attendre en bataille pour le combattre dans un avantage égal de terrain, cela marque une grande résolution & un courage peu ordinaire, & sur tout lorsqu'on est le plus soible en nombre; mais je ne feaurois m'empêcher d'admirer davantage un homme, qui voiant fa place toute ouverte, prépare un champ libre à l'ennemi, applanit lui-même la bréche pour la lui rendre plus pratiquable & de plus facile accès, & qui n'a pas moins foin de rendre plein & de niveau le deffus, & d'en ôter tous les obstacles, comme il a fait ceux d'en bas; il y a là je ne sçai quoi qui me paroit au-dessus de la résolution des autres, par cela seul qu'il falt paroître un plus grand mépris de l'ennemi, en lui applanissant le chemin pour venir à lui, bien que les autres ne lui difputent point les avantages d'une bréche dont ils pourroient fc fervir, & qu'ils abandonnent, pour l'attendre au-delà dans un espace de terrain également avantageux pour le combat. Cet éxemple nous fait voir la vérité de cette maxime d'Agéfilaus, que la force d'une ville ne confifte pas dans les murailles, mais dans la valeur de la garnison, & dans l'habileté de celus qui commande.

La réfiftance des Saméens contre le Conful M. Fulvius, en eft, une bonne preuve, quoiqui II y ait mille écemples de cette vérité dans l'Hidire. I en cie pes la défente de Platée, J'en ai trop fouvent prafé; je viens aux Saméens, dont la réfillance n'elt pas moins célèbre dans l'Ittel. Vec. Le Conful n'aitan pè les réfoudre aux conditions qu'il leur imposite, fit approche les béliers des murailles, & les naures machines dont il évels jers au ligite d'ambroche, e's ne les battis par abeux entreirs, mais les Saméens n'auklivens rieu de voute les chofes par elquelles its pouvoiens ou répositée leurs travaux. N'examonis its réfifieurs principalement par le moins ne deux chofes; l'une, qu'ils devoient toujours par le dedans une muraille auffi fires. & même plus force que celle qu'on abbontis par le debors; l'aute qu'ils faishien fam celfe des fortes inopinées, samit fur les travaux des affét-gran, & travis fur leur rerorde de garde. & le plus favens it avaient le travaux de affét-gran, & travis fur leur rerorde de certémente. Ce ha empécha pas qu'ils faishien fam celfe des pirites inopinées, cantit fur leur crops d'excelleus frondeurs, ce qu'ils faishien fam de certémente. Ce ha empécha pas qu'ils refoundes, ce qu'il se is incommoda extrémente. Ce ha empécha pas qu'ils re fout-thlêten quarre mois d'un fêge réçuiler, malgré le petit nombre de leurs gens: ce qui femble à peine crobble contré deux fores strauque.

Les Modernes nous fournissent quelques faits fort extraordinaires de ces fortes

à bétions, mais on ne les voit que de loin à loin; au liteu que l'Hilloire ancience en eft oure pletine. Il y a quelque choié dans le ceimer affaut de liège de Barce-Tone qui tient un peu de l'ancienne verru; car bien que nous fuffions dans la ville, nous ne centions encors frein; les habitans s'eans retranchés dans les utile, oil le capitulérent. Mais tour cela eft peu de choie, & ne (garorie entrer en comparation avec l'affaut de Delgrades, afficgée par Michotnet II. an 1450, & défendué par Hinde, un des plus grands hommes de fon fiéche. La confiance que les folkats avoient au courage & à la grande habilité de crgand Capitaine, foi la principalé machine qui les ports à combatere avec l'intréphilié & le courage qu'il si ferne paroire à la

désente de cette place.

De le main du troisseme d'Aust, dit l'Auteur de l'Histoire de Mahomet, les deux partis se maine du troisseme d'Aust, dit l'Auteur de l'Histoire de Mahomet, les deux partis se mirent en état d'agir, c'é cette grands action site aussi reunarquadele par les Histoires d'étates de l'agirent de l'agirent de l'Allonnet ainen red accher le Histoire d'étate de l'agirent aux Chrétiens, C'è leur faire expliquer moi le tumulte de les modifiers viennes possible aux Chrétiens, C'è leur faire expliquer moi le tumulte de les modifiers viennes possible devois envoire dis le mattin en Hongris, pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devois envoire dis le mattin en Hongris, pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devois envoire dis le mattin en Hongris, pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoir envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoir envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoir envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoire envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoire envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoire envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais detuut de l'acchement qu'il devoire envoire dis le mattin en Hongris pour craager le pais devoire de l'acchement qu'il devoire envoire dis l'acchement qu'il devoire envoire distribute.

tachement qu'il devoit envoier des le matin en Hongrie, pour rayager le pais dénué de gens de guerre. Huniade averti de ce qui se passoit, contresit le crédule : & comme s'il n'eut pas apprehende l'affaut pour ce jour-là, il sit retirer à une petite distance de La bréche les troupes destinées à la défandre, les tenant sous les armes dans les postes les plus proches. Pendant ces artificienses & reciproques négligences, la pointe du jour parut, & les affiégés virent avec effroi le Sultan qui faifoit avancer ses Janissaires en bon ordre, animant les plus braves & frapant les plus paresseux. Capistran, seconde d'un autre Religieux Cordelier nominé Jacques Picentin, & fuivi des plus zélés du Clergé, couroit dans les vangs des Chrétiens, & le Crucifix à la main, les exhortoit à faire leur devoir. Les Tures crurent en effet les avoir surpris, car la bréche fut défenduë mollement; de forte que beaucoup de ces Infidéles trouvérent moien de se jetter dans les rues, ois ils se disperserent en désordre, s'imaginant courir à un pillage affiiré. Mais le vigilant Huniade, les voiant engagés, coupa leur marche, faifaut avancer d'un ché la garnifon du château, qui se fortifia sur la brêche, tandis que d'autre part les troupes de la ville les enformoient, en chargeant les uns de front & prenant les autres en anenë. Les Turcs coinbattoient avec obllination, & firent changer plusieurs sois de face à la fortune; ils plantérent plusieurs fois leurs drapeaux en plusieurs endroits.... Cependant les plus prudens d'entre les Turcs s'étant valliés, se retranchérent sur le rempart, & donnérent à Mahomet l'occasion d'un nouveau stratagème : car il envoia de nouvelles troupes au combat, avec ordre de plier, si elles trouveient beaucoup de réfillance, & d'attirer l'ennemi par une faulse fuite dans un poste caché, où il mit un corps considérable. Guillet, sur la foi apparemment de quelque Auteur Cordelier, donne toute la gloire à Jean de Capistran, d'avoir prévû ou découvert le piège que Mahomet tendoit à Huniade; il en avertit, ce qui fut le fujet de cette fanicule fortie générale dont j'ai fait mention ailleurs.

Ce firareignie de couper en étax un corps de trounes, qui entrent en foule par une bréche qui on abundonne par une rereitate finuales, el une maneuvre bien délicare de fort hazardes. Cela ripportient quaix courages & aux génies du premier ordre en l'art militaire, lors indime que la bréche et peu pratiquable de de difficile accèts. Je dis qu'elle eft prés-élience de trei-baradée, non pas à cuel des oblitacte qui on renouvre en la monant, ear les afliégés ne féroient pas moins affurés de réulif quand elle féroit d'un abord faleige mais parceque ces entreptifes n'ent pas confidentes, le foldat s'opou-vance de voir l'enneml déclans. Je ne dout en ullement qu'il luriada ne leur eut tilt controite leur avantage, d'il e piège qu'il vouloit exteder à l'ennemis avanq que de les que

barquer dedms. Il y a toute forte d'apparence que la montée de la bréche étoir roide & mbosefic (è qu' Hunda en erajinoit pas de hazarier benucoup. Il n'el pas difficile de dédirier coux qui ont gagné le haut, qui fe trouvert suffi-tit en defortre que ceux qui montent. Il flux avoir de bonnes troupes pour s'embarquer dans ces fortes de manavers; qui ne feuroient monquer de réulife hofiqui on prend ceux qui chrunt à droit d'à gauche, c'à qu'ou a un bon front d'hommes qui réçolt ce qui est entre Cer exemple est digne d'attention pour des Chefs qui fe défendent fur de grandes penfices, d'qui comprete fir la valeur de leux granifico, je crois cet exemple unique dans ton eighees, de par configençant il devoir évalir, puliqu'il est rare de voir manquer les comme les estimas font de toutes les actions les puis mers de la guerre en ce tensé-qi, je fisis perfuadé de l'infuilibilité des pièges dans ce cas-là, toutes les fois que des suffiérées voudront bien les rendres.

J'avois promis de ne citer aucun des faire que mon Augur rapporte, quelque bedoit que l'en eufle; parce que mes Lecteurs font fir la route, du l'on défi paffee, & que je puis reprendre les marières déja traitées qui ont rapport à ces faits en arrivant à cer endroit- hi, pour les approfondir davantage. Je vais cependant en citer un qui quadre affez bien, à quelques circonflances près, à celuit de la breche abandonnée de Carriage, que les Romains n'oférent pourant atraquer, & dont j'àl parfé plus haut. Si je le mest trop bas, c'elt que j'en trouve un prefugue paralléle arrivé de nos jours, & qui mérite d'avoir place ici: ces fortes d'exemples mis en regard plaifont. & anudent par leur fingularité, le tire le premier du cinquiéme Livre de Polyte. Le voici.

Tout tunn pris pour le figge de (Pedles.) Philippe place les banterles de bailifles de decatepules aux arrivait de la vou woist mieux just en foijéés, harrague les Machdenieux. É fait apprecher les machines; en commence à croiper fous les murailles, de Tardeur des Machdenieux et flette, qui ne peu de tenn la min ell pouffet à deux repus. Alers le Reis copprechant de la ville, exchara les hairians à la paix. N'en étant paint ceuts, il fin matrie les feu aux morecaux de bais dant les mar peret était plante une. L'est parrie des murailles étant-numbre une à la fais, l'infiniteir leferement arriet, que commandale Léunieux, cas order de deurer la presuite par acte torte. L'est jeunes foldant l'avrient des parriet qu'il croit domait et Apélles, les deux au de parriet qu'il croit domait et Apélles, les deux au de parriet qu'il croit domait et Apélles, les deux au de parriet qu'il croit domait et Apélles, les des dispirents. Mais Lévation, folde à la parriet qu'il control domait et de foige de la combaire les affiques et foige en la formation de combairer les affiques en formation de la parriet qu'il le manière de combairer les affiques en formation de la formation de la parriet qu'il le manière de combairer les affiques en formation de la fait de la fa

La trabilión el toure manifelle à l'égard des Officiers, qui vouoietre finishire la petfion d'un Minifer contre fon Maitre un prégulée de lour homeur. Il y a une lindifné d'exemples dens l'Hittoire ancienne & moderne de ces fortes d'infimies, qu'on ne figurair trop décider. Il l'é pouroir aufil qu'il y et quelque définit de courage ou de mauvaire volonté dans les troupes, & qu'elles inffent rebutes des combats continuels de cette effect, ou Philippe les cropolic tous les jours. Polybe et un peu oblieur dans le récit qu'il fait de cette aétion. Il paroit affic que les afficgés ne fe préfentérent pas d'abord fur la bréche, ne s'étamps strendus à la chue de leurs nuralles, & qu'il ny sut sucun combat. On va voir dans l'exemple que je visis citer, qu'hors la trabilión, le cette affont: elle ne me partu pas fantique, que je ne púllé m'informer de ceux qui pouvoient s'y der trouvés, afin de ne pries étreir fur la foi d'un feul. Le Cléach, n'étoit pas sour-à-fait au goût des troupes. Car les troupes ont quelquefois leurs béfarreries. Une bagarelle et capable de les dégoûter d'un Officier Général. Un air un peu trop févére, quelques fierrés à contretents, la moindre apparence de hauteur fuillit

touvent pour les changer à l'égard de feur Chef. "

Cc Genéral niam marché à Denia, perite ville dans le Roisaume de Valence, la garnifica, qui étoit office peu nombreufe. de à haquelle les habitans le logipitment, eut a la hardielle de foutenir un fiége avec tourse les cérémonies acoltumées, el attendre même les demféres extremités. On fit une large bréche, fans que qui que ce foit portité de les rendres de forte qu'il ne reflori autre choie à faire que d'infulter cette bréche. Ce qu'il y eut de furprenant, c'ét qu'il ne pratu perfonne pour la défendre.

Les croupes comitandées pour l'affaut coitent toutes prêtes à marcher, il fembloit que, pour les metres en mouvemen, il ne fallur plus qui que peut harsangue, qui commençà par les exhorter à bien faire, & qui finit par leur promettre le fie de la ville pour pris de leur valeur, magis de Général plus lesconique fe content de leur dire fechement de marcher. Mait se lle fut fa furprife, lorfqu'il à apperque qu'il parloit à des fourds, & que perfonne ne remout de fa place? Il havoit qu'un parti à prendre, qui étoit de fe mettre à la tête des foldats commandés pour monter à la briche. Il ne manquoit point de valeur pour faire un et coup. Il crignife pues étre d'y aller tout feul. Sur cette opinion il prin la réfolution de lever le fiége, & de s'en aller, à l'imitation de l'hilippe. Mais cetile en pouvoir lui fiervit de moyéle, parce que le ces étot différent de la configure de la configure de l'autre de la configure d

Sì celul-ci croioit que le parti, dont J'ai parle Just hur, ctoit intudle pour engager fes troupes à le fuivre, du moins rien ne l'empéchoit de le loyer fur la bréche, puisqu'il n's avoit perfonne pour la défendre, pouffer és urvaux en-delt, percer les maitons les Just perches, dy mercre le fue. S'il cit pris ce parti, il fe rendoit el maitre de la ville, de s'opragnoit le chagrin d'avoir échous devant une milérable bicoque. Voit ec que j'ai s'opragnoit el chagrin d'avoir échous devant une milérable bicoque. Voit ec que j'ai s'opras de cetre svauture, i en fe fai l'homme et l'

mort ou vivant.

Les Anciens pouffoient quelquefois les réfiftances aux dernières extrémités, fans fortir pourtant des bornes raifonnables, lorfou ils avoient à leur tête des Chefs habiles & éclairés. Il y a des gens qui ont un génie excellent pour la défense des places, & qui joignent à ce génie fécond en rufes, en artifices & en expédiens une valeur toute extraordinaire : car fans elle toutes les qualités acquifes & naturelles dans la fcience desarmes ne servent de rien, la tête tourne, st crainte des dangers nous ôte le jugement. Un Chef de guerre poltron à la tête d'une armée, ou dans une place affiégée, doit être mille fois plus poltron qu'un autre, parce qu'il court moins de dangers, & qu'il doit s'y exposer le moins: car ce ne sont pas les mains qu'on leur demande, mais la tête. D'où vient donc que des Généraux habiles & entendus, laissent échapper les plus belles occasions sans en profiter, & que des Gouverneurs de places, qui seroient en état de faire lever un fiége & de tenir fix mois, se rendent au prémier ou au second mois? Car de toutes les parties de la guerre, il est certain que la désense des places sournit, plus qu'aucune autre de la guerre, des moiens infinis de chicanes. L'étude des l'liftoriens de l'antiquité nous fournit des inftructions sans nombre dans la désense des places. L'Histoire de nos péres ne doit pas non plus être négligée; il y a mille belles chofes à apprendre fur cette partie de la science des armes; on y voit les mêmes ruses & les mêmes artifices qui ont été partiprariqués avant eux. Nous n'avons pas dégénéré peut-être à l'égard du courage & de l'eforit, nous en avons autant qu'eux; mais l'étude & les principes nous manquent, l'un & l'autre dépendent de nous. Le mal vient du Prince, ou de ses Ministres, qui p'attachant point de récompenses à ceux qui s'appliquent, sont tomber l'émulation. Les Grees & les Romains étoient si attentifs à connoître les différens efortes militaires. qu'ils se trompoient rarement dans le choix qu'ils en faisoient, pour les emploier selon leurs talens. Nous voions cela dans la défense des places, & ces sortes d'esprits alloient jusqu'au bout de cette partie de la guerre, comme on l'a pû voir dans le petit nombre d'exemples que j'ai cités.

On ne se mettoit pas autrement en peine, lorsqu'on étoit emporté d'assaut, après avoir réfifté longtems sur la brêche, l'assiégeant ne tenoit encore rien. Un Gouverneur favoit bien qu'il pouvoit être forcé, aussi se précautionnoit-il d'avance par les rentrans qu'on pratiquoit derrière, où il se désendoit encore avec un courage & une obstination surprenante. Falloit-il céder enfin, on trouvoit encore d'autres obstacles à furmonter ; les affiégés formoient quelquefois l'entrée des ruës par des retranchemens. qu'ils faifoient & paliffadoient fur berme, avec un follé très-profond, devant lesquels ils pratiquoient fouvent des coupures en manière de fosse perdu, garnies d'une paliffade par dedans, ou de pieux brûlés par le bout, pour émousser la premiere fougue des affiégeans, qu'un premier avantage emporte fouvent dans les plus grands

Ils armoient de parapets le haut des maisons, qui joignoient des deux côtés les coupures & les retranchemens, qu'ils créneloient au deffous, après avoir terraffé le bas contre l'effort des béliers qu'on faifoit avancer pour les battre, les percer, les brûler, & paffer d'une maifon dans une autre. Et de peur que l'ennemi ne retournât le lonz des murs, ils tiroient deux retranchement à droit & à gauche, depuis les maifons jusqu'à la muraille qui n'étoit pas ruinée; de forte que l'attaque de ces endroits reffertés étoit très-difficile & très-dangereufe, parce qu'on ne pouvoit se sourrer dans les russ & le long des maifons en delà & autour de la bréche, défenduës par un fosse, qu'on ne für vu en flanc & h dos des deux branches qui tenoient à la muraille, & qui étoient bordées de gens de guerre & d'un grand nombre des machines: outre qu'on se trouvoit encore en butte à une grêle de traits, de fléches & de pierres, qu'on faisoit pleuvoir d'en haut des maifons qui flanquoient les branches. Ajoutez encore qu'on étoit vû & battu des machines des murs & des tours qui étoient des deux eôtés de la bréche, dont l'ennemi ne pouvoit être le maître.

Dans ces forces d'actions, comme dans les autres où il s'agiffoit d'un puissant effort, la coûtume des Anciens étoit de choifir l'élite de toute une armée par la force & par le courage. Le Gouverneur d'une place, dit Végéce, qui se trouve ouvert, & l'enneni prét à monter à la bréche, doit mettre à la tête tout ce qu'il a d'hommes & d'Officiers de valeur dans fa garnifon, & partieuliérement ceux qui se sont trouvés en pareilles affaires, car ce font les têtes qui décident en tout. Ceux qui font derrière ne font que foutenir, & ne font pas moins utiles; ils donnent le branle & le mouvement aux trois ou quatre premiers rangs, dont le choc feroit plus ou moins violent, felon le plus ou moins de profondeur dans les files: car c'est là en quoi confiste là force de l'infanterie, peu de front & beaucoup de hauteur; c'est là le secret pour vaincre. Ceux qui ne font pas de cette opinion, & qui font tout confitter dans le feu, ne connoifient point l'infanterie; elle veut béaucoup de profondeur, & cette profondeur rend les flancs auffi forts & auffi redoutables que les têtes: car bien que le bois ou le manche d'une coignée ne coupe point, il fert pourrant à la faire couper.

L'attaque de Lacédémone par Pyrrhus, Roi des Epirotes, est un éxemple des plus

Tome III.

fées de fa main, c'est-à-dire, braves, aguerries & bien disciplinées. Nous appellons un 480. le 3 village toute ville, quelque grande qu'elle puisse être, lorsqu'elle n'est point sermée; cette ville ne l'étoit point, de forte qu'on y pouvoit entrer de toutes parts. Les meilleures fortifications, ce font les hommes; on le favoit longtems avant que Lycurgue nous l'eût appris. Pyrrhus y arriva à l'entrée de la nuit; & lorfque la ieunesse de la ville en étoit fortie pour une expédition, il l'auroit prise d'emblée, s'il eur écouré le confeil de Cléonyme de l'attaquer tout à la chaude ; mais il remit la partie au lendemain. par le mépris qu'il sit de la grande soiblesse de ses habitans, & par la crainte qu'il eur qu'elle ne fut pillée s'il y entroit de nuit. Ceux de la ville, étant revenus du trouble où ils fe trouvérent à la vûc d'un ennemi fi redoutable, à la venue duquel ils ne s'étoient pas attendus, eurent le loifir de se sortifier par un retranchement peu digne d'une

pour des Lacédémoniens, qui se croioient bien autrement braves, & qui n'étoient pas gens à vouloir furvivre à la destruction de leur ville.

Plutarque semble dire que ce retranchement étoit paralléle au camp des ennemis, & qu'il étoit composé de charlots ensoncés jusqu'au moieu des roues bout à bout les uns des autres, avec un fosse de six coudées de largeur & quatre de profondeur. Je crois ce fosse & ces chariots; mais je ne saurois m'imaginer que ce retranchement sur hors de la ville. Je crois plutôt, & le bon fens le veut ainfi, que les Lacédémoniens bouchérent l'entrée des rues de la ville par ces chariots & le foste qui joignoient aux maifons des deux côtés: car fans cela Pyrrhus, fi puissamment fort, débordant cette ligne. qui n'étoit que de 800, pieds, eût replié à droit & à gauche, pendant qu'il l'eût infultée de front: il faut croire, & je demeure ferme dans mon fentiment, que les habitans se sortifiérent, comme je l'ai dit. Il est aisé alors de comprendre que cet ouvrage pouvoit être fait dans une nuit.

armée comme celle du Roi des Epirotes, accoûtumée aux occasions; mais excellent

Les femmes eurent pour leur tâche la troisième partie de l'ouvrage, & se comportérent en vraies Héroines en cette action; quand elles auroient combattu, mes Lecteurs n'en seroient pas étonnés. Plutarque prétend qu'elles ne servirent qu'au travail, à encourager les hommes & à leur porter des armes, & je ne penfe pas qu'il y air de meilleur enconragement, car il n'y avoit que les braves qui fuffent dignes de leurs fayeurs. Celles d'aujourd'hui ne font pas moins de cette opinion. A peine le jour commença à paroitre que Pyrrhus s'apperçut qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire à l'inftant qu'on arrive : faute qui a été fouvent répétée . & qui ne fouffre aucune excuse, quand même elle seroit suivie du meilleur de tous les succès. Pyrrhus, qui 'ne s'attendoit pas d'échouer dans une entreprise fi facile, trouva des gens fi réfolus & fi fermes, qu'il fut battu & repouffé par tout où il donna. Ce qu'il y eut de pire, c'est qu'il se vit tout d'un coup pris à dos par une sortie, à laquelle il ne se seroit ramais attendu: de forte qu'il fut obligé de faire une retraite peu heureuse, puisqu'il fut chargé à fon arriére-garde par les troupes d'Aréus, qui accouroient au fecours de la ville. Prolomée fon fils fut tué dans cette action, où il fit voir une valeur toute extraordinaire, fans justifier ou réparer la honce de sa mauvaise conduire.

L'on ne voit pas aujourd'hui dans la plupart de nos défenses tant vantées & fi célébrées dans les Historiens qui ont écrit des guerres de notre tems, des chicanes pareilles à celles que je viens de rapporter. Aussi ne faut-il pas en faire grand cas, ou du moins faut-il les louer avec un peu plus de modération qu'on ne le fait ordinairement. Elles n'eussent passe chez les Anciens que pour médiocres, ils n'en eussent fair aucun

compte, & les cuffent laiffées là fans le moindre éloge.

# CLE

### Des Capitulations des Anciens.

Rotius foutient, & la chose est évidente, que géneralement toutes les conven-Tions que l'on fait avec l'ennemi doivent être gardées avec une fidélité inviolable, sans dol ni malice, & selon le vrai sens qu'on donne ici aujourd'hui à ces paroles. C'est Tite - Live qui dit cela dans la formule des alliances, c'est-à-dire, qu'il faut les prendre felon toute la fignification qu'elles ont dans l'usage ordinaire; & si elles ont pluficurs sens, dit encore Grotius, il saut prendte celui qui est le plus étendu. Cependant cet Auteur célébre, comme les autres qui ont traité du droit de la paix & de la guerre, quoiqu'il femble qu'ils aient épuifé cette matière, ne l'ont pas fait à l'égard des conventions ou capitulations des places affiégées. Cela me surprend un peu, il faut que je l'avouë: car il y a mille questions difficiles qu'il étoit besoin de résoudre. Un chapitre fuffisoit, & ce chapitre ne se trouve pas. Je n'ai garde de suppléer à ce défaut, je ne fuis pas affez habite pour cela, ou du moins je ne fuis pas d'un poids à faire recevoir mes décisions, & leur donner sorce de loi ; outre que cela me méneroir où je ne veux pas aller, du moins dans cet ouvrage. Nous nous bornerons à peu de chofe, à une idée feulement, & rien au-delà.

Il est certain que les Anciens étoient plus réligieux que nous ne le sommes dans la fot des Traités, & beaucoup plus dans les redditions ou les capitulations des villes, des postes attaqués, ou des armées réduites au point de capituler, lorsqu'elles se trouvoient engagées dans quelques mauvais pas, comme cela est arrivé plusieurs fois aux Romains. On gardoit cette foi si inviolablement, qu'il éroit rare qu'on usat de supercherie; je dis rare, du moins chez les Romains & les peuples de l'Asie, & particuliérement chez les Hébreux. Cela se remarque dans l'Ecriture. Les Grees n'étoient pas beaucoup contraints fur cette foi, ils ufoient fouvent des foutbes de la rhétorique, & se contentoient des apparences.

La régle de l'interprétation des paroles, dit le même Grotius, s'établit sur la préfomption de la volonté tirée d'indices les plus probables qu'il est possible. Ces indices sont de deux genres, les paroles & les autres conjectures, ou séparément d'avec les paroles,

ou conjointement avec elles.

S'il n'y a aucune conjecture qui détourne les paroles, il faut les entendre dans le sens qui leur est propre; nou selon la Granmaire, en s'attacliant à leur étymologie, mais felon l'usage populaire. Quoi de plus extravagant que le détour des Loctéens pour couvrir leur perfidie , lorsque s'étant obligés de garder le Traité autant qu'ils servient, dissient-ils, sur cette terre, & qu'ils auroient la tête sur leurs épaules, ils jettérent de la terre qu'ils avoient mise dans leurs souliers, & des têtes d'ail qu'ils portoient sur leurs épaules, comme s'ils avoient pû par ce moien se dégager de leurs sermens. Polybe rapporte le fait dans les Fragmens de son douziéme Livre, auquel je renvoie le Lecteur, ne s'agiffant pas içi de ces fortes de Traités.

Il y a une chose fort en usage parmi nous, qui n'est pas pouttant sans exemple dans les Hiftoriens de l'antiquité, à l'égard des capitulations violées par un acte de reptéfaille, fous prétexte qu'on a use ailleurs de mauvaise foi. En rigueur je doute que ces sortes de repréfailles foient felon les loix de l'honnête & d'un cœur généreux, fans que je

c. 5.

prétende qu'elles foient absolument contraires à celles de la guerre ; mais je voudrois un peu plus de délicatesse à l'égard de la foi donnée. Le Maréchal de Villeroi aiant pris Deinfe & Dixmude en 1695, on prétendit qu'il manqua à remplir les articles de la capitulation de ces deux places. Le Roi Guillaume, qui affiégeoit alors Namur, que le Maréchal de Boufflers défendit avec tant de valeur & de courage, se résolut d'user de repréfaille, s'il venoit à prendre la place. Il n'y manqua pas, il fit arrêter le Maréchal à la tête de sa garnison, & il ne sut rendu qu'après qu'on eût renvoié les troupes qui avoient été faites prisonnieres de guerre à la prise de ces deux places. Ce qui me furprend, c'est que tous ceux généralement qui se rendent par capitulation, négligent d'y inférer un article important, que le Gouverneur, tous les Officiers des troupes, & celles-ci elles-mêmes, & tout ce qui est au service du Roi, sortira un tel jour, & que tous généralement ne seront point sujets à aucun acte de représaille de quelque nature qu'il puisse être, & fous quelque prétexte que ce soit.

La perfidie d'Aléxandre le Grand à l'égard de certains Indiens dont il prit la ville, n'est pas moins extravagante que celle des Locréens, ni moins indigne d'un grand Ca-Liv. IV. pitaine. Polyen est assez fourni de ces sortes d'éxemples. Aléxandre, dit-il, aiant assiéré un poste très sort dans les Indes, ceux qui le désendoient, soit par foiblesse ou par nécessité, demandérent à parlementer. Aléxandre leur permit de se retirer avec leurs armes. ils sortirent donc, & la première journée ils allérent camper sur une hautour, où ils posèrent des sentinelles. Le Grec les sachant là, tira avec son armée du côté où les Indiens s'étoient campés, & les investit de toutes parts. Ces pauvres gens

criérent à l'injustice. El lui opposerent la parole donnée : Alexandre leur répondit : il est vrai que je vous ai donné s'ûreté pour vous retirer d'où vous étiez ; mais je ne vous avois pas promis de ceffer de vous pourfuivre. Peut-on rien imaginer de plus perfide que cela, que de donner une telle interprétation à ces paroles?

La sortie d'une ville, lors qu'une garnison se rend & capitule, doit s'entendre en forte, dit Grotius, qu'il y ait sureté par les chemins, & non pas de la manière au'Aléxandre l'interprête, & dans un partage de navires, la moitié doit s'entendre de navires entiers, non pas sciés en deux, ainsi que l'expliquent les Romains. On doit saire le même jugement dans de pareilles chofes.... Il faut avoir recours aux conjectures lorsque les mots & les plirases reçoivent plusieurs significations.... De même il faut se servir de conjectures lorsqu'il y a apparence de contradiction dans les articles d'une convention, afin de les concilier & de les accorder, s'il est possible, les uns avéc les au-

Grotius tres.... Or dans tous ces cas l'obscurité maniseste des paroles oblige de recourir aux conjectures, & quelquesois même ces conjectures sont si évidentes, qu'elles se présentent c. 16.

d'elles-mêmes contre la signification des paroles la plus reçue par l'usage.

Les Carthaginois perdirent leur ville, faute d'avoir entendu un mot de la capitulation faite avec les Romains. Ce mot étoit, qu'ils se rendroient salva civitate, par où ils entendoient leur ville. Les Romains tout le contraire . l'entendoient de civibus . c'est-à-dire, que les Citoiens de Carthage fignificient la ville. Je vais expliquer ceci, & mettre dans le plein jour la tromperie de ces Romains tant vantés, & dont on faifoit fonner si haut les vertus & la sidélité dans les promesses. Je les trouve Carthaginois en bien des occasions, où il feroit difficile de les justifier. Voici le fait, que je tire de M. Courrin dans fa Table de Grorius.

Les Romains avoient accordé aux Carthaginois pur un Traité, qu'ils servient libres, Salva ci. S' ils l'avoient exprimé par ces mots : Carthage sera libre , stipulant de leur part que Patrice. les Carthaginois leur donneroient trois cens ôtages, & qu'ils rendroient les armes. Les Carthaginois aiant éxécuté le Traité, les Romains leur ordonnérent quelque tems après de vuiner leur ville de Carthage, & d'en transporter les mailons, c'est-à-dire, la nouvelle ville, à dix mille pas de la mer. Les Carthaginois alléguoient pour s'en désendre leur Traité, par lequel ils étoient déclarés libres: les Romains chicanoient le mot de Carthage, & l'Auteur dit que c'étoit une pure supercherie de la part des Romains; parce que le mot de Carthage, qu'ils prétendoient ne devoir fignifier que les Bourgeois. E' non pas la ville ou les maifons, (puifqu'on ne dit pas des maifons qu'elles seront libres, ) significit effectivement, selon l'ulage ordinaire de ce terme, & la ville & les habitans, lesquels aiant été déclarés libres, ne pouvoient pas être forcés à changer leur ville d'affiette. Appien avoit très-grande raison de dire que la surprise étoit manisette. En vérité cette persidie vaut bien celle des Locréens. Il n'y a point de Sophiste qui ofât alléguer de parellles choses pour se tirer d'affaire sans se faire moquer de kui. & les Romains ne l'ont pû faire fans indigner tout le monde contre eux par un acte d'infidélité & de mauvaise soi si groffier & si marqué.

Il faudroit laisser aux gens de chicane l'art frauduleux d'emploier les termes ambigus & équivoques felon le befoin, & celui en même tems des conjectures, pour rencontrer le vrai fens des mots. Les gens de guerre doivent ignorer ces fortes de fraudes, & ces termes qui ont différentes fignifications pour tromper ceux avec lesquels ils traitent dans une composition. L'art des conjectures leur seroit alors inutile. Celui-ci est bien plus difficile à apprendre que l'autre, qui confifte dans l'équivoque. Je ne vois rien de plus infame & de plus contraire à la bonne foi, que d'user de supercherie, & sur tout dans une capitulation. Je voudrois toujours qu'on finit ces fortes de Traités, en difant que les termes feront pris dans leur fens propre & naturel, & le plus favorable aux affiérés.

Polyen rapporte l'éxemple d'une capitulation dans ses strangêmes, car il est tout plein de ces fortes de fourbetles, lequel mérite d'être copié par la fingularité. Ce qu'il y a de plus fingulier, c'est qu'il étoit difficile aux affiégés de se tirer du mauvais pas où ils se précipitérent, sans une infraction manische au Traité, & sans qu'ils pûssent se plaindre que les ennemis eussent usé de fourberie & de mauvaise soi. Les Samnites par un Traité fait avec leurs ennemis, dit l'Auteur, promirent par serment de mettre fin à la thid. L. querre, & de se contenter en abandonnant leur entreprise d'éter un seul rang de pier-XV. res tout autour des murs de la ville. Les assiégés ne trouvérent pas que ce sus grand-chole, ils y consentirent. Les Samnites ôtérent la première assile d'en bas, par ce moien le mur fût renverfé. Il est surprenant que parmi tant de sots, il ne s'en soit pas trouvé un feul qui le fut moins que les autres, & qui leur fit connoître que la premiére affife des pierres d'une muraille étoit celle d'en haut, & qu'il ne s'agiffoit pour fatisfaire à la condition du Traité que de la renverser.

 Voici un éxemple qui vaut bien celui des navires sciés en deux. Polven est inépuisable sur pareille manére. Il dit que les Campaniens, par un Traité avec leurs ennemis, arrétérent qu'ils leur donneroient la moitié de leurs armes. Pour éxécuter le Traité comme ils l'entendoient, les Campaniens coupérent les armes par la moitié, & ne L. VI. laissèrent à leurs ennemis que les moitiés retranchées. Voilà une bel éxemple de grand c. 14. pouvoir de la dialectique. Sur ce pled-là je défie qu'on trouve un feul article d'une

capitulation qu'on ne puisse très-bien détruire, à l'aide de la chicane.

Il y a des cas où l'on ne sçauroit user de trop de rigueur dans la représaille d'une capirulation violée, telle est celle des Samnites contre les Romains au siège de Cluvie, Les premiers aiant affiégé cette place, où il y avoit une puissante garnison, dit Tite-Live, y trouvérent tant d'embarras et une si forte résistance de la part desassiégés, qu'ils perdirent patience. Il leur importoit trop de prendre la place, qui se trouvoit enclavée dans leur païs; ils firent réfolution de tourner ce fiège en blocus, efpérant de l'emporter par famine. Ce parti leur aiant réufi. & les Romains aiant capitulé faute de vivres; à peine furent-ils hors de leurs murailles, que les Samnites les firent battre à coups

de verges, avec toutes fortes d'indignités, contre la foi donnée, & ne se contentant pas de cela, ils les firent tous égorger fans misféricorde.

Le Conful Junius, vivement touché d'une inhumanité fi furieufe, incomnue alors aux Romains, prit à cœur le fiége de cette place pour en tirer vengeance; il y marche, la prend d'emblée tout en arrivant, & fait tuér tous les jeunes hommes au-def-

fus de quatorire ans.

On ne voit pas que le Conful air pouffé au-delà des bornes d'une jufte répréfaille, quoiquil foir, été plus honnéte de chercher le moien de ne point confondre l'innocent avec le coupable: ear tous ceux qui current part à une action fi infame, ne pouvoient être dans la place, & il importe de diffinguer ceux-là des aures, pour les punir du même fupplice. Quoiquil en foir, ces fores de repréfaillés font néceffires pour apprendre à ceux qui viendront après de faire meliture guerre, & leur faire voir que

Bien que les loix de la guerre permettent au vainqueur de faire ce qu'il lui plait d'une garnifon qui se rend à discretion, je crois qu'il y a de la làcheté d'user de tout son pouvoir, en pareille occasson. Les loix de la guerre à cet égard la sont injustes & cruelles: car ce mot de discretion ne veut pas dire qu'il faille les faire tous périr sans mis-

tôt ou tard on aura la pareille.

ricorde, mais feulement quelques-uns des principaux. Cela me fait fouvenir d'un éxemple que je vais citer. Edouard Roi d'Angleterre affiégeant Calais en 1347. & la place aiant tenu au-delà des régles prescrites, parce qu'on attendoit du secours, les assiégés se voiant enfin sans aucune espérance d'être secourus demandérent à capituler. Une capitulation différée jusqu'à la dernière extrémité, ne pouvoit pas être fort avantageuse. Aussi Edonard resula-t-il aux assiegés toutes sortes de conditions, à la réserve de la vie qu'il voulut bien accorder, tant aux foldats qu'aux habitans. Encore excepta-t-il de ceux-ci, fix des principaux Bourgeois, pour les facrifier à favengeance, laissant aux habitans le soin de choilir eux-mêmes les victimes. Cette rieueur causa une extrême consternation dans la ville. Il n'étoit pas facile de faire le choix de ces six personnes. Es cependant il n'y avoit point de teus à perdre. L'Histoire ne doit pas passer sous silence la généreuse action d'Eustache de S. Pierre, l'un des principaux habitans de cette ville. Ce bon Citoien voiant la crainte & le desespoir peints sur les visages de ses compatriotes, s'offrit volontairement d'être l'un des fix que le Roi d'Angleterre demandoit. Une magnagimité si peu commune toucha tellement le reste des habitans, au'il s'en trouva bientôt cinq autres, qui, à l'éxemple de celui-ci, se dévouérent pour le salut de leurs Citoiens. Ces fix illustres Bourgeois résolus d'appaiser la colère du vainqueur par le sacrifice de leur vie, sortirem pieds nuds, en chemise, la corde au cou. & alle rent lui présenter les closs de la ville. Ils le trouvérent tellement irrité, que, malgré l'intercession du Prince de Galles. Et des principaux Seigneurs de sa Cour, il ordonna qu'on les menát au supplice. Mais s'il eut assez de sermeté pour refuser cette grace aux instantes priéres de son fils, il ne put trouver dans son eœur la même dureté pour la Reine. Cette boune Princesse, touchée de l'infortune de ces misérables, s'étant jettée à ses pieds, les yeux baignés de larmes, lui demanda la grace au nons de Jesus-Christ. Quelque résolution qu'il est prise, il ne put voir à ses genoux une épouse qu'il aimoit si tendrement, sans sentir amollir son cour; & malgré la fermeté dont il s'étoit avmé, il se laissa vaincre à ses prières.

Salulte précind que c'eff une action contre les loix de la guerre, c'eft-à-dire, contre l'équiré naurelle, & contre l'utage reçà parmi ceux qui vivent avec quelque humanité, que de faire pétir des gens qui le rendent à diferetion. Il dit cela à propos de la guerre contre Jugurtha, où toute la jeunefile après s'être rendué à diferetion avoitéed paffée au fit de l'épée. Je fuis fort de l'usié de cet excellent l'éthorien. & l'approuve

Rapin Toyras, Hilleire d'Angl. L. X. fort ce que dit Lactance dans Grotius: l'on pardonne aux vaincus, & la clémence trouve place au milieu des armes. Diodore appelle une lei générale de pardonner à ceux qui fe font rendus, & dit que ceux qui en usent autrement péchent sans contredit. Le même Grotius cite un beau mot d'Aristide, c'est aux hommes de notre naturel de sorcer par les armes ceux qui leur résissent; mais aussi de traiter humainement ceux qui se rendent. Nos loix militaires font infiniment plus équimbles & plus dignes d'un cœur généreux que ne l'étoient celles des Anciens à l'égard des prifonniers de guerre. & de ceux qui se rendent, & qui demandent quartier au milieu des armes & dans la chaleur du combat. Ces Romains, dont on élève si haut la douceur & l'humanité à l'égard des vaincus, s'éloignoient fouvent de cette douceur & de cette humanité. Il y a même beaucoup à reprendre dans leurs loix milimires. Se peut-on rien imaginer de plus barbare, que dans les prifes des villes qui se rendoient à discretion, ils fissent esclaves tous les gens de guerre, & fouvent les habitans mêmes? Tite-Live parlant de la victoire que les Romains emportérent fur les Antiates & fur les Volfques, dit qu'il y eut quatre mille d'entre les vaincus qui se iettérent dans Sutricum. Ils furent surpris de la trouver hors d'état de foutenir un flège, & craignent d'être emportés d'infulte, ils se rendirent à discretion. La ville sut pillée, ensuite brûlée & rasée. Je n'ai rien à reprendre à la destruction de la ville, qui coupoit court aux révoltes perpétuelles de ces deux peuples. On ne compta point entre le butin, dit Tite-Live, les quatre mille hommes qui s'étoient rendus. Quand le Conful triompha, il les fit mener en pompe devant son chariot, & enfuite les aiant fait vendre, il en revint dans l'épargne une grande somme de deniers. Il yen a qui ont écrit que tous les prisonniers étoient esclaves, & pour moi je le croirois plus facilement que de croire qu'on ait vendu des personnes qui s'étoient renduës d'elles mêmes.

L'Hiltorien Romain det du cier quelqu'un d'entre ces Auteurs qui avoient écrit que ces prifonites échier déchares, puilqu'il ne pauc croire qu'on en atul'é de la force à l'égraf de gens qui fe font rendus à composition; fans penier que toute fon Hiltoire et irreppié d'éxemples femblables, for ropoptés à l'idée qu'il nous donné et l'équié & de la veru Romaine. Il fem bien que c'est une action qu'on ne gauroir gueres colorre de mision, & de-deffus il recourt à des Auteurs imagnaires qu'il n'a gueres colorre de mision, & de Adelfus il recourt à des Auteurs imagnaires qu'il n'a

garde de nommer.

Il faut, dit Grotius, donner quartier à ceux qui demandent la vic, ou dans un combat, ou dans un fiège. Arrien parlant des Thébains, qui avoient fait main baffe fur des gens qui s'étoient rendus, dit que cette boucherie n'étoit pas Gréque, c'est-à-dire, selon l'usage des Grees. De même Thucydide l'exprime en ces termes. Vous nous avez mis sous votre puissance de notre propre mouvement, & vous tendant les bras : & cela étant. vous scavez que ce n'est pas la coûtume des Grecs de tuër ceux qui se sont ainsi rendus, L'on verra bientôt qu'Aléxandre le Grand, fi fort admiré, oublioit fouvent cette coûtume. Les Sénateurs de Syracufe parlent aussi en mêmes termes dans Diodore de Sicile, difant que c'est une action digne d'un grand courage de pardonner à ceux qui se jettent à nos pieds; & Sopater, que l'ufage de la guerre eft de donner la vie aux supplians. le tire tout ceci de Grotius. l'ai regret qu'il ait écarté mille fujets de reproches à faire à Aléxandre le Grand, qui marquoient plus de cruauté & de baffeffe, que plufieurs actions de fa vie ne marquent de grandeur d'ame : car il ne se faisoit pas beaucoup de scrupule de violer une capitulation, & d'en pervertir le sens comme un misérable Sophifte. L'équité nous ordonne non feulement de remplir réligieusement & de bonne soi les articles & les conditions d'un Traité, mais encore de pardonner à ceux qui se soumettent à la générolité du vainqueur, & qui se jettent à ses pieds pour implorer sa miféricorde. Tuer ceux qui fe rendent, dit Tacite, c'est une grande cruauté. L'on peut

bien dire d'Aléxandre ce que Ciceron disoit des Romains, qu'ils passoient les bors nes de l'équité par la févérité qu'ils éxerçoient dans la victoire. Personne n'ignore l'action de ce Conquérant à l'artaque du rocher d'Arimazes Sogdien, l'exemple mé-Aléxandre le fit escalader à l'inscû de ceux de dedans, un petit nombre de ses gens

rite d'être copié.

gagna le haut, qui dominoit l'endroit où Arimazes s'étoit fortifié; Aléxandre, qui fentoit bien que fi l'ennemi s'appercevoit de la foiblesse de ceux qui étoient dessus, il ne manqueroit pas de les en chaffer, & de les précipiter du haut du rocher en bas-, Aiant faitappeller Cophes , dit Quinte-Curce dans l'augelas , par lequel il avoit fon-" dé la volonté des Barbares, il l'envoia pour la feconde fois les exhorter de prendre au , moins à cette heure un meilleur parti; & s'ils s'opiniatroient fur la bonté de la place, qu'il leur f it voir à leur dos ceux qui tenoient le fommet de leur rocher. Cophes fit ce qu'il put pour résoudre Arimezes à s'accommoder, lui représentant qu'il gagneroit les bonnes graces du Roi, s'il ne l'arrétoit pas davantage devant un roc, au prén judice des grands desseins qui l'appelloient ailleurs. Arimazes lui parla en des termes , encore plus fiers & plus fuperbes qu'auparavant, & lui commanda de se retirer; mais " Cophes le prenant par la main , le pria de fortir avec lui hors de la caverne; ce que ", le Barbare lui aiant accordé, il lui montra les Macédoniens logés fur fa tête, & fe " moquant de son orgueil, lui dit que les soldats d'Alexandre avoient des atles. On oioit cependant de tous côtés fonner les trompettes dans le camp des Maeédoniens, . & toute l'armée pouffer en l'air des cris d'allegreffe, & de victoire. Cela comme " plufieurs autres chofes vaines qui arrivent à la guerre, fit rendre les Barbares; parce que faifis de fraicur, ils n'eurent pas le fens de confidérer le petit nombre de ceux qui étoient montés: de forte qu'ils rappellérent incontinent Cophes, qui les avoit laifles dans cette épouvante. & envoiérent avec lui trente des principaux d'entr'eux pour remettre la place, à condition de fortir tous la vie fauve; encore qu'il craignit que les Barbares ne s'appercussent du petit nombre de ses gens, & ne les fissent sauter , dans les précipices, néanmoins se siant en sa fortune, & irrité d'ailleurs de l'audace d'Arimazes, il refusa de les recevoir à aucune composition. Arimazes qui croioit " ses affaires désespérées, quoiqu'elles ne le sussent point, descendit avec ses parens,

& la principale nobleffe du païs, dans le camp d'Aléxandre, qui les fit tous battre de verges, puis attacher en croix au pied même du roeher. La multitude ", qui s'étoit rendue, fut donnée avec tout le butin aux habitans des nouvelles vil-" les bâties en ees quartiers-là, & Artabaze laissé Gouverneur du roc, & de toute

, la Province d'alentour.

Cette action d'Alexandre est-elle digne d'un cœur généreux & selon les régles de la guerre & de l'équité? Ces gens étoient-ils des rebelles ou des voleurs, qu'il dût faire mourir si cruellement? Ils ne s'étoient désendus que pour garder la soi qu'ils devoient à leur Prince. & pour une cause honnête. Aléxandre n'avoit rien à craindre d'Arimazes, ni des Officiers de fa fuite, qui venoient implorer fa miféricorde, & fe foumettre généreusement à ce qu'il lui plairoit d'ordonner de leur destinée. Il e sit fallu pour les traiter avec une telle barbarie, qu'un crime précédât, & tel même qu'un juste Juge le erut digue de mort, ainsi que nous voions arriver quelquesois, lorsqu'on sait passer par le fil de l'épée des prisonnièrs de guerre & autres que l'on a pris à discretion, ou que Groius. L'on refuse de recevoir à condition de la vie; parce que, par éxemple, encore qu'ils Droit de fussent persuadés eux-mêmes de l'injustice maniseste de la guerre, ils n'auroient pas de quer, laisse de demeurer sous les armes parce qu'ils auroient déchiré la réputation de leur en-Lv III. nemi avec les derniers outrages ;ou parce qu'ils auroient violé leur ferment ,ou quelque

ch. 12. droit des gens, comme servit celui des Ambassudeurs; ou enfin parce qu'ils servient trans-

Quinte-

Liv. VII.

fuges ,

Riggs, su fignifif. Mais rien de tout ceda dans Arimazes. S'il oût arrêcé une armée roule en s'opiniairant à la défente d'un poulalier, bien qu'il cut mérite la vie par fa valeur, il étoit digne de mort par les loix de la guerre, qui, en ce cas-là, me paroificht peu équinbles, puisque tout elt bon à des gens de cœur; mais cer homme se rouve dans une place qu'on regradoit comme Imprénable.

Les loix militaires des Grees ne différoient guéres de celles des Romains. Aléxandre pe pouvoit ignorer qu'on faifoit une diffinction à l'égard des places fortes & des bicoques avant que le bélier eût battu la muraille, Céfar, felon cette maxime, fait fayoir à ceux de Namur, qui demandoient à capituler fous certaines conditions, qu'il leur par. Cufaris donnoit, moins par raison que par contume, & qu'il leur est accordé leur demande, s'ils se de bel. fusient rendus avant que le belier est frapé le mur ; mais qu'il n'y avoit maintenant d'ac-Lib. IL cord qu'en rendant les armes. Nous pratiquons la même maxime aujourd'hui, & nous favons faire la différence entre une place forte & une bicoque, & l'on ne recoit à composition que celles qui sont capables d'une longue résisfance, & après plusieurs affauts, quand même la place feroit ouverte de toutes parts, même au milieu des rues; mais à l'égard des autres qu'on ne fauroit défendre fans témérité, on les prend à difcretion, & I'on fait quelquefois punir celui qui commande, quoique nous regardions cette action comme indigne d'un cœur généreux, & même injuste, puisqu'il ne nous est pas permis de rendre un dépôt qui nous a été consié sans l'avoir désendu jusqu'à la derniére extrémité. Nous ne nous deshonorons pas moins à remettre un dépôt de dix écus, à un homme qui n'v a aucun droit, qu'un autre de cent mille, & celui qui ca-

pitule après une médiocre réfifiance est digne de mort.

Quelques Iurifeonfultes prétendent qu'on ne doit point punir du dernier fupplice un Gouverneur qui rend une place par làcheté, lorfqu'il est en état de faire une longue & vigourenfe réfiftance, qu'il ne mérite même aucun châtiment s'il s'est rendu quelques jours plutôt qu'il n'auroit du faire. Ce font des Jurifconfultes de fait & de profes-fion; laissons les dans cette erreur-la. Mais que des gens de guerre pensent tout comme eux, il y a lieu d'en être surpris. Nous en avons une bonne preuve dans le Confeil de guerre qui fut tenu en 1636, contre un Officier qui avoit rendu fâchement Circk. Le Roi eut raifon de vouloir qu'on lui coupât le cou. Un Gouverneur ne peut rendre fans crime un poste qu'on lui consie; c'est un bien qui n'est pas à lui, & qui par conféquent lui doit être facré: il ne doit l'abandonner qu'à la derniére extrémité. La poltronnerie n'est pas un crime dans ceux qui ne professent pas le métier des armes. Il dépend de nous de le laisser là ; lorsque nous ne nous sentons pas affez de vertu & de courage pour l'éxercer; mais dès que nous faisons tant que d'embrasser un état si noble, nous devons remplir nos devoirs: & toutes les fois que nous y manquons, nous fommes dignes de châtiment, plus ou moins grand felon les fautes. Celui qui rendit Goito dans le Mantouan, en 1706, après quelques miférables volées de canon à boulets rouges, dans le tems qu'il étoit averti qu'on marchoit à fon fecours, ne fut point puni d'une action si indigne. Celui qui défendit la citadelle de Modéne en 1707. ne fit guéres mieux, perfonne ne figna la capitulation; il fut pourtant récompenfé, Il n'en fut pas ainfi d'un autre, qui pour ses pêchés désendit Exiles en 1708. Il pouvoit tenir un bon mois de tranchée ouverte, il se rendit au bout de trois jours prisonnier de guerre. Il importoit de faire un éxemple. Il fut dégradé desarmes, & on ajouta à ce deshonneur des circonstances pires que la mort. Celui-ci étoit moins criminel que les deux premiers, tous les trois cependant méritoient le dernier supplice. Cet écart étoit nécessaire. Revenons à Aléxandre, qui n'est pas toujours si grand que l'on diroit bien.

Aléxandre tenoit un peu des maximes de fon pére, qui fe foifoit une coltume, dit Tome III.

Paufinias dans Grotivs, et fe unquer de foi ferentes, et de unaquer de parde ententes occifiones, on frei que perflueur et à iomain fui mison de compte de la beaum fei quellei. Tous les deux firent mélés de bien ét de mêt de la format feit mèt de compte de la beaum feit quellei. Tous les deux firent mélés de bien éta de la fistique fui et qu'il fe infinité que retuit de la confeil de fes amis, qui lui frent voir le torr qu'il fe fificit par publicurs ce pripulations voilless. Ét par publicurs traiter de la fistique publicurs de pripulations voilless. Ét par publicurs brabries qui o récoien pas ordinaires aux Grecc. Car ainn fait faire main buffe, dit Grotius. Fur tous ceux qui avoient paff l'âge de l'enfince dans certain ville qui s'étoit bien défendué; cette action le fig paffer parmi les Indiens, pour un homme qui fatfoit la guerre la manière des voleurs de graphs chemins; ce qui fire caufé que ce Prince, craignant de s'artiere exten musific réputation, commençà à ufer par la titie plus modérément de la victoire. Il agite en éfer plus généreullement une autre fois, donnair quentre aux. Millémen, parce qu'il les soult recordinaire.

Liv. IV.

Je voudrois bien demander à Valére-Maxime, je le demanderois auffi à Tise Live, 
& à mille autres Auteurs Larins, if Annibal étoit bien dijne des invectives & des reproches qu'ils dichent fur ce grand homme? Que cela elt petit, & indigne al Historiens, 
qu'in né devoiront dire que la vétite Valére-Maxime, aufi pue viquiales que les autres, 
Valére dit donc d'Annibal, qu'il avoit déclaré la guerra un peuple Români c<sup>2</sup> à l'India, (fins 
hainine penfer que cette guerre étoit juide & Glomentele, ) mais qu'il la faligit over plant a antination fitt que deboune foi, ne prenant plafife qu'au menfione c<sup>2</sup> à la transpire, comme fig c'ut 
l'attende de la comme d

prend. Plutarque le rapporte, mais un peu différenment,

nus braves & fidéles à leur parti, selon les termes d'Arrien.

Ce célèbre Chel d'amiée afficiguit Salamanqueen librie, ville confiderable, litralia avec les habitame, & promit de lever le figie, pourrai que lui demit trois ceus talem d'argent & autom d'argent & promit au terre le figie, donn les desjins de la product point la covenition. Amibat revin y motter le figie, dans le desjins de la product d'ulpit. Le la Barbarca épanante d'une telle-folution, fapplièrent qu'il leur fit permit de fortir avec un feith habit G'etare fammes, à condition de loifle feurs bien, televar avance & leur es féderes. Les funcies feithemes, all en mète me coché des épècs d'une la plui de leurs robes. Les faditas d'unibable (miren de fifter ai ville les feurmas domirent la crése à leurs maris G, quedques de feurma d'unibable de leurs de la configuration de la

L. VII.

Les Anciens écoien reis-fiéles à observe les ardiels des capitalations des places sifiéçées. Nous ne le formes pas à beaucoup près tant qu'eux. Un Gouvernour de piace no fauroit étre trop exocit à pelor les termes, pour n's phillir anaune équivoque qui puille domes leu an Cachrado aum Cammandam de chicame dant Pecchatiu, die le Pere Daniel dans son Holoire de la Milice Françoite. Dans l'article et l'on marque le lieu auque la grazifia dui être conduite, après la redditiu et la place, on nemaque point de marquier qu'elle y fera mente par le plus court chemin, ou par un autre me l'on spécifie.

Ce qui arriva, continue-t-il, en 1638, sous le régne de Louis XIII, durant le siène de Saint-Omer, que faifoient les Maréchaux de la Force & de Châtillon, a fait qu'on a été toujours debuis très-attentif fur ce point. M. de Manicamp Marechal de Camp. & M. de Bellefond , Mestre de Camp , surent astaqués dans le sort du Bac proche Saint-Omer par le Général Picolomini : ils foutinrent plusieurs affauts , où ils suérent neuf cens hommes aux affaillans; enfin ne pouvant plus tenir, ils capitulérent. Un des articles de la capitulation, étoit qu'ils servient conduits en France. Il fut observé. Mais on les conduisis à travers les Païs-Bas par le Luxembourg: ils s'en plaignirent; mais on ne donna point d'autre réponfe, finon que ceux qui donnent la loi ont droit d'interpréter les articles indéterminés. E qui ne sont point assez éclaireis. La générosité éxigeoit qu'on n'usat point de supercherie à l'égard de gens qui s'étoient bien désendus. Je ne disconviens pas qu'il ne faille prendre la pareille, fi l'on en a mal uté en pareilles rencontres; mais Picolomini ne pouvoit rien produire qui pût justifier sa conduire: car fi ceux qui donnent la loi ont droit d'interpréter à leur fantaifie les articles d'un Traité, il n'y a point de capitulation à laquelle on ne puiffe donner des fens détournés, pas même un feul mot. , le finirai cet Article par un fait dont les circonftances font fort fingulières, & qui prouve combien on alloit simplement & à la franche guerre en matière de capitulation.

... Le Duc de Normandie affiégeant Angoulème en 1346, le Gouverneur, nommé " Jean de Norwic, après une affez longue & très-vigoureufe défenfe, fe trouva fort " presse & fort embarrasse, parce que les vivres commençoient à lui manquer. Dé-" sespérant de sauver la place, il pensa à sauver la garnison, & sa propre personne. Il usa pour cela d'une ruse, & ne communiqua son dessein à qui que ce sut. La veille de la Purification de la Vierge, il parut for les crénaux tout feul, & fit un tignal avec fon chaperon au corps-de-garde du camp. On lui envoia un Officier. à qui il dit qu'il scroit bien aite de parler au Duc de Normandie, ou à l'un des deux Maréchaux. Le Duc y alla lui-même. Le Gouverneur lui aiant fait une profonde révérence, ce Prince lui dit en riant: Je vois bien, Monfieur le Gouverneur, que vous voulez vous rendre. Point du tout, Monfeigneur, reprit Norwic, mais fachant que vous avez, auffi bien que moi, beaucoup de dévotion pour la fainto Vierge, j'ai penfé à vous prier de m'accorder une suspension d'armes seulement durant la Fète de demain, & qu'il ne foit permis ni à vos foldats, ni aux miens, " de tirer l'épée pendant tout ce faint jour les uns contre les autres. Le Duc le lui accorda volontiers.

"Norwie aism tird cerre parole du Prince, fit charger pendant la nuit tous fes bagges fur des chariots, & le landemain main forti à la tête de figarifion margent fur vers le camp. Aufli ôt les affisjeans fe metrent fous les armes, croinn qu'il venoit les attaquen. Il fit figue qu'il voolie parter au Commandant du quartier, & la lui di qu'il ne venoit polar pour fe battre, mais qu'il fe fervoit du privilége de la rrève accordée pour ce jou-tha pa le Duc de Normandle; qu'il détoit ben aifi de 6 fe promener hors la place, où il étoit renfermé depuis fiongrems, & qu'il étoit perfuidé que le Prince ne violerio pas la parole qu'il lui avoit donnée lejour d'au quon ent reçt de nouveaux ordres pas l'armet qu'il ul avoit connoctée jour d'au quon ent reçt de nouveaux ordres au Prince. On l'alla utili de vaerint. Cela le fit rite. Ils m'ont trompé, répondie-il, mus tailjins les altes de par Disu, contranons-nous d'avoit a ville. Disse le lendemain les Bourgeois demandéeren quartier, on ne le leur accorda. Le Due mit dans la place pour commander Autoine de Villiers, avec une grarifion.

# 

XVII.

#### Des Conjurations, ou cabales secrétes pratiquées dans les places affiégées.

JE ne fai fi quelqu'un l'a dit ou penfé avant moi; mais quand je ferois le premier qui l'eût dit, il ne feroit pas moins évident & moins véritable que de toutes les configirations qui regardent l'Etat & la liberté de la patrie, ou le falut du Prince, il n'y en a point de plus baffes & de plus indignes, qui portent plus fur l'honneur, & qui donnent un plus violent foupçon, ou pour mieux dire, qui démontrent davantage la làcheté & la poltronnerie, que celles qui se sorment & qui se trament dans les places affiégées. Ou'on fasse bien attention à ce que j'avance. Ou'on se retrace tout ce qu'on a lû dans l'Histoire de ces sortes de pratiques, ce qu'on en a vû, ou ce qu'on en a ouï dire , l'on fera pleinement convaineu que ceux qui en ont été les auteurs, ou ceux qui s'en font mélés, ou qui enfin les ont fues ou foupconnées fans en avertir font rous ou presque tous des gens de même trempe, & indignes de porter l'épée. Ce seroit une espèce de prodige s'il se trouvoit quelqu'un, parmi ceux qui se mêlent de ces sortes d'intrigues, qui ne fût tel que je le représente ici: car dans la plûpart des autres conjurations contre l'Etat, il n'appartient qu'aux courages du premier ordre, aux hommes de grand cœur, aux esprits sermes & résolus de les sormer, de les ménager, de les conduire & de les mener à leur fin. Il y entre souvent dans quelques-unes d'un certain genre une force d'esprit & une grandeur d'ame qu'on ne sauroit trop admirer. Mais dans celles qui se trâment dans les places assiégées, l'on peut avancer hardiment. fans crainte de fe tromper, que la couardife nous les inspire & nous y porte pour éviter des périls certains, qu'il faut courre pour ne pas s'expofer à une lâcheté manifeste. & à une infamie éternelle.

Il est pourrant presque impossible que ces sortes de machinations aient l'esset qu'on en espère car elles ne peuvent s'éxécuter qu'avec le tems. Il faut y faire entrer plusieurs Officiers, & cenx d'entre les foldats qui font capables d'entrer dans un complot. & qu'on fait en estime parmi leurs camarades, à moins que ces Officiers ne soient bien affûrés de la volonté de tous, & de leur foutniffion à tout ce qu'il leur plaira de leur. ordonner. Parmi un si grand nombre, il s'en trouve toujours quelqu'un qui résléchit férieulement sur l'énormité du crime, qui craint une mort insame, s'il est découvert, De l'autre part l'espérance d'être amplement récompensé, les remords de la conscience. l'affûrance d'obtenir son pardon: tout cela joint ensemble fait trouver quelque faux frére qui découvre la méche, & qui va nous dénoncer, & souvent la crainte d'être prévenu fait qu'on se hâte à dénoncer les coupables. De cent conspirations, à peine s'en trouve-t-il trois qui puissent parvenir à terme, celle-là mêmes qui nous illustrent, c'està-dire, où il y entre de l'honneur & de la vertu à les entreprendre, & que tout le monde défire. On peut juger fi ceux qui forment une trahifon dans une place affiégée font bien affürés de leur fait. Car pour en venir à l'éxécution, ou en se défaifant du Gouverneur, ce qui est horrible & criminel de quelque côte qu'on se fourne. ou en l'obligeant à se rendre, ou en abandonnant les postes les plus importans sans aucune réfiftance, il faut un grand nombre de complices; & comme je l'ai dit plus haut, il est besoin de quelques soldats, ou de quelque Sergent qui ait quelque esprit, il s'en trouve de relte, & sur toux des bréteurs, qui sont ordinairement les plus

mutins, & toujours les plus lâches dans les occasions de la guerre. Ils peuveux se varter de n'être jamais des derniers à fuir, & ceux-là font merveilleux dans une conjuration de cette espèce. Il est rare que ces sortes de gens rempissent les différentes for-

tes de valent dont Polybe parle.

le ne scai de quelle espéce étoient ceux qui complotérent de rendre la place cux Romains au fiége de Lilybée. Notre Auteur nous donne le détail de ce complot infame. Imileon, si célébre par la défense de cette place, eut befoin de mettre en mouvement tout ce qu'il avoit d'esprit, d'adresse & d'intrigues pour conjurer une telle tempête prête à fondre fur lui : car les confpirations formées par des foldats mercénaires, qui font la principale force d'une garnifon, font très-dangereufes, & difficiles à diffiper : ceuvci font plus volontaires, & par conféquent plus mutins, lorsqu'ils se mêlent de l'être; un scul Officier de ces sortes de troupes est capable d'allumer en peu de tems un grand Incendie. Un Gouverneur de place doit avoit toujours l'œil fur ces gens-là, se faire des amis particuliers des Officiers qu'il croira avoir plus d'efprit & de valeur: car les véritables braves font toujours les plus fidéles, & par conféquent on peut être informé à tems lorsqu'il se trâme quelque chose. S'il se trouve quelques braves foldats parmi eux, on doit les careller, leur faire de tems en tems quelques petites libéralités, & récompenser amplement les actions où ils se seront distingués, & sur tout les Officiers : on ne doit rien négliger de tout ce qui peut les animer à bien faire. Il paroit qu'Imilcon avolt pris d'avance des moiens fi fages & fi falutaires. Il fut averti au moment de l'éxécution; mais comme il étoit habile & échiré, il mit ce moment à profit pour remédier à un fi grand mal; il ne pouvoit être plus grand, puisque les auteurs de cette conjuration étoient les principaux d'entre les Officiers des troupes étrangéres. Il ne s'agiffoit de rien moins dans celle-ci que de livrer la ville aux Romains. Je ne crois pas pouvoir me dispenser de rapporter le passage. Il est trop important & trop instructif pour ne pas l'inferer ici; pour épargner à mes Lecteurs la peine de fortir de leur place pour l'aller chercher dans le premier Tome.

Ceux qui avoient conjuré contre le falut de la ville, persuadés de la soumission de ieurs foldats, dit mon Auteur, paffent dans le camp des Romains, & font part que Conful de leur projet. Un Achéen, nommé Aléxon, qui antrefois avoit fauvé Agrigente d'une trahison que les troupes à la solde des Syraculains avoient tramée contre cette ville, giant découvert le premier la confpiration, en alla informer le Commandant des Carthaginois. Celui-ci auffi-tot affemble les autres Officiers, il les exhorte, il emploie les prières les plus pressauces & les plus belles promesses, pour les engager à demeurer sermes dans fon parti , a ne point entrer dans le complot. Il ne les ent pas plutos gagnés, qu'il les envoia vers les foldats étrangers, Caudois & autres. Pour aider à perfuader les premiers, il leur joignit un homme qui avois servi avec les Caulois, & qui par là leur étoit fort connu. C'étoit Annibal, fils de cet Annibal qui étoit mort en Sardaigne. Il députa vers les autres foldats mercénaires Aléxon, qu'ils confidéroient beaucoup, & en qui ils avoient de la confiance. Ces Députés affemblent la garnifon, l'exhortent à être fidèle, se rendent garans des prouesses que le Commandant faisoit à chacun des soldats, & les gagnent si bien que les trastres étant revenus sur les murs pour porter leurs compagnons à accepter les offres des Romains, on eut horreur de les écouter. Et on les chassa à coups de pierres & de traits. Cest ainsi, ajoute mon Auteur, que les Carthagineis tralis par les foldats étrangers se virent sur le point de périr sans ressource, & qu'Alexon, qui auparavant par fidélisé avoit confervé aux Agrigentins, leur ville, leur pais, leurs loix E leurs libertés, fut encore le libérateur des Carthaginois.

Il est rare qu'un homme de courage, habile d'ailleurs & expérimenté, tel qu'étoit le Commandant de Lilybée, ne prenne des nicsures d'avance pour être proutement averti de ce qui le possi dans fa gyrnison: Il doit de plus ticher ce comoitre le cantière des Olisiers principaus de clasque corps. On defectuel ensitie aux partie et alleurs, pour le férrir d'eux felon le beioin; on aiche de comoitre ceux qui ont qualque réputation par leur courage, de les autres par leur epfit. Un feul de chaque corps avec lequel on se lie d'amitié, de aquel l'on marque quelque confiance, nous influtui d'une infinité de chosse qu'il imporce beaucoup de spavir execut-i nous donneut la comodifiance de plutieurs autres qui nous éclairent encore plus. Ces précutiens four fur out nécessifiers dans une granision où il y a un corps confiderable de troupes érangéres, sur la conduite desquelles on ne spauroit être trop accentir, de sur out deux une place affisépe.

Il ne faut point douter qu'Inition n'êtit prévû ce qui lui pouvoit arriver, & qu'Il ne fe fit prévationné contre les cabeles. Celle qu'il é forma dans la place n'étot pet des plus aifes à découvir, puifqu'il n' y entre qu'un for petit nombre des principaux Officiers des folkes merchaires. Comment Alécon découvir-il legre trime? C'et ce que je ne fqaurois dire. Il falloit que les conjurés fe faifent ouveres à lui: car il paroit, par ce qu'en die Polyte, que cet Officier étot aimé & condétéer parmit ces

troupes, & que les foldats avoient beaucoup de confiance en lui.

La conduite d'Imilcon dans une extrémité fi pressante, est admirable, & d'une grande instruction. C'est dans ces occasions, plus que dans toute autre, qu'il importe à un Gouverneur d'affembler promtement un Confeil de guerre, & d'y faire entrer, non feulement les principaux de la garnifon, les Chefs de chaque corps; mais encore un ou deux Capitaines, & ceux particuliérement dont on foupçonne la fidélité, fi on le peut faire fans rifque, & fans qu'ils puissent le douter qu'on ait rien découvert de la trahifon. & que l'on cherche les ntoiens qu'il y auroit à prendre pour remédier à un fi grand mal. On reconnoit d'abord la contenance de chacun de ceux qui feront appellés dans cette affemblée, en leur faifant part de ce qu'on a appris & de ce qui se passe : car s'il s'y trouve quelqu'un de la cabale, il fera bien difficile qu'il puiffe fe conferver dans fon afflette naturelle de telle forte, qu'on ne connoifle point, foit par fon peu d'affurance, foit par fes discours ou par ses sentimens, si on les lui demande, s'il ne trempe pas dans un dessein si làche & si criminel. On doit empêcher aurant cu'il est possible. one pluficurs ne mifonnent & ne donnent leur avis enfemble : chacun doit parler à fon tour, ou felon qu'il plaira au Gouverneur de s'adresser aux uns plutôt qu'aux autres. Par ce moien ceux qui n'ont pas la confcience bien nette, n'ont pas le tems de se raffürer, comme si tous ou plusieurs parloient ensemble.

Si l'on éroit averdi qu'il y côt quelques uns des conjunés qui fuffen pormi eœux de l'Affemblée, ou que les comonifiant on les cet appelles tout exprés, éx mis dans la fille de cœux qu'on auroit choitis pour y affilter; je ne vois nul meilleur parti, nul moien plusaffuré & plus fluurier, que cetul de les faire arrêer fercétement dans la matifon du Gouverneur, les féparre les uns des autres pour les éxaminer féparément, de leur donne rout fur le champ les méches, s'all forn les récile. Il elt imposfilte qu'in les étraves que que qu'un à l'affect de cette géne millitaire, qui n'elt pos des moindres, que l'effermence du perdon n'olige à tout découvrir, eç qui me femble du taunn plus fur & plus reme du perdon n'olige à tout découvrir, ex que me femble du taunn plus fur & plus de l'effermence du perdon n'olige à tout découvrir, ex qu'un le femble du taunn plus fur & plus de l'est de l'effet de dens le cours d'un homme. Counge con comme il n'y a que de milé-tailes plurous cui puiller der complète de ces forces de brigues, on ne doit rion el pière de ferme & de réfluid dans une affirir co il il y va de leur vie, & où la crainre des prélis qu'on cour dans un fécele se a feule poullée à une action in finfamente.

Celles qui se font contre l'Etat, & pour exciter une révolte générale, sont de trèsgrands crimes, & des actions très-criminelles; mais non pas de l'ouvrage de personnes dépourviès des qualités qui forment les plus grands hommes, autant du côté de l'efprit que éc celui du courage, car il faut infinient et l'ut de l'autre pour refuiff autre des families leur partier des families intrigues. Il y en a beaucoup qui s'y laiffent aller par des motifs qu'îls croine hosts, mondement; mais i ell rareq que des lidees s'en mêteur, de que les autreurs de ces fortes de méchanectés les recherchen pour les avoir dans leur parti. Mais il in on ent pas aintés ées conjuntaitos formées dans une place affigée, de pendant le cours d'un fêée. Encreu une fois, les hommes viriablement courageux u'ont garde d'entrer dans une te myltre d'iniquinés.

le fais perfiande que le pla gregar nombre de mes Lecteurs, qui ont là tout ce qui seil publication de la light perfiande que le pla gregar nombre de mes Lecteurs, qui ont là tout ce qui seil publication de la light per de Loule le Grand, trouveron une grande concerne calecci de l'autre, cell que la première als hi rien, par la figelté de la bouncare calecci de l'autre, cell que la première als hi rien, par la figelté de la bouncare dite de la confirma del Carlengiaosis: su lieu que le Marcheld de Créqui, qui fe jern dans Tréves apars los informus del Everen, éc conduitir în ald ans la rathioin formée par Boisionaten, que toute la grandion, Officiers de folders, du moins la plus grande parie, fe laifficierne entraîner par des modifs indicused à un attentar préducta fast celle dans l'Histoire. Comme jern'à d'autre but que de tire des fais les plus remarquables l'influedion de les précépees, de de metre en regard l'ancien avec le moderne, je usi citer le fait. L'Auteur anonyme d'où je le tire, se trouve entirement conforme dans les circonflances les plus cepinaes à ce que l'à appris d'un Officier qui sy évot trouve de la fine de la care de la care le presi d'un Officier qui sy évot trouve care l'autre par que le Lecteur prendra plaifir à fa ficon de narrer roure militaire.

Les Princes de Lunchourg affisjecolene Tréves l'amée 1675, où étoit le Duc de Lorraine, qui ne commandoit poult Paruñe, comme la plupart le précedente. Le Ma Mem du réchal de Créqui marcha au sécours, quoiqu'il n'eût que buit mille hommes contre Marcinà dix huit mille. Les affisjeans n'avoiene point de meilleur parti à prendre pour s'ont et Buairendre les mairres, que d'aller au-devant de cette poignée de monde auffi in y manqué. Van. prentis pas. Il les l'urprierae, de le braite mille ben auprès de Confribée, von 3 Ta-590 verne, qu'ils mirent une partie de fa petrie armée fur le carreau, & le rafte fur d'flipé ou pris prifonnier. Le Marcéal défeipér du med défaite fi honteufe, ear celle qui vient d'une furprife ne trouve jamais d'excué, il prit le parti de la fuite ; mais pour la rendre plus honomable & plus une le 3 no Prince, et il gagan Tréves, où il le jetre lui quartieme, réfolu de la défendre jusqu'a la derniére extrémité. Il y fit des merveilles, il en fit trop pour ne pas faire connoire qu'il y avoir plus que d'une doût é déférioir dans fa conduite. Les affisquans, tanôté hortans & tamôté hortans, n'alloient pas moins leur trin, & le vivent blancé et des du attençure la contreferape.

"Le Marchal au déclipoir que tous fes efforts fuffent intuitles, étoit cependant jour de nuit îm pied, dir l'Amanyme, à excite les Officiers à peiri plurêt que de fouffirit que les ennenis s'emparafient de la place. Mais un nommé Boisjourdan, Capitaine dans Marine, défidiré en un moment ce que le Naréchal avoir fâtir, res, montrant à fes camarades pourquoi il étoit fi achamé à les vouloir faire pôtir s'é, enfii il en perfudud la plupart, qui fe montréent mellleurs ménagers de leur vie. Tellicurent que les ennemis siant atraqué la controferare, l'emporterent arrès une nucleur réfiliance. Cet événement rédoubla la firrie du Maréchal de Créqui; de lui, qui ne donnoit de l'argent que rerremen, en doma aux foldens pour les exciter à reprendre la controferare. Des Officiers qui n'écoient pes encore gignés per bissiourabne, curreprirent de les mener, courre les ennenis, de la

" détachement étant fait, ils attaquérent de fi grande force, qu'ils firent plier " tout ce qui le préfenta devent eux: mais les enne.Lis s'étant ralliés en même texts , & étant foutenus par des gens frais, ils retournérent à la charge, & regagnérent

ale ternain qu'ils avoient perdu.
"Cetre sédin, qui avoir coûté aux François plus de quarte cens hommes, avec quelques Officiers, donna fujet à Boisjourd-in de recommencer fes brigues, & ainnt infinud à plutieurs, que l'oblitainsoir du Mariechal les ferrit ous prier, s'ils n'y a donnoient ordre, il leur dit qu'il failoit rather avec les emennis, fans fe laiffer amuser de ribant de la courage, s'et annt défendus comme ils avoient fait dans une méchante place; qu'une plus longue réfiliance chardreit du défelopric, ce qui ne plusione pas à la Cour, qui vouloit bien que l'on fut brave, mais non pas téménire; qu'en un moc cela étoit bon pour un platechal de Cerquis, qui venoté de perdre une beaulie; mais que pour cux, qui l'altreit de Cerquis, qui venoté de perdre une beaulie; mais que pour cux, qui l'ordreit de l'entre de l'écheré & de rabilion, tant el 1d à remraque combién la peur effiqience aux illusions les plus déporables dans ces fortes de cus cer à pelne ett on rendu & hors d'une place, & délivré de la peur, qu'on en reconnoil le home & l'imfainé. Revenons à nore Anonyme.

"Ces raifons, joines aux efforts que les emenis faifoient rous les jours pour fe rendre maires de la place, portectue la plipart de Officier à confierir aux expédient "que Bolijourdan leur propositit, qui étoient de députer aux Princes de Lamebourg, "& de capituler avec eux. En effer Bolijourdan leur sinte revoié un tambour, on le domna des óuges de part & d'autre, tout de même que s'il de téé Gouverneur, "& il promit de randre la place, à condition qu'on laifforis fortir la garifion fans armes, exceptible avevlerie & les dragons, qui emporerecient leur épès.

. Le Maréchal de Créqui, ajant quelque vent de ce qui se passoit, sur trouver Boisjourdan fur le rempare, & feignant d'ignorer la chofe, lui dit que comme il avoit beaucoup de confiance en lui, il le prioit de concourir avec lui de tout fon mieux à la defense de la place; que les choses n'étoient point encore désespérées; qu'il fçavoit de bonne part que le Roi leur envoioit du fecours, & que fi la place étoit à l'extrémité, il eut eu foin de faire fa composition. Mais Boisjourdan sans lui don-" ner le tems d'en dire davantage, lui répondit qu'il avoit fait tout ce qu'il avoit pû tant qu'il y avoit eu de l'espérance; que maintenant voiant qu'il n'y en avoit plus, il avoit eru devoir faire la composition, voiant qu'il s'obstinoit à les saire périr dans une méchante place; que ses camarades en étoient d'accord, & qu'ils alloient bientôt livrer la porte de la ville, felon le Traité qu'ils avoient fait avec les Princes de Lunehourg. Le Maréchal de Créqui perdant patience à ces paroles, mit l'épée à la main. & courur fur lui pour le ruër, fur quoi un foldat de la compagnie de Boisjourdan , le coucha en joue; mais le Maréchal lui préfentant la pointe de fon épée, le foldat prir la fuire, & Boisjourdan de même, qui faura dans le foffe. Il fe fauva de là dans le camp des ennemis: mais n'aiant pas trouvé qu'on eût pour lui route la confidera-" tion qu'il espéroit, il voulut passer en Allemagne; mais piant été reconnu à Stenai, il fut arrêté, octransferé à Metz, où il fut mis au Confeil de guerre, qui le condamna ;, à perdre la têre : fupplice bien doux pour un si grand crime que le sien, car il étoit inoui julqu'alors, & fur tont parmi les François, qu'un fimple Capitaine d'infanterie se sur révolté contre son Chef, & encore contre un Maréchal de France. Mais " ce qu'on peut dire à cela, c'est que le malheur de Boisjourdan lui avoir fait croire " qu'il scroit avoué de la Cour, en quoi il se trompoit grandement : car quand même " il auroit eu toutes les raifons du monde, elle n'avoit garde d'autorifer une défobéiffance dont il fe feroit ensuivi trop d'inconvéniens.

La ville fut renduc en vertu de la capitulation de ces mutins. Le Maréchal ne l'aiant

pas voulu figuer, fur fair priformére de guerre. Je coupe courr pour venir à la centifophe. "La gemifin de Trèces fur consuluir à Mess où I on fit le procès aux Officiers " qui feolien complices de la capitalation de Bolsjourdan, & il y en eu qui eucent le " cou coupé, « daures qui furere dégradés de nobbelle, « cut & toure leur polit-riéd, » L'on décime suil les foldets, pure que le Maréchal s'étam atérité à eux enfluer la Condicion de la company de la company de la courre de la constitue de la con

" de la révolte de Boisjourdan, ils avoient refufé de lui obéir. Il est bon d'avertir mes Lecteurs, que l'Anonyme de qui j'emprunte le détail de cette affaire, n'est pas toujours vrai dans une infinité de faits qu'il rapporte, sans compter une honnète quantité d'anacronifines qu'on peut fort bien lui reprocher, & quelques portraits qui ne font pas tonjours reflemblans; mais on ne fauroit trouver à reprendre à ce qu'il dit du Maréchal à l'égard des Officiers de toute espèce qui servoient fous ses ordres. Il dit nettement qu'ils eussent fort souhaité que la honte de Confarbick cût renverfé toute sa fortune, tant il avoit pris soin avant son malheur de s'en faire hair, à cause de sa gloire & de son air méprisant qui déplaisoit à tout le monde. C'étoit là fon défaut dominant, qu'on doit supporter dans les grands hommes, tel qu'étoit celul-ci, & non pas dans ceux de petite corpulance à tous égards, qui font dûment convaincus de ce défaut. Sa difgrace, & ce qui se passa depuis à Tréves, lui firent affez connoître la caufe du peu d'amitié des troupes, & que la grande machine pour s'en faire aimer & s'acquerir leur confiance, qui aide beaucoup à la victoire, étoit une grande modestie, & beaucoup de politesse & d'honnêteré. Ces vertus sont assez ordinaires aux gens de naiffance; mais on ne les trouve guéres dans des hommes nouveaux qui font montés à une grande fortune, fouvent à la honte de ceux qui les ont aidés à cette escalade. Le Maréchal eut besoin de cette disgrace, qui lui sit connoître que les jugemens qu'on faisoit de lui n'étoient pas savorables. Il en sçut profiter pour l'avenir, après en avoir effuié la honte. Il feur trouver le moien de regagner ce qu'il avoit perdu de l'estime des gens de guerre : il changea tellement d'humeur & de maniéres, qu'on fut furpris de le voir par la fuite tout autre qu'il n'étoit auparavant. Avec tout cela malgré ses grands talens pour la guerre, on ne peut s'empêcher de dire que sa conduite à l'égard de la conspiration de Tréves ne sut iamais celle d'un homme serme. entendu, & capable d'une résolution promte & hardie. Comme il étoit peu aimé, & fort refferré lorsqu'il s'agissoit de récompenser de sa bourse, il eut le malheur de ne trouver personne qui lui révélât ce qui se trâmoit contre la place. Cela tient presque du prodige. Pourra-t-on jamais croire que toute une garnifon ait concouru à favorifer une action fi infame? Encore une fois, il se trouva fi deserté de tous ceux qui eussent dù l'avertir, qu'il n'en eut pas la moindre nouvelle, finon au moment de l'éxécution, lorsque toute la ville en étoit imbuë. Quand on éxamine attentivement la chose, il est difficile de s'empêcher d'entrer en une très-grande défiance de la fidélité des Officiers de la tête comme de ceux de queue. Ce filence fi réligieusement gardé parmi cette multitude de conjurés, & parmi les autres, qui ne pouvoient l'ignorer, & qui les, voiolent agir fans aucun ménagement, rend suspect presque tout ce qu'il y avoit d'Ofsciers & de foldats dans la garnison : cela va même à la conviction. Je conclus de tout ceci, qu'ils étoient mille fois plus criminels que leurs foldats, puisque ceux-ci ne furent pas les auteurs d'une trahifon fi làche & fi infame.

Jal oui dire à un vieux Officier Général, qui connoiffoit beaucoup le Marchal, que fes naniferes, foi ari décifil, & la bonne opinion qu'il avoit de lui même, faifoit qu'il n'écoutoit qu'avec débain ous les avis de les confidies qu'o int donnoit, ce qui rebusoit out le monde. On ne l'avernifolts de rien, parce qu'on fropposite toujours qu'on le feroit en vain. Ce défaur, nel ordinaire qu'un Cenéraux de commun, qui on le fordit en vain. Ce défaur, nel ordinaire qu'uns Cenéraux du commun, qu'un ne le pits de befoin d'avoir suprès d'eux des gens qui les guident au lieu que le Ma-l'èue III.

réchal étoit un homme du premier ordre, qui prenoit auffi bien son parti qu'homme du monde, hors dans cette affaire-ci, où il échoua comme contre un banc de fable.

J'al dit qualque part dans cet ouvrage, ou'il ne faut pas atendre des preuves mathemathiques d'une trabifon lorsqu'il s'agie du faltur d'une place, & fut rout lorsqu'ille est toute formée & fur ly fin de l'amorte; il fuffit qu'on en air de forres conjectures, outre les avertissemes qu'on nous en donne, l'infolence des foldats, leur mauvaiss vo-loned dans les ordres qu'on leur donne, les mauvais d'iscours de certains Officers soutes ces choise ensemble font des marques affec certaines, & un puilfant préjugé qu'il fe traine quelque choic dans une place contre le fevrice du Prince de frei de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive choic dans une place contre le fevrice du Prince de l'archive de l'archive

Riem n'eft capable de juillière le Marchal, il foot pleinnemer convaincu des pratiques de Boisjournis prourquoi l'allec cherche für un rempar? Il fallet s'en défaire
promement, du moins en cachette, s'il craignoit qu'un fupplice d'écha me fit foulever
la garifion. Riem pe lui étop lips ailé. D'ob vient qu'il néglige d'éfinibler un gread
Confeil de guerre, où il elt appellé les Officiers principaux de la garifion, Ré quelques
Copfains de chaque corps, fous le prérexte de voulouir entrer en composition avec l'ennemit : Boisjourdan n'eût pas manqué de s'y rendre, s'il eût éé nommé; sous généralement n'écoire pas du nombre de les complies, quodup l'an injouraiten peu-cére aucune de fes altures. Il ne provie pas qu'aucun Colonei, ou Lleueranne-Colonel, aient
éét acrufte d'avoir eu part hu net complic. L'on Marchal de Prance el roujous un été acrufte d'avoir eu part hu net complic. L'on Marchal de Prance el roujous un de de complication de la répression de la vénération de de la entire dans un Confeil affemblé par fon oute, g. d. de l'honnere de Ros de cebil de cous el intéreffé.

Cela devois fuffire au Maréchal pour eplérer de ne trouver perfonne qui offit le conredier en rien de ce qu'il s'écuir felou, o qu'ul d'avoit faire. Il ne manquoir point d'elprit & d'éloquence pour faire comprondre à l'affamblée la néceffité de remédier prometement au mai, & pour faire voir a chacun l'évontuié du crime des conjuirs, & ce ce qu'il s'enfuirvoit s'ils ne concouroient pas tous à remetre chacun dans fon devoir , qu'ils feroient tous regardés comme complices d'dune aéthon fi d'une aéthon fai d'une aéthon fair dune aéthon faire d'une a

Ce que fit Imileon étoit une affaire bien autrement difficile à conduire que celle que le Maréchal avoir à ménager lui-même, la plus grande partie de la garnifon de celui-là étoit composée de soldats étrangers & mercénaires; il falloit beaucoup de ménagemens, la rigueur pouvoit aigrir le mal : au lieu que le Maréchal étoit en état de tout entreprendre, & d'user de tout son pouvoir. Que devoit-il donc faire dans un état si presfant, & dans des circonftances où le retardement étoit mille fois plus dangereux que l'éxécution? Pas autre chose, sinon d'assembler un Conseil de guerre, & d'avoir le bourreau caché chez lui, & tout prêt à l'éxécution de ses ordres. Il cût eusuite appris à tous ceux de l'affemblée tout ce qu'il favoit de la conspiration, & des brigues de celui qui en étoit le principal auteur, & de la plûpart de ceux qui étoient entrés dans le complot. Il eût dit qu'il les avoit fait affembler pour leur apprendre ce complot, s'ils l'ignoroient, & non pour juger autrement qu'il n'étoit réfolu de juger lui-même, qu'il les croisit trop gens d'honneur pour y trouver à redire, qu'il vouloit qu'ils fuffent les témoins du châtiment du Chef d'une si insame entreprise; que l'évidence du crime & le filut de l'Ent devoient être préférables à l'observation des formalités; que le mal preflant trop pour ufer de remife, on ne délibéroit pas fur des chofes de l'éxécution defou elles notre gloire & notre falut dépendoit. Il eût fait entrer à l'inftant le bourreau, & fait pendre on étrangler, fans autre cérémonie, tous ceux d'entre les compables qui se servient trouvés dans le Conseil, & qu'on cht attiré par adresse & sous quelque prétexte . ét cela en préfence de l'affemblée. Il les eur fair cultules exposer

aux fenêtres de fon logis. Une action si hardie, & en même tem, si nécessaire, cut donné de la terreur. Il cut du en même tems faire prendre les armes à la granifon; & après l'avoir assemblée, ensuite d'un Conseil de guerre, faire empoigner les foldats & les Officiers les plus coupables, & les faire éxécuter fue le champ. Je fuis perfuadé que pas un feut n'eût branlé. La multitude, dit je ne fai quel Auteur, n'est pas fusceptible de honte; mais en récompense elle est très-sujette à la crainte; ainsi la rigueur fait fur elle ce que l'aiguillon de l'honneur fait fur les particuliers. C'étoit le feul parti, & le plus für que le Maréchal pouvoit prendre, & que je confeillerois à tout homme qui se trouveroit en pareil cas. Je ne laisserai pas échaper un évemple que l'emprunte de Polyen. & qui fait profistement à mon fujet. Il dit qu'Ibhierate, faifant la guerre en Thrace, fut a. ris que deux de fes Capitaines méditoient une tralit- Chap. IX. fon. Il convoqua les principaux Chels de l'armée, & leur ordonna, quand il mande- att. 56. roit les deux Capitaines , de se saisir de leurs armes, & de celles de leurs soldats. Tout cela alam été exécuté, & Iphicrate alam convainen ces deux Officiers de trabifon, les fit incontinent mourir; quant à leurs foldats, il les dépouille, & les chaffe du camp

Lequel valoit mieux, je vous prie, d'attendre que la place se perdit par une telle infamie, ou de la fauver par un coup de fermeté & de grand éclat? Pour moi je n'hésite point à croire que le parti qu'il prit étoit digne de blame, puifqu'il n'y avoit rien encore de désefpéré. La capitulation de Boisjourdan se trouvant nulle & de nul effet, pourquoi fe rendre en vertu de cette capitulation? Je ne comprens rien dans la conduire d'un homme rel que le Maréchal, mais fon malheur, qui lui étoit commun avec les plus grands Capirtines, l'avoit si fort changé, & lui avoit tellement abattu l'esprit, fans lui abattre le courage, qu'on auroit dit qu'il ne penfoit plus, & qu'il ne vojoit rien des reflources & des remédes que le feul bon fens pouvoit lui fournir. Il v a peu d'éxemples dans l'Histoire de pareilles infamies. Paul Erizo se conduisit d'une toute autre forte au fiège de Négrepont, affiégé par Mahomet II, en 1456. Ce fiège est remarquable par la réfusance des affiégés. Il se trouva un traître, & cela suffit fouvent pour tout perdre: car on ne tente jamais en vain une garnifon qui fouffre d'un fiège meurtrier, fi l'on u'y met promtement reméde; en un mot, on ne peut trop vite le déterminer.

comme des milérables, indiques de porter l'épée. Revenons au Maréchal.

Mahomet voiant qu'il rebouchoit à tous les affauts qu'il donnoit, penfa à joindre l'intrigue à la force, & à pratiquer dans la place Thomas Schiano, qui y commandeit Guillet, l'artillerie, & un corps de cinq cens fantaffins Italiens. Cclui-ci promit d'introduire les Hift. de Turcs par le poste qu'il désendoit, & emploia dans cette léche négociation son neveu Luc Manuer. de Cortulia. Tous deux furent apperçus plusicurs sois sur les murailles de la ville consévant avec les Tures. Ils entretenoient aussi leur correspondance par des séclies charaées de leures, & tirées réciproquement du camp dans la ville; mais enfin il en vint tomber une aux pieds d'une jeune fille, qui l'aiant portée aux Muzistrats, servit à avérer la tradifon. Sur le bruit qui s'en répandit, le perfide Schiano eut la hardieffe de s'en plaindre comme d'une calomnie, É faifant mettre sa compagnie sous les armes dans la grande place de la ville, menuca de paffer au fil de l'épée ceux qui foupconneroient fon innocence. Mais fat fureur préte à éclater, fut prudenment adoncie par la modération

du Provéditeur Érizo, qui pour lever toute défiance vint sans suite l'aborder d'un air affable, & d'un front qui n'étoit chargé d'aucus ombrage, ni capable d'en donner. Érizo lui toucha dans la main, & l'invita fi obligeamment de venir diner chez lui, qu'il l'y attira : mais auffi-tet il le fit pendre par un pied aux barreaux d'une fenêtre. On ne voit pas que les cinq cens hommes fe foient foulevés après l'éxécution de ce

miférable, ils demeurérent en repos, ce que devoit ettendre le Maréchal d'une garnifon

qui n'écoit compossée que de François. Il manqua de jugement pour cette sois la fans que s'a faute pusifie trar le notreguence contre son courge, et le capacité, dont il avoit donné des marques si éclatantes. Je ferait voir dans le cours de cet ouvrage, qu'il a été un des grands Cappianes de son siécle. Décidous franchement après tant d'autres, un Gouverneur qui n'est pas en humeur d'imaginer, des fourents ou d'embrafier une résolution vigouraus qu'on lui propose, loriqui l'a siquit de courner les évenemes finistres en bonheur de cu gloire, n'est pas digue de commander. On ne peut blainer le Marcétal, que de n'avoir pas imaginé car quata un tentle, out son mai vint en pratie de l'insidelité de ceux qui eussiene pla l'averrir d'une trahison qui ne pouvoit leur d'etre incomuné; il erut le mai trop grand pour y apporter de reméde. Il partie tout le mai de l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre l'autre d'autre d'aut

#### 

### ARTICLE XVIII.

Quels peuvent être les moiens d'empécher les trabijons dans une place affiégée, & les remédes qu'on peut apporter lorsqu'elles sont sur le point d'éclore.

CI l'on avoit les yeux de l'esprit assez ouverts pour aller au-devant de l'avenir, combien d'infortunes, de foins & de peines ne s'épargneroit-on pas, lors même que les maux auxquels l'on s'est préparé commencent à se faire sentir? Il est certain qu'on peut aller au-devant de cet avenir, le présentir & le prévoir, & couper court au mal qui peut arriver. Il y a des moiens généraux qui préparent les deffeins de loin, comme il s'en trouve qui les écartent, ou qui les empêchent de venir à maturité. Les plus faciles font ceux qui peuvent étouffer une confpiration. & en ôter même la penfée à ceux qui feroient capables de complotter; cela dépend d'une certaine conduite, & de la fagesse de celui qui commande dans une place. Le premier expédient est de connoître fa garnison, cela n'est pas difficile. Autant de corps, aurant d'esprits différens; les uns font hons & bien disciplinés, les autres le sont moins. Cela dépend des têtes; il faut les connoître, & c'est la chose du monde la plus aisse & la plus facile. Un Gouverneur qui ne cherche qu'à s'enrichir comme un miférable Bourgeois, aura plus de peine qu'un autre, & se sera mépriser, bien loin de se faire des amis ; une table abondante sans être trop délicate, est un grand moien pour s'acquerir l'amitié de chacun: c'est là sa première démarche, & le fondement de l'union & de la bonne intelligence entre le Chef & les membres. Personne ne doit être exelus de sa table, les timples Officiers comme les autres y doivent avoir leur place, & fur tout ceux qui ne font pas à leur aife, dont ii doit demander un état pour les eider dans leurs befoins. Quel meilleur moien pour s'attiver le cœur & l'estime de tous les Officiers de sa garnison! Un Gouverneur qui en use de la sorte a tout à espérer de leur valeur & de Jeur sidélité; & comme il y en a qui s'attachent plus à lui les uns les autres, foit par reconnoillance, & ou par inclination, il ne lui fera pas difficile, pour peu qu'il les honore de sa consiance, d'apprendre les

différens camétéres & les talens de chacun, & d'être en même tems averti de tout ce qui se passe dans sa garnison. Il doit être doux, assable, biensaisant, poli, & d'un abord agréable à tout le monde, & fur tout aux foldats. Mais cela ne fuffit pas, s'il ne s'arrache principalement les principales têtes des corps, ce qui n'est pas moins aisse que le refte; il faut leur marçuer de l'estime & de la consiance, sans s'ouvrir pourrant à cux de les deffeins, qu'autant qu'il les jugera capables de l'aider de leurs confeils dans l'éxécution. Les hommes ne font pas malaifés à connoître, il n'y a qu'à les bien étudicr. La table a cette vertu, comme l'on y est avec plus de liberté de parler, on jure aifément des fentimens par les discours que chacun tient sur certaines matières , & celles de la guerre doivent toujours faire le capital à la table d'un Général d'armée, ou d'un Gouverneur de place, qui se voit au moment d'être attaqué. La désense doit perpétuellement occuper celui-ci, il doit ouvrir plusieurs propos sur les parties qui la composent, & particulièrement sur les chicanes au corps d'une place, & sur les assauts. En écourant ceux qui raifonnent là-deffus, & ce qu'ils penfent de ces fortes d'actions, il jugera bientôt de leur capacité & de leur expérience, & s'ils font d'humeur à foutenir les dernières extrémités: s'ils ne semblent pas approuver une résistance capable de mettre tout en péril, il aura lieu de s'en défier.

Ces qualités dans un Chef de guerre, ou dans un Gouverneur de place affiégée, font fans douce elithmbles eglies font la boité & le findement de tourse les autres verus militaires: mais il y en ad autres fans lesquelles les premières font inutiles & ruincufes même, ni elles ne font accompagnées de celles qui porent les hommes au refipe ét à l'obédifiance par la févérité de par la crainte du châtiment. Il doit être infléxible & in-traiable même, forfujul 1 siqué les léxectuon des los militaires. Sans certe verus çecte ellime & certe amité, qui naiffont des premières, se tournent en une effece de mépris, & comme il doit étre prêt à l'aire du bien, & a récompenfer les belles actions ; il ne doit pas moins panir les mauvailes, & les faures contre le fervice. Elles four d'une plus grande conféquence dans une place affigée que dans une armée. Il 7 en conmerp lus la oil 10n pardonne, dit Tactes, & la déterion y est plus fréquente que là oil no châte (exérement des la première faure oil 10n combe, & que l'on n'attent

pas la récidive.

Cux qui commanden fur un tel fyldeme de conduire, ne perdent rien, & gagnent beuncoup dans la pratique des qualifés fondamentales qui nous egupent ne ceuru de tout le monde, & nous confervent celles qui ne font pas moins rationnables. Ceft, fi je neme terompe, le plus grand moins of empécher les brigues, d'y couper cours, & d'en ôter même la penife. La févérité, une juiltee éxacée & Krupuleufe dans le bien comme dans le mil, une attendo nou particulifer à récompenir ceux qu'i font leur devoir, & encorr plus ceux qui vont au-dela, & qui cherchent les occasions de fe dilininguer, de de fe rendre utilse. Ceft de éce severus jointesse entemble que maifient le refeçre. I l'effine, la vénération de la constance; le foldat & l'Officier, tout enfin concert à une décinin viouveux.

CC Gouverneur de place auquel je demande tant de chofes, qui dépendent de lui fins qui floit betoin d'un fort grand ellorr, ne doit pas mions kappilguer à connoitre les foldats de fit gemifon, il doit pour cels affembler les Miljors des régimens qui la composient, & leur demander un état des foldats qui leur parofileir au defilia c'es autres par leur valeur & par leur courage ou qui le font diffliqués par quelque action à la guerre, & que l'on appelle foldats de bonne volonté, ce qui dit tout ordinairement. Il lui importe extrémente de les connoires, celan e fuific passi il doit les faire vanir chez lui, tamôt l'un, tanôt l'autre, & les recevoir avec amidé & d'un air riant, les carefler & Lour mayour qu'on lui a rendu un compre avanageux de leur mérice,

qu'il est bien aise de les connoître & de les emploier dans l'occasion, & qu'il n'oubliera rien pour les faire paroître & leur faire mériter les graces du Roi : que quant à lui, il feaura bien leur tenir compte de leurs fervices & les récompender fi bien qu'ils auront lieu d'être contens. Après ces promeffes, il les renvoira avec queique petite . gracification; car quand il y auroit cent hommes de cette espéce, une pistore à chacun, n'est pas une fomme qu'on doive regretter. On se les attache par-là, & rien ne touche plus un brave homme que ces fortes de faveurs; ce qui fait un effet furprenant Hins le cœur de ses camarades: ils en sont plus considérés, & l'émulation s'augmente; outre qu'en s'atrachent ces gens-là, il en peut tirer de grands fervices & étre informé de ce qui se passe dans sa garnison pendant le cours d'un long siège, car l'ennemi & les dangers engendrent fouvent des complots. Il est rare qu'il ne se sorme pas quelque intelligence dans une défenfe difficile & opiniâtrée, & fur tont dans les mauvais fuccès; car bien qu'on ne pouffe pas les trahifons auffi loin que celles de Lilybée & de Tréves: il fe trouve toujours des gens qui tiennent certains difcours, qui font que les foldats se rebutent & agissent avec moins de vigueur; en un mot en tout ou presqu'en tout on est souvent plus traitre à son Prince qu'on ne peuse, nous l'avons affez vû dans les fiéges où nous nous fommes trouvés, & encore plus dans les armées: de bons espions, ou pour mieux dire de bons Citoiens, des gens d'honneur nous avertiffent fur le champ de ces fortes de difcours qu'on ne doit pas laiffer impunis. Sur la fin du siège d'Aire il se trouva bon nombre de ces sortes de gens, que celui qui défendit fi glorieusement cette place, connoissoit parfaitement. L'instruction demande que je fasse encore quelques observations importantes sur une matière que personne . n'a encore traitée, & qui mérite de l'être.

Un homme definé pour la défenée d'une place, doit voir fouvent fa garrifion fous les armes. & profirer du tens event l'invelliture de fa place. Il doit l'évencer lui-name, & faire comprendre aux foldats les avanniges de celui qui fe défend derrière des murailles, lors même qu'elles font renverées; il doit les piquer d'homeur, keur expliquer tout ce qu'ils doivent faire, les exciter à leur devoir par l'amour de l'homneur, & moins par la craince du châtiment que par celle du blâme; tout cels fait imprefillo fuir le foldat, & produit la confilance, qui nait de l'étime qu'on fait du feit le foldat, de produit la confilance, qui nait de l'étime qu'on fait de l'étime qu'on fait .

de nous.

M. Is Due de Gulfe, fi célébre par la défenté de Metz contre l'Empereur Chales V, qui y vit échouêt la gloire, le trouva très-bien de ceren méthode. M. de Salignes, qui nous en a donné une relation, dit que M. de Casife arrisant à Metz faiglia finér terverice à la gravilion, & liver au donne. Il fis plutiques tels sign la unantire de vivre das fe Litt. & para gagner l'emitté des Bourgesis, en fit une contre les quérelleurs, son pisse d'evrit le paiga capit. Il ensend parte des brecurs, qui feoien for en voque en ce emissh, & qui four regardés en celui-ci comme la lis & cle dissoneme des roupes, & coujours les premiers à leber le piet dans les occions. Pour cétire les mitadies, il é tote précantianné de tombersant pour activer la ville des immontières. En teuir per per, once un très parad fis des l'épardes de l'autre. Après cela it le de laparentand des polles.

Volla in homme qui voir de loin, & de grande prévoinnec. On s'épargne bien des foins & de mauvilée avanures par cetem méndote. De tous les doges dont les Génaux d'armées, ou un Gouverneur de place fe rendent dignes, eclui de ménager la vie & la final des foldas roi el pas fant douce le miondre. Rien ne leur aggree davantage le creur, & ne les porse plus à la reconnofflince est à la fidélié. Le diraije? Cette re-connofflince pour beaucoup page davantage le commofflince pour beaucoup page das la fidélie de dans l'Oblécer, et le el Il infinieur.

plus pure & plus généreuse à l'égard d'un Chef qui compâtit à leurs maux & à leurs peines, qui les parage avec eux, & qui les traite en pére. Alors ils s'exposent librement aux plus grands dangers, plus par gratitude que par gloire, quoiqu'ils en foient auss fisséptibles que les aurres lorsqu'ils sont bien disciplinés.

Ceux qui font à la tête d'une armée ou d'une garnison, sans cesse exposée aux plus grands périls, doivent imiter l'Empereur Trajan, ne se point épargner non plus que le moindre de leurs foldats, & donner les premiers l'éxemple, passer les nuits entières sur les remparts, visiter les postes les plus dangereux, sans trop s'exposer, si ce n'est dans l'extréme nécessité, pour relever le courage de leurs foldats. Deux choses aideront le Gouverneur à le rendre absolument maître de sa garnison, & la mettront en état de tout ofer & de tout entreprendre. Premiérement, l'honnêteté & la douceur, qui rendent les fatigues fupportables, & même agréables, lorsqu'on fait connoître aux foldats qu'on fent leurs peines, qu'on les partage avec eux, & qu'on ne croupit pas dans un fourerrain. La feconde est de secourir les foldats & les Officiers lorsqu'ils sont malades ou bleffés, les vifiter plufieurs fois par jour, les voir panfer, les confoler, leur demander fi l'on a foin d'eux, goûter lui-même les bouillons en leur préfence, & châtier fans miféricorde les friponneries, qui ne se pratiquent que trop dans les Hôpitaux; séparer, comme faifoit M. le Duc de Guife, les bleffés d'avec les malades. S'il s'est passe quelque action où il y ait eu beaucoup de blesses, il se transportera à l'Hôpital. Comme il n'y a rien de plus précieux que la vie, dit le Commentateur Espagnol de Commines, il n'y a point auffi de bienfait dont les hommes aient autant de reconnoissance que de celui de ménager leur fanté & leur vie. & fur tout les foldats, qui font expofés à plus de dangers que tout le refte du genre humain. Ce que dit le Commentateur, de ménager la vie des foldats, est toute autre chose que la fanté: s'il ne s'est pas expliqué là-dessus, il importe de le faire pour sinir cette matière importante par un article que j'ai à cœur, pour passer à une autre-

Il y a un art de ménager la vie des foldates, le grand Turenne le poffédoir parfaitement. Comme la théorite de cet art et d'elle-méme affice difficile, de qu'elle fupporte des comnofflances dans les armes, dont les principes doivent être rapportés de loin, je n'ai garde de m'y embarquer nous trouverons une autre occafion de traiter cette matière, étant trop profonde, trop limporanne & trop étendue pour être inferée dans ce

Volume, nous nous contenterous d'en dire deux mots.

Le mémagement des hommes dans une défenfe, doit faire la principale attention du Gouverneur : le foldat & l'Officier fentent parfairement par ce ménagement le plus ou le moins de capacité dans celui qui les commande. Prodiguer la vie d'une garnifon fans néceffité, & expofer ses troupes sans qu'on en puisse rien attendre de décifif, c'est manifester son ignorance, ou sacrifier tout à sa réputation. Mais il en arrive quelquesois un esset tout contraire. Un Commandant donne lieu par là de beaucoup foupconner fon courage: car un homme qui fait ainfi périr tout fon monde, fait préfumer qu'il a plus d'envie de capituler que de tenir longrems, afin d'avoir un prétexte honnête de se rendre par raison de soiblesse. Il faut nécessairement que l'une ou l'autre de ces deux raifons y entre. De la le mécontentement de fa garnifon, de la les mauvais difcours, de la les cabales. Mais lorsqu'on s'appercoit qu'on ne hazarde rien inutilement, & fans une raifon évidente, qu'avec beaucoup de fageffe & de prudence, & qu'un Gouverneur conferve fon monde pour les grands coups, fon autorité devient plus respectable. Les troupes ne craignent rien sous lui, elles s'expofent avec une plus grande volonté, elles augmentent de courage, & tout va du radine branke.

Rien n'est plus vérimble que cette maxime de M. de la Rochesoucault, que quel-

que éclatante que foit une action, elle ne doit pas paffer pour grande lorsqu'elle n'est pas l'elles d'un grand dellein. Elle ne scauroit être trop répétée. Une telle conduite, qui est apperçue & remarquée de tous, ne laisse aueune ouverture aux mauvais discours, chacun penfe à bien faire. Voilà ee qui augmente l'amitié, la reconnoiffance & la confiance des troupes. Un Gouverneur qui en use de la sorte, tirera de sa garnison au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, fans rien eraindre des complots qui se trâment affez fouvent dans les places affiégées. La matière est inépuisable, il faut l'avouer. On peut toujours y ajouter. Je le vois affez par l'oubli de certaines chofes, que j'aurois pù placer ailleurs plus commodément. & que je ne puis m'empêcher d'interer ici.

Il y a des confpirations qui font quelquefois conduites avec tant d'art, de fecret, de fineffe", & fi fourdement pendant le cours d'un fiége, qu'il est très-mal aisé de les découvrir & de les évenrer, à moins que le hazard ne nous favorife. Quel moien de s'en démêler! Je n'en vois aucun que de vivre dans une perpéruelle défiance, & certe défiance n'est point mauvaise, pulsqu'elle nous porte à une infinité de moiens & de précautions qui dérangent toutes les machines de ceux qui s'en mêlent. Ces fortes de trahifons font celles où il v entre peu de perfonnes, une feule peut faire le coup. Un Officier peut aifément livrer son potte, il est rare que des soldats se chargent de cette besogne. Les éxemples de cette nature sont insinis dans l'Hiftoire.

La coûtume ordinaire des Anciens, car je ne trouve nulle part qu'elle fut générale, étoit de fixer les postes pour tout un siège. le l'ai remarqué dans certains sièges, en d'autres tout le contraire. La méthode de nos Modernes cft beaueoup meilleure, & rend ces fortes de pratiques presque impossibles, ou du moins sort hazardeuses, & très-délicates. Nous changeons fouvent le mot, c'est quelque chose; les rondes sont fréquentes. & toujours extraordinaires dans un tems de foupeon, ou contre un ennemi preffant & audaeieux, on y ajoute alors de fortes patrouilles le long des remparts. Tont cela étoit connu des Anciens. Ils changeoient quelquefois les gardes, & furtout la nuit, deux ou trois heures après les portes fermées. Ils en faifoient fouvent au dehors, dans, & fur le fossé lorsqu'il étoit plein d'eau. Les Auteurs dogmatiques ne le difent pas, tant il v a peu à y apprendre.

Enée, dans son Traité de l'art de soutenir un fiége, dont Casaubon nous a donné une traduction Latine, ne dit pas un mot de ces fortes de précautions. En récompense il nous régale d'une multitude de choses communes, qui démontrent parsaitement qu'il n'entendit jamais rien dans cette partie de la guerre. Je ne vois nulle part dans les Hiftoriens, car e'est là l'unique source où l'on puisse déconvrir & ressusérer l'ancienne milice dans toutes fes parties; je ne vois nulle part, dis-je, qu'ils pratiquaffent ce que nous appellons tirer la garde, e'est-à-dire, tirer au fort les différens postes de la ville, qui est une très - bonne méthode, que je erois moderne sans en connoître l'auteur, pour lui faire honneur de cette invention; mais je voudrois du moins dans un tems de fiége, que le Commandant ou le Gouverneur fût préfent à cette espéce de loterie, du moins de tems en tems, & voir si le Major de la place est à son devoir.

Les Anciens pratiquoient fouvent une chofe qui feroit fort de mon goût. Ils faifoient quelquefois un ferment général & folemnel, & où chaeun promettoit & fignoit même de vivre & mourir enfemble, de découvrir tous les complots qui se trouveroient dans la ville, & d'avertir fi quelqu'un tenoit quelque difeours qui tendit à la révolte. Je ne fçai où j'ai lû cela, mais enfin je l'ai lû. Si je l'ai imaginé, la chofe n'eft pas moins bonne, de quelque part qu'elle vienne. Les affiégés faifoient une loi, qu'ils promettoient d'observer réligieusement. & d'être puni de mort, si quelqu'un s'avisoit de parler de se rendre. Je me contenterai d'un seul éxemple que je vais copier de l'o-

lyen, Auteur stratagématique le mieux sourni de toute l'antiquité.

Les Alchelmen afficencium Thafe, les Thaffenn firme extre lei; Il y aum peine de mort pour le premier qui parlera de miter avec les Atchémènes. By avea langienn qui leftige dureit; El la finnine s'y étuit jointe, ce qui fuifait périr un grand mombre d'habinan. Higgentelle Thaffen violenne clas, de mit a carde an cue, El prefettura a l'affenthée, sits: Mes Compariones, taixes de moi ce qu'il vous plaira, & comme vous le juges expédienci mais fauvez le relé du peuple par ma mort, en abolifient la loi trop (évêre que vous avez publik. Les Thaffens pénétres de ce difenurs, abolirem la lai. El coafferteur Héstevirie.

La plûpart des révoltes militaires comme les autres, dit un Auteur, ont ordinairement quelques degrés. On en voit former le dessein avant que l'éclat paroisse, elles s'avancent à pas lents & fourds: d'une démarche on passe à une autre, si l'on ne court · fur le champ au reméde. Il y en a qui dès leur naissance montent à un tel excès, qu'à l'éxemple des grands incendies qui ont longrems couvé, ils jettent en un inflant des flammes qu'il n'y a presque plus moien d'éteindre, & d'autres où se trouve un trèsgrand nombre d'Officiers & de foldats, qu'on n'aura jamais foupçonnés & qu'on découvre presque à l'instant de l'éxécution. Celles-ci sont très-dangereuses, & les remédes très-difficiles à appliquer, & fur tout lorsque les troupes ont quelque sujet plausible de mécontentement. Le défaut de paie, avant le commencement & pendant le cours d'un siège, est la source des révoltes les plus difficiles à appaiser. Deux ou trois bréteurs faillirent à foulever toute la garnifon de Saint-Omer en 1710. On craignoit le siège de cette ville, & cependant il étoit dû plusieurs paies. Le Marquis de Goesbriand, qui commandoit dans cette place, ne favoit par quel bout s'y prendre. Cermins discours làchés mal-à-propos & publiquement par certain Officier, beaucoup plus à fon aife que les outres, qui n'avoient que leurs appointemens pour toute reffource, donnérent fujet de réfléxion à ces trois bréteurs, qui ne manquérent pas d'en faire part à leurs camarades, qui s'affemblérent en grand nombre en différens endroits de la ville, criant tout haut qu'ils voioient bien qu'on cherchoit à les faire périr de faim & de mifére, en attendant que l'ennemi prêt à les affiégér achevit le reste: qu'on débutoit trop bien pour ne pas voir qu'ils seroient encore plus mal-traités si la place étoit une fois attriquée. Comme on craignoit, par mille autres discours dont on étoit averti, qu'ils ne pillassent la ville, on leur lacha quelques Officiers principaux, qui appaisérent, calmérent les esprits des plus séditieux, & rassurérent les autres qui chanceloient: & l'argent étant venu fur ces entrefaites, il n'en fut plus parlé. Je ne fai fi on n'eût pes mieux fait de faire un éxemple des trois bréteurs, rien n'étoit plus aifé que de s'en défaire; mais comme on ne paioit pas fort réguliérement, on craignoit que le reméde ne fût pire que le mal. La crainte du châtiment peut bien empêcher une fédition par le supplice des mutins; mais elle n'ôte pas la liberté de deserter lorsqu'ils voient augmenter leurs mifères, fans aucune espérance d'en voir la fin. On fit même semblant d'ignorer le nom des auteurs de l'émeute. Ce parti, dans de semblables conjonétures, est toujours le meilleur & le plus prudent. L'Officier se justifia du mieux qu'il put. Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est qu'un soldat de sa campagnie avertit le Commandant du discours que son Capitaine venoit de tenir.

Un Gouverneur qui est à la tête d'une méchante garanifon, composée de troupes nouvelles, & d'Officiers nouveaux, est bien malheuyeux : s'il n'est tout des plus bebiles, la réputation court un reis-grand risque. S'il falloit opere, je présérerois une sulle gamison à des soldars aguerris, mais mutins. Une trop grande rigueur dans ceux-ci est Tome III. toujours dangereuse; la douceur les rend toujours plus siers & plus insolents: c'est le

défaut de discipline qui produit cette insolence.

Après la mort d'Aléxandre ces vieilles bandes, qu'il avoit fi bien instruites & disciplinées, se révoltérent mille fois, & tombérent ensuite dans le mépris. Il fallut ensin s'en défaire, & les miller en pièces. Elles se vendoient au premier qui leur faisoit des offres plus avantagenfes: Celui qui en propofoit de meilleures, les attiroit de fon côté. & elles trahiffoient l'autre en fuiant, ou en refufant de combattre. De nouvelles troupes ne sont pas si suiettes à se mutiner, on les rend obéissantes par sévérité & par une éxacte discipline: rarement conjurent-elles contre la ville, à moins que les Officiers ne s'en mêlent. Le meilleur parti qu'un Gouverneur alt à prendre, est de leur tenir la bride un peu haute à l'égard du fervice, de diffinguer extraordinairement ceux qui font leur devoir, & encore plus ceux qui vont au-delà, les animer par des paroles, les conduire dans les forcies, fans trop s'exposer; mais lorsque les affaires sont en danger, & que le falut de la place & l'honneur de la garnifon, comme le fien propre, dépendent d'un coup de main & d'éclat, comme dans un affaut, il ne doit point faire difficulté de combattre comme un fimple foldat. Il doit fans ceffe éxercer fa garnifon, répandre l'argent à pleines mains aux foldats qui se diftinguent, pour engendrer l'émulation, animer tout le monde à bien faire, les piquer d'honneur, & leur faire voir qu'ils valent bien les vieilles troupes, & qu'ils ne peuvent mieux se venger de leur mépris qu'en falfant bien. S'il y a quelque corps de diffinction dans la garnison, il doit saire connoitre aux autres qu'il leur feroit honteux de lui céder, & qu'il y va de leur réputation & de leur gloire de guérir ceux qui le compotent de l'opinion où ils font qu'il n'y a qu'eux de braves & de réfolus. Rien n'excite davantage l'émulation, rarement ces fortes de garnifons complotent. Des qu'on en a le vent, il faut punir les coupables fans rémission, avec la dernière rigueur, & promtement. En un mot, il faut user d'une grande févérité en tout, quand la punition de quelques-uns doit fervir d'éxemple aux autres. Trifle exemplum, dit Tite-Live, fed in posterum salubre.

L'Histoire ancienne nous fournit des éxemples de confpirations où les conjurés se connoissent à cermines marques dont ils conviennent, comme une espèce d'Ordre de Chevalerie par s'ametiter & se joindre ensemble ou premier signal. Celles-ci ne sont pas moins à redouter. Il s'en est beaucoup trouvé de cette espèce qui ont échoué, parce qu'il est difficile de ne point s'appercevoir de ces marques, & de ne point soupconner le dessein de quelque confraîrie établie pour mal faire. L'ai deux éxemples à citer. qui feront la clôture de cet Article. l'emprunte l'un de Xénophon, & Polyen me

fournit l'autre. Les foldats d'Etéonice qui étoient à Kio, dit le premier, s'entretinrent durant l'été

Hift.

Gree, de tant des fruits du païs que de leur travail; mais l'hiver venu, manquant d'habits & Xénoph. de vivres, ils réfolurent de se rendre mattres de l'Isle. Ceux qui étoient du complet, portoient une canne pour s'entre-reconnoître. E étoient en si grand nombre qu'Etéonice appréhendoit de les châtier; de peur que se voiant découverts, ils ne fissent éclater la conspiration, ou que leur châtiment n'irritat les esprits, & n'alienat les allies. Dans cette conioncture il prit quinze hommes avec lui armés de poignards. E sit tuer le premier qu'il rencontra avec une canne à la main. Aussi totte la ville est en rumeur chacun veut savoir le sujet de ce meurtre. Etéonice fait-dire que c'est parce qu'il portoit tine canne ce qui la fit quitter fur l'houre à tous ceix qui la portoient. Enfuite il affembla les habitans, & les pria de contribuer au paiement de la flotte pour empicher la felition. Ils ne l'eurent pas plutôt fait, qu'il embarqua fes foldats & allant de vaisseau en vaisseau, rassura leurs esprits, & les encouragea à bien faire, comme s'il n'eut rien fit de la confpiration, phisqu'il leur donna une montre.

"Il faut de l'esprir, du courage, & beaucoup de sermeté dans une conspisation qui a gagné la plus grande partie d'un corps de troupes, & ébranlé l'autre, particuliégoment lorsqu'elle est prête à éclore, & qu'il n'y a point de milieu entre le falut d'une place ou d'une armée, & le châtiment des chefs de la révolte; quelque danger qu'il y air à craindre dans l'application des remédes, on doit passer par dessus; on le fauve plus fûrement par une brusque résolution dans les meux extrêmes, que de recourir aux remédes palliacifs, qui fouvent augmentent le mal, bien loin de le diminuer.

Les Ephores, dit Polyen, aiant été assertis que les Parthéniens avoient pour signat, Liv. IL lorfqu'ils youdroient commencer la Redition, de haufler un chapeau au milieu de ta plat c. 14. ce publique, ordonnérent au Héraux de crier; que ecux qui doivent hausser le chapeau fortent de la place. A ce cri ceux qui avolent part à la conspiration se tinrent Enan en repos, dans la persuasion où ils surent que tout éteit découvers.

Poliorcet exprime antre-

#### RTICLE XIX.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Si un Commandant de place, qui a des ordres précis de la Cour de se hausser le defendre jufqu'à la dernière extrémité, perd tout droit de Comman, chapeau der, s'il n'agit conformément à ces ordres. Sentiment de l'Auteur no lo fur cette difficulté. Si celui qui défendit la citadelle de Modéne mé: pas, ritoit d'être arrêté par les Officiers de sa garnison. Relation de ce fiéze.

TE n'ai pas cru devoir finir ce Traité de l'Attaque & de la désense des Places des Anciens, fans faire part à mes Lecteurs d'une question qui fait trop bien à mon fujet pour n'y être pas inferée, & qu'aucun des Auteurs, que je fache, qui ont écrit du droit de la paix & de la guerre, ne s'est avisé de proposer, soit que les éxemples leur manquaffent, foit qu'ils n'y aient pas apporté toute l'attention qu'elle méritoit. Je n'ai garde de la laisser échapper, elle enrichira d'autant le droit militaire; laissant au reste à ceux qui sont plus habiles, de décider pour ou contre mon sentiment. Car cela est du ressort des gens de guerre, qui sont beaucoup plus capables de porter un jugement folide fur cette matière, que tous les lurisconfultes du monde.

le vais donc faire trois choses: proposer d'abord la question, qui est d'un genre. rout nouveau. & qui néanmoins en contient deux ou trois autres, que nous démêlerons, & que nous réfoudrons autant que nous en fommes capables. De la j'entreraidans un détail éxact des circonflances les plus capitales du fiége de la citadelle de Modéne, & de la conduite du Gouverneur & des Officiers principaux de la garnison. pour passer ensuite à l'éxamen de la difficulté, & autorifer mon sentiment par les raifons les plus fortes, les plus folides & les plus preflantes; en un mot la réfoudre. hardiment, comme si j'étois l'homme du monde le plus grave dans cette forte de jurisprudence. Vérimblement la modestie sieroit mieux qu'un ton décisif, si j'étois perfuadé que la question fût obscure & douteuse, & qu'on ne pût pas établir là -dessus une jurisprudence certaine; mais l'on verra qu'il n'y a rien de plus clair & de plus facile à décider. Je vais l'exposer à mes Lecteurs, afin qu'ils jugent pour ou contre mes décisions.

Un Gouverneur de place reçoir un ordre par écrit de la Cour, ou du Geferal qui commande în la frontière, de rédérinde, vid en a le rendere plu la demière exercitation commande în la frontière, de édérinde, vid en a le rendere plu la demière exercitation de la rendere de contre il forme le defien, vic pertifié fins neueur mificiana la contre de traverse vide experience, ma affendere un confeit de guerre, ou fan course de la contre vide exercitation de la rendere de contre de la contre del la contre del la contre del la contre de la c

On demandern peut-être, s'ill s'est jamiss trouvé dans le monde un Commandan de place affligée qui airp flourait par la conduite le lique de la difficulé que je proposé? 
Je répondra à cette demande, qu'il s'en est trouvé un, & que le monde n'el pas si pret à sinit, qu'il peut en le trouvé un, & que le monde n'el pas si pret à sinit, qu'il peut en le castion s'en carte que je cette difficulté; & si l'on s'en ciert à mes décisions, on prendra, sije ne me trompe, le partie plus arisonnable. Le n'ai trouvé nul éxemple dans l'Histoire qui puille autoriser mon opinion. Peut-être que je sitis en désiru à l'égard de ma mémoire. L'als beaucoup là, & coujous savee une ettendon extraordinaire: mais je n'ai pas sout si. A tout hazard je vais donner la rebition d'un fisi aussi fingulier que celui de ce siège. L'es liss persiunés que le Lockeur, avaité de curiofices historiques, me (rapare de le cité de la comment de la com

Ceux qui ont connu M, le Duc de Vendôme, & qui font capables de juger du mérite d'un grand Capitaine ne sçauroient sans injustice lui dénier cette qualité; mais comme il en est des grands hommes, chacun dans son espéce de grandeur, & particuliérement des Guerriers, comme des loix générales, qui fouffrent toujours quelque restriction, je craindrois qu'on ne me soupçonnât de déguiser la vérité, par reconnoissance de l'amitié & de la confiance dont il m'honoroit, fi je lui accordois toutes les parties qui renferment la science des armes. Il avoit sans doute de grands talens. & des qualités admirables : mais un peu moins d'acquis & de naturel & d'expérience dans les armes. Il n'a jamais mieux fait voir ce qu'il valoit dans une infinité de belles actions & d'entreprises extraordinaires, que dans la partie du métier estimée des Connolsseurs moins fçavante, quoiqu'elle ait plus d'éclat & plus de brillant, je veux dire dans l'offenfive, car dans celle qui lui est opposée, il m'y parut toujours peu habile. Cela ne doit pas furprendre, il s'en trouve fi peu qui l'entendent, que c'est une espéce de prodige qu'il s'en rencontre trois au plus fur cent des plus célébres Guerriers anciens & modernes, qui l'aient possèdée au degré le plus éminent, & peut-ère autant qui aient couru dans le médiocre. Ce Prince sentoit bien qu'il étoit en défaut de ce côté-là, c'est ce que les ignorans ne sentent jamais, s'imaginant qu'il est plus aisé de se désendre que d'attraquer, & font voir par la qu'ils n'entendent pas mieux la défensive que Fostensive. Ceux-ci sont quelquefois hardis, moins par connoissance que par l'inquiétude de l'espérance & de la crainte, qu'ils ne peuvent souss'rir, ils cherchent à s'en délivrer : ce qui les porte à des réfolutions extraordinaires, qui réufliffent le plus fouvent.

La campagne de 1706, où nous allions entrer, tenoit M. de Vendôme dans une perpéruelle inquiétude. Il n'avoit pas été d'avis de s'embarquer dans une défensive si éloignée de son humeur; mais la Cour le vouloit ainfi. J'avois travaillé pendant l'hiver à un projet réglé d'offensive. Je proposois, non de désendre l'Adigé, comme on l'avoir résolu, mais de passer cette rivière, & d'aller droit à l'armée Impériale, & de la combattre dans le pais même des Vénitiens. J'appuiois mon fentiment de raisons si fortes, que M. de Vendôme l'envoia écrit de ma main à la Cour, priant le Ministre de confidérer qu'étant fur les lieux, on le devoit croire plus capable de décider de ce qu'il y avoit à faire, que ceux qui ne s'y trouvoient pas. On l'éxamina avec attention. à ce qu'on mandoit. La décision sut qu'il falloit s'en tenir à ce qui avoit été résolu; que de tous les partis on croioit que c'étoit le plus fûr & le plus prudent. Le Général penfoit le contraire, quoiqu'il parût de l'avis de la Cour. Je sçus depuis que M. de Saint-Fremont étoit l'auteur d'un si dangereux conseil, par les lettres qu'il en écrivit au Ministre; & comme il en éroit l'oracle, il sut plutôr écouré que M. de Vendôme. Il n'en fut jamais de plus pitoiable dans les armées. Le bon homme, qui n'entendoit rien de fon métier, ne sçavoit pas qu'il seroit lui seul la cause de la perte de l'Italie. En effet les ennemis s'adreffèrent à lui, & paffèrent de fon côté fans aucune réfistance. Il lui étoit arrivé la même chose en 1701, sur la même rivière. Il sit voir dans cette campagne qu'il n'étoit pas changé en un autre homme, & qu'il étoit touiours ce qu'il avoit été toute sa vie.

Cette première disgrace sut suivie d'une autre. Les Impériaux se portérent promtement fur le Canal Blanc, qu'ils pafférent fans réfiftance. Il étoit aifé de les obliger de repaffer au plus vite. Saint-Fremont s'y étant porté avec des troupes, n'ofa tenter l'avanture, quoiqu'il fût supérieur à l'ennemi. On laissa enfin traverser les autres canaux qu'on auroit pû défendre, ou attaquer l'ennemi entre deux. Nos Généraux, du moins les principaux, s'oppoférent à cette réfolution de M. de Vendôme. Le Pô se présenta enfin. Il y avoit affez de troupes pour faire tête au paffage. On s'en alla après une méchante décharge, comme l'on avoir fait sur l'Adigé, & sur le Canal Blanc. Feu Son Altesse Roiale Monseigneur le Duc d'Orléans arriva sur ces entrefaites. M. de Vendôme aiant eu ordre de passer en Flandres, pour se mettre à la tête des sorces que nous avions dans ce païs-là, S. A. R. trouva les affaires en ces termes: fufée d'autant plus difficile à démèler, que ce Prince se voioit dans un pais dont il n'avoit nulle connoissance; mais s'étant malheureusement livré à Albergotti & à Saint-Fremont, qui ne le connoificient pas mieux que lui , & beaucoup même plus mal, puisqu'ils étoient incapables de voir des yeux de l'esprit, je jugéai de là que la perte de l'Italia étoit un événement infaillible, si je ne lui ouvrois mon cœur là-dessus, quoiqu'il m'en put arriver.

Comme Son Alecífe Roisle m'avois fait l'honneur de me prendre auprès d'elle, pur l'avis de M. de Chimranul, qui m'avois fait l'avaneur de me dire de le fuivre en Flandres, je pris la liberté de lui dire en particulier qu'il pri bien agrade à ces deux Melliures, sauqueils li partifolt obner toure fa confinnee, pur ce qui étoit arrivé le jour aupravant à l'égard des prôtes qu'ils fallois couper pour trainer la campagnee no longueur; qu'il m'avoit par un par qu'ils propositoin che faire, qu'ils fat informer comme des gens qui n'avoitent nulle connolliance de rine qu'ils le tromperione infaithlibement, éle précipirement aus quel que mulbeur, d'où il ne fe rieroris jamais. Ce Prince me fit l'honneur de me répondre que mu finanché lui plaifait beneousqu'il qu'ils controlle lui plaifait beneousqu'il qu'ils conficie controlle que mu finanché lui plaifait beneousqu'il qu'ils conficie controlle de que mu fannehé lui plaifait beneousqu'il qu'ils conficie controlle de partie qu'ils qu'i

que ces deux Meffleuns vous propofent. Je vous tens perdu, Mondégnèur, if vous prenez le parti del adélentive, ou ces Melitues ueux mêmes, qui croine ce parti file, lutaire, ne font pas plus capables de fe conduire que dans l'autre tour oppofès que s'il s'y foit, si verrott biendré de leurs envers à fon gannt legres que tous fisichement N. de Saint-Fremont venoitée le faire comolitre, que l'aure, quolque brave, paffoit foit neurs en des précautions intuités, criigman fins ceffe d'être eauqué, quelque loint de l'ementi qu'il pid c'être, de n'autaquant prainsi, quelque beau jeu que l'ementi lut formité, bien moins per foibifée de eveu que par incapacité; de qu'il égrant de Saint-Fremont, il évoit aufit peu capable d'autaque que de le défenite, qu'il pouvoité s'en autre Cur je vois que vous pretet à viue de pais. Oni, Mondégrare, lut repliquair je, digress feulement mécouter. J'en ai un à vous propofèr, mais excellent: en un not un bon coup à faire, la conjoindeme ne peut être plus fevorble;

le pris donc la liberté de lui dire, que l'ennemi paffoit le Pà; que son pont ne pouvoit être achevé de huit jours, à cause qu'il manquoit de bateaux; qu'il n'avoit guéres plus de dix mille hommes en décà; qu'en deux marches il ferolt fur lui; qu'll y avoit plus d'inconveniens à l'attendre en decà du Panaro ou de la Séchia, que de le combattre en delà : que l'audace & les espérances du Prince Eugéne augmentoient contre un ennemi fur la défenfive; qu'il falloit l'aller chercher, que ce parti étoit le feul qui fur digne de fon courage. Il convint que j'avois raifon. Mais à peine fus-ie forti qu'il se vit accueilli de tant de conseils contraires, qu'il crut qu'il y auroit de l'imprudence de se roidir contre les sentimens de tant de gens graves, qui jugeoient qu'il ne falloit pas en venir fi-tôt à une action générale ; que Turin étant prêt de tomber, il y auroit de l'imprudence de mettre les affaires en rifque : qu'on chafferoit bientôt l'ennemi, fi une fois la place étoit prife. La-deffus on proposa de garder le Panaro, c'eût été fans doute le mieux. Mais comme on s'y prit trop tard, & que j'avois fait voir que la Séchia pouvoir se désendre, on m'y envoia pour la fortifier avec deux mille travailleurs. A peine étoit-elle en état de défense, que j'eus ordre de tout abandonner. Je pris la liberté d'écrire à Son Altesse Roiale, qu'elle prit bien garde à la démarche qu'el-le alloit faire; que ceux qui lui donnoient ce conseil ne connoissoient point cette riviére, qu'elle étoit en état de défense jusqu'à la montagne, que j'étois persuadé qu'on le trompoit; & que M. le Chevalier de Maulévrier lui diroit la même chofe. Il fallut un fecond ordre pour me faire retirer. Je revins au camp. Les auteurs d'un tel confeil voiant que je jasois un peu trop, & craignant que Son Altesse Roiale ne changeat de fentiment, mirent tout en œuvre pour m'écarter d'auprès d'elle, & lui proposérent de me setter dans Modéne, où il y avoit un Gouverneur incapable de commander; fi l'envie prenoit au Prince Eugéne d'en faire le fiége, ou de brufquer du moins la ville, la citadelle n'étant pas infultable. Je demandai d'abord fur quel pied, n'étant que Capitaine d'infanterie. On me répondit qu'on me remettroit une lettre de Son Altesse Roiale, par laquelle on chargeroit très-expressement le Gouverneur de la place de se conduire par mes conseils, au cas que sa place sût assiégée, & de m'écouter comme un homme en qui ce Prince avoit toute forte de confiance; & comme il étoit content de moi, on étoit très perfundé que je le ferois de lui. l'obéis avec regret, quoique je fusse très-persuadé que le Prince Eugéne étoit trop habite Général pour s'amufer à perdre fon tems à faire le fiége de cette ville, & d'une citadelle très-forte, puisque le secours de Turin la seroit tomber d'elle-même comme les autres. En effet il laiffa cette place derrière lui, & tira droit où il vouloit aller. Nous trouverons occasion de traiter plus particuliérement ailleurs de cette campagne. Venons à Modéne.

Nous étions campés à Santo-Benedicto. Comme de là à Modéne II n'y avoit pas beaucoup de chemin à faire, j'y arrivai d'affez grand matin le 28. de Juillet 1706. Je me rendis d'abord chez le Gouverneur, mais je pris mal mon tems: j'avois déja appris d'un Officier de Véxin, qu'une infinité de Maîtres s'étoient chargés de son éducation. Je le trouvai avec un Rabin célébre nommé Babaachai. Dès qu'il me vit, il me dit fort poliment qu'il sçavoit le sujet de ma venue, & qu'il étoit ravi de m'avoir pour Collégue. Je lui répondis qu'on ne m'envoioit pas sur ce pied-là, mais pour lul obéir dans l'éxécution de fes ordres. & pour le foulager lorfqu'il m'en croiroit capabe. l'apprens l'Hébreu, comme vous voiez, me dit-il, un peu tard à la vérité; mais j'efpère d'en voir le bout, & de bien d'autres connoillances. Je lui répondis que je le louois d'emploier si bien son tems. Il renvoia le Rabin. Mais à peine étoit-il dehors, que voilà un Maître à danfer qui entre. Vous me pardonnerez, dit-II, je metz ainfi la matinée à profit : l'après-dinée fera toute pour vous, le lui répondis que s'il le permettoit, je le verrois en mouvement avec plaifit. Je le vis donc danfer & bondir, avec une légéreté surprenante pour un homme de soixante-huit ans. Je crus en être quitte pour cette folie, mais je me trompois. Ceci passeroit peut-être pour un conte fait à plaifir, s'il n'y avoit mille gens qui vivent encore qui ne me démentiront pas. & bien d'autres qui ne liront point ceci fans se souvenir de la comédie du Bourgeois Gentilhomme. Le Maître à danser étoit à peine sorti, que voici entrer un Maître de mufique. Je tombai de ma hauteur voiant cela. Voilà mon homme qui se met à chanter, ou pout mieux dire à croasser. J'en sus étourdi. Cela finit ensin par un Poète, qui venoit auffi réguliérement que les autres, lui expliquer les plus beaux endroits du Taffe. Mais il s'en falloit de beaucoup que je fusse encore au fait de ce caractère, il étoit amoureux & dévot. On peut bien juger qu'il n'avoit aucun tems à perdre. Je sus obligé de le laisser là, & d'avoir recours au Commissaire Ordonnateur. fur qui le bon homme s'étoit déchargé de toutes les fonctions de Gouverneur, tant ses occupations étoient grandes. Je m'adreffai done à lui. Comme c'étoit un homme de reflource & fort expéditif, je le priai de venir avec moi à la citadelle, pour voir les mefures qu'il faudroit prendre pour la mettre en état de défenfe. Je lui demandai s'il y avoit un Ingénieur, il m'en fit voir un de sa façon qu'il avoit sait Officier dans Rangoni. C'étoit un homme qui avoit été Garde de M. de Modéne, fans esprit & sans nulle teinture de fortification. Je ne pus m'empêcher de rire. Je lui dis qu'il feroit hien de le renvoier, & que je scrois sa charge en attendant qu'il plût à Son Altesse Roiale de nous en envoier un. Je pris la liberté de lui en écrire; mais elle me fit l'honneur de me répondre qu'elle se fioit bien à moi, que je pouvois faire de ma tête, & tout comme il me plairoit.

tete, et outre formate in ne platione. It equilière, fur bismott en étair de définfe. Il y La clacidie, y qui e trouvri bonne. It equilière, fur bismott en étair de définfe. Il y avoit des munitions de guerre en bomismes, cloissine pières de cuton, que nous finner troubles. Il est est le place, de du crientific de Guerrenour, ju le fis avec une tello ésacitate qu'elle ne plu s'empécher de rire. Je lui fis voit en même tens que les chambres vuides du Gouverneur pouvoinnt tirre à des conféciences fébreufes, qu'il me chiencroit dans les réfoliutions vigoureufes que je la fuppilioi rivè-lumblement d'envier Bolindré, L'elumentan Colore de Vérin; qu'ent de mes amis de d'un epirit ferme, nous agrifons de concert. On l'envois tout auffi-tét, ce qui furpri le Con-millère de la Gouverneur, que nous laffinnes de sins fes occupations ordinaires.

Le Prince Eugéne, qui avoirautre chofe en tête que le fiége de Modéne, peffà le Panaro, & tira droit à Turin, comme je l'avois prévàl. Il peir Régio chemin faifant, qui ne fit aucune résifiance, où il mit une garnifon, pour tenir en bride celle de Modens. Nous elimes le tems de nous fortiller, & de jetter pour dix nois de vivres dans la ciadelle. Jétois logs avec Bolfandré. Je le vis entrer dans me chambre è cinp heures du matin. Il me dit qu'il y avoit deux jour qu'il étoit maides, qu'il mivoit caché fon mal, qu'il y en avoit toux laura qu'il dornoit suif peu qu'une fénirelle. Je lui dis de ne point fortir. Mais comme certaine affaire lui tenoit au cœur, il voulut venir avec moi chez le Gouverneur. Environ fur le mid nous y al lâmes enfemble, où nous trouvines pluideurs Officiers de fa gamifon, & le Commilière; & comme Bolfandré parloit à cellu-let, de qui il n'évoit pas conten, il tomba tout d'un coup roide mort, comme fi on lui est donné un coup de piftolet par la tête. Cet accident furprit tout le monde, & maccebh de doubut en

L'événement de Turin alant changé la face des affaires, les ennemis entrérent dans le Milanés, M. de Wéfel fut détaché avec un corps de troupes pour tâcher de réduire Modéne, aufquelles il joignit quelques milices du païs, autant pour la montre que pour être en état d'occuper des postes autour de la ville pour nous affamer. Le Gouverneur craignant quelque brufque entreprife fur la ville, se retira dans la citadelle avec son Commissaire dès le même jour. Je n'oubliai rien pour l'en empêcher; mais celui-ci avoit tant de pouvoir sur l'esprit de l'autre, la peur l'avoit tellement gagné, que ie vis bien qu'il étoit capable de le précipiter dans quelque mauvaife action, ce qui m'obligea d'écrire à Monfeigneur le Prince de Vaudémont ce qui se passoit dans la place. le lui fis voir l'importance de brider le pouvoir du Gouverneur, par un ordre formel de ne se rendre qu'à la dernière extrémité. Cette lettre, que je remis à un Gentilhomme de la ville, passa surement. Le lendemain le Gouverneur me dit qu'il vouloit abfolument abandonner la ville, qu'un feul bataillon comme celui de Véxin n'étoit pas capable de la défendre. Je lui répondis que ce bamillon en valoit quatre, & que les Officiers étolent réfolus d'y refter. Je lui fis appercevoir en même tems que cette action ne feroit pas approuvée à la Cour, qu'il sçavoit lui même les ordres qu'il avoit reçûs de Son Altesse Roiale, que je le priois de penser férieusement à la démarche qu'il alloit faire, qu'il prit garde que les mauvais confeils ne le perdiffent d'honneur & de réputation. Il me répondit qu'il avoit affez acquis de l'un & de l'autre. Je lui répliquai qu'un feul mauvais confeil feroit évanouir tous les deux, s'il écoutoit davantage de femblables avis.

Comme les ennemis n'ignoroient rien de ce qui se passoit dans la ville. & que le bon homme ne se cachoit pas même au moindre Bourgeois, ils firent mine d'ouvrir la tranchée la mit du 25, au 26. Octobre, à la portée du fusil de la porte du château. J'y courus, je sis faire grand seu. Je reconnus le lendemain un travail sur le chemin, je voulus les en déloger fur le champ par une fortie. Je le proposai au Gouverneur, qui s'y opposa. & me donna de si mauvaises raisons, qu'aucun ne douta que la tête ne lui eût tourné. J'en parlai à d'Autier, Capitaine des Grénadiers de Véxin, Officier plein de valeur, aujourd'hui Lieutenant Colonel de ce régiment, & à quelques autres Capitaines du même corps. Nous lui parlâmes avec tant de force, qu'il fallut bon gré mal gré qu'il nous permit de fortir. Les grenadiers de Breragne & de Véxin furent commandés. D'Autier se met à la tête. J'en sis armer la moitié de saulx enmanchées à revers & de pertufannes, pour obliger le foldat d'aller droit à l'ennemi pour se garantir de son feu. Cela arriva comme je l'avois prévû, le logement fut emporté fans réfifhance; & ces armes donnérent tant de terreur aux ennemis, que d'Autier les chaffa de tous les postes qu'ils occupoient de ce côté-là, avec un carnage épouvantable : ce qui fit évanouir les milices, qui défertérent toutes. Notés perdimes dix à douze foldats, & il y eut quelques bleffés, parmi lesquels étoient les deux Officiers de Véxin.

Les ennemis craignant quelque autre entreprile, nous laissérent en repos pendant quelques ques jours; mais comune il teur striva du renfort, le Baron de Wéfel crus trouvre mieux fon compre dans une écabele fire la ville e épérant que par la il différent tellement nos forces, en fisitint pulticurs atraques, qu'il nous rédutroit à rien. Je voich bien que évoir le Rul parti qu'il cel à Peneire, notre foibble pouvoir le étéremiter; et qui m'obligea à des précautions extraordinaires, & relles quo prend loriqu'on s'atrend à une atraque d'intitie, & de dont on ne dous point.

La muit du 10, au 20. Novembre nous fitures c'écholés de toures parts, ét les poress attaquées. Comme je m'étois fait une habitude de dormit habillé, je fus bientôt fur le rempart, quoisque le feu cât commencé du côté de la poure du château, où d'Audiet étoit avec les grenadiers. Je n'eus garde d'y contri, bien affirét que les ennemis n'y trouverolène pas leur comptez: aufil y fairm-lis repoullé par trois fois. Il n'en fur pas de même au poîte du jardin du Duc, où il y avoit dix hommes & un Sergen,, per où les enmenis curferten nar le moien de ouvilous baseaux & de douge de

chelles appliquées contre le mur.

Je m'écois transporté à la porte de Salnt Augustin, où les comemis faibloient de puilfins efforts pour l'enfoncer, de nurrer per cet endroit dans la ville, Javois fait neure une pétec de canon fiur le corps-de-garde qui enflicit tout le pont, Jorque je trouvei la lumière chevillée, de toutes les aurres que j'avois potifices fire les finnes ées baitions. J'eus beau même chercher les armes pour le fervice des piéces, je ne les trouvai pouit, les fenninelles maiant dit qu'on les avoir enlevées par ordre de Gouvernent. Ablagre ce mattheur, nous ne latiflames pas que de nous bien édécndre, Jorque Brugenc Capitaine de Véxin arria veue douze homanes. Ce ficcous frevir bien ploté de invortife notre retraite, qu'o nous défendre. Les entremits, qui devoiret dans la ville, l'avoient dejt marvérée; de forte que nous fitures pris par nos derrêtes. J'est le tents reviere dans la citadélle, au cest que l'encenni pénérite per quelque endroir. Il fit reppençu'à la potre du chierca, od côt d'Audre, qu'i défendit à liben fon portle qu'il n'y plt être forcé. Nous perdimes peu de monde, à casté de l'obleurité de la nuit. Pundant cette bourraque nous n'elmes auuen nouvelle du Gouverneur.

Nous paffames le reîte de la nuit dans le chemin couvert jufqu'au grand jour, que nous entrâmes dans la citadelle. Je pris la liberté de demander au Gouverneur, fi cétoit par fon ordre qu'on avoit chevillé la l'umêtre des piéces par où l'ennemi avoit infuléd la ville, & enlevé les armes pour les fervir, & ordonné aux canoniners d'entrer dans la citadelle. Il en parut (impris, ou il l'étiguit de l'être, fine se formalifier davan-

tage d'une trahifon fi manifette.

Nons relâmes quelques jours ranquilles, pendane que les ennemis travaillolen à nous bioquer dans la ciracité les de côt de la tile de de celui de la emprene. Javois déia averi qu'ils pouvoient nous denner rois ou quare piede d'eau de plus que nos folis, a n'en pouvoiert contain, e n'exant celles de la ville, qu'ils jurtevient routes dans nos foliés, le proposit de retirer nos poudres, & de les transporter dans un fouterrain, où elles feroient à l'abri de l'inocation, mais ce for insufienzer, quoique les Mellieurs de Véxin fe joignifier à moi. Il nous fur impossible de rien gaprie înc lui, pas même après avoir reçà une lettre de M. le Prince de Vaudémont, que je vais inferre l'aprenentation.

Je vous ordonne expressionent. Monsteur, de desendre la citadelle de Modene jusqu'à la derniève extrémité, le service du Roi le voulant ains. Cha Rille De LORRAINZ. On lui mandoit enstitue ; au ne heliste de titure l'éxemple du Gouverneur du château de Milan, qui avoit menacé de brûler la ville, si elle resusoit de lui cavoler des vivres.

Tome III.

Je jugeai par cette lettre qu'on lui avoit écrit que nous en manquions, bien que nous

en euflions pour huit mois encore, & même au-delà.

Cerre leure fit îi peu d'effic fur le cœur de ces homme, qu'il n'eur pas le courrage de there fur la ville, quoique, les emmeis nous trafaficar à réccher d'une barreire à boules rouges qu'ils avoient dreffée fur un de fes ballions. Comme il s'en trouvoit incommodé, & qu'il e-raignoit d'être brillé dans l'endroit où il s'étoit d'abord retrie, il lie rier no vivres & nos farines d'un fouterrain à l'épreuve, où lis étoient en fraret, écle sis frumiporter dans la maifon du Daljor de la citadelle, bâté fur le fouterrain, où il se neuvert de l'orage & des bombes dont nous étions menacés.

Pendau ce déinénagement de nos vivres & de nos faintes, qui ne firrett fauvés de l'inendie que par la milabilité des canonines nemmis, seux de la ville ravaililorur à nous jetter toutes leurs eaux dans la citadelle, & de nous en donner juiqui aux oreilles dans notre chemin couvert, & par tout. I perpophil, comme j'il déja dit, de retirer nos poudres; más le Gouverneur, alant encore l'imagination toure pleine des bombes dont nous étions memcés, n'écoura naueue de mes raifors, non plus que celles de la Carde, Major de la citadelle, & de quelques Officiers de Véxin, hors le Commandant, qu'il tot cujours neueurs é de force que ne pouvant rien gagner fur lui j'abandonnai ectre affisire, & ne peniti plus qu'à chercher des remédes pour fauver au moiss une partie des poudres, en ls traipforant dans un pet fouter-train fort fiftéer, lui ainnt fait dire que la garmifon fe fouleveroit s'il y apportoit le mointre obbalee, unt les foldats étorient minignés des praiques de Commiliante c'èt de Gouverneur lui-même, qui fe conduitôit avec fi peu de précautions qu'on auroit dit qu'il ne faifoit rien fans ordre.

Cependant je cherchaj quelque reméde pour nous délivrer des eaux qui commençaient à nous gagner. Je n'en vis point d'autre que de rejetter fur les ennemis eux-mêmes les eaux qu'ils nous donnoient fi libéralement. Il falloit de l'argent pour eet ouvrage. Le\* Commissaire en avoit, mais il n'y eut pas moien d'en tirer de lui pour sournir à cette dépenfe. Je donnai tout ce que j'avois du mien. Je perçai donc le chemin couvert, où je pratiquai une vanne, pour l'ouvrir lorsque les caux seroient bien hautes afin de donner un courant capable d'emporter un coffre de plus de douze pieds de hauteur. compose d'un pilotage & de forts madriers, entre lesquels les ennemis avoient mis des terres battuës. Ce coffre étoit tiré à travers d'un ruiffeau pour faire remonter & regorger les caux dans nos foffes, outre celles qui nous venoient du côté de la ville. Il n'y avoir que celui-là où je les pouvois rejetter. Je pouffai done mon travail fans perte jufon'auprès du ruiffcau. Les ennemis s'en étant apperçus, oc craignant que je ne vinffe à réuffir dans cette entreprife, se logérent dans une cassine, d'où je sus accueilli le lendemain d'une grêle de coups de fusil. Comme je m'en vis incommodé, & que je commençois à perdre du monde, outre que cela retardoit mon travail, que je ne quittal point jusqu'à la fin, je dis au Commillaire d'artillerie de faire seu sur ces tirailleurs; mais il me répondit qu'il n'avoit aueun ordre. Je trouvai eet ordre fort fingulier. Je fus me plaindre au Gouverneur, qui me dit qu'il vouloit conferver fa poudre, & que je fiffé comme je l'entendrois. Je me retirai fans lui répondre. Je pris trente grenadiers de Véxin, & m'étant mis à leur tête, je marchai droit à la cassine. Comme elle n'étoit point fortifiée, celui qui v étoit craignant d'v être brûlé, prit le parti de se retirer après une méchante décharge, & après y avoir mis la feu je fis ma retraite doucement & fans perte.

Cette action, à quoi le Gouverneur ne s'attendoit pas, le mit dans une colére extrême, fans pourrant fortir de son sour rain. Je ne lui répondis autre chose lorsqu'il m'en parla, finon que j'avois éxécuté ses ordres, & que j'avois sait comme je l'entendois.

Les eux avoient augment extraordinatement, & monte fi haut, qu'elles avoient gagné le premier li de nos barlis de poudre. Je vis bien que je n'evois aucun terns à perdre. Journis ma vame, & je domai un courant fi violent & fi heureux, qu'il rompit le coffte ou la digue tirbe au travers du ruiffeau, & l'emporta en un infant: les eaux fe trouvent ramiflées abus un elépoe four peu large, à cudié de la hauteur de fes bords, & par confiquent de la chustuffee, qui la ren.Joit moias capable de fouteitir un fi grant polds.

Les ennemis, fisches de nous voir délivrés de l'inondation, ne se reburérent pourturt ps, ils restinent l'ouvrage poir biéblement qu'ils n'oulent fait; le latific croître les eaux qui me venolent toujours du côté de la ville. Je les lichai pour la séconde fois avec le nuéme studies. Il filloit y verenir fui nouveaux frais, & avec plus de dépende. La digue soutint le courant tout entier, mais les eaux aiant puté par defits pendant. la nuit, elles s'ourièrent une napee, qui tombant d'en haut de près de quinze pieta, s'implècent l'ouvrage par le pied, qui fondit en un inflant avec un bruit épouvannable.

Le Gouverneur, voiant que le réalifficis fi bien contre fon gré, & flehé de trouver tant de fermeté dans les Officiers de Véxin, & tant de bonne volonté dans les foidats de ce régiment, & de quelques-uns du fecond bataillon de Breagne, qui couroient avec moi au travail, quotque je n'euffe plus rien à leur donner, ne fçut plus de quel cété fe toumer pour venir à fon but.

Je n'accuse personne de l'action que je vais rapporter, parce que j'ai toujours ignoré l'auteur d'une telle Infaine. On pensa à se désuire de moi, & j'en sus délivré par une espéce de miracle.

l'avois propose une escalade ou une chaîne de poutres sur le sosse de la ville, qui communiquoit dans celui de la citadelle, de peur que les ennemis profitant de l'obfeurité d'une mnt sans Lune ne vinssent par ce même fossé avec un nombre de bateaux pour se rendre maîtres de la sausse-braie, & qu'ils ne tentassent une escalade. Cet avis, que l'avols donné, leur servit de prétexte pour le dessein qu'ils avoient en tête. Pluficurs personnes y entrérent avec si peu de ménagement, qu'il sut aisé de le comprendre après le coup manqué. Le Gouverneur m'aiant fait venir chez lui, en présence de plufieurs Officiers & de l'Aide-Major de la citadelle; il me dit qu'il n'étoit que trop vrai que les ennemis vouloient tenter l'entreprife : qu'il avoit regret d'avoir négligé mon confeil; qu'on entendoit quelque bruit du côté où les ennemis pouvoient embarquer des troupes; qu'il ne faifoit que foupçonner; qu'il me prioit de paffer dans le chemin couvert avec l'Aide - Major; qu'il avoit fait mettre en état les deux pièces de canon qui enfiloient le fosse de la ville de ce côté-là; qu'il avoit fait poster la compagnie des grenadiers de Bretagne fur le chemin des rondes pour me foutenir. Nous defcendimes dans le chemin couvert, fans que qui que ce foit foupçennât une fi méchante action. Comme il faifoit elair de Lune, & que la terre étoit toute couverte, ie ne pouvois m'imaginer que les ennemis euffent choifi un tems fi peu commode pour une furprife. Je descendis done dans le chemin couvert. A peine approchois-je de l'endroit où je pouvois le mieux reconnoître, que mon Aide-Major se cacha derriére le retour d'une traverfe. Je ne pus m'empêcher de le lui dire. Il me répondit que deux hommes étoient plus aifés à appercevoir; qu'il ne s'agilloit pas de combattre, mais de voir ce qui se passoit le long du fossé, comme s'il cut du craindre dans un chemin couvert. Mais je reconnus bientôt que c'étoit là le plus grand péril, & que eet homme étoit du complot. Je fis une trentaine de pas encore, je me mis fur la banquette tout prêt à franchir fur la paliffade, lorfque je me vis tout à coup aceucilli d'une décharge de coups de fufil que le Capitaine des grenadiers de Bretagne me fit faire, pour confondre les coups de ceux qui étoient chargés de cet infame affaffinat. Trois ou quatre bales fifflérent par dessus ma tête. Dans l'instant il me sut tiré un coup de canon chargé à cartouches, mais le coup paffa par deffus moi. Il y eut feulement quelques bales qui firent voler des éclats de paliffade, or deux ou trois qui traverférent mon juste-au-corps fans me faire aueun mal. Soit que celui qui me tira fut malbabile, ou qu'il eût liorreur d'un crime, je sus manqué. Je erial de toutes mes sorces qu'on faisoit une mauvaife action, & digne des coquins qui s'en méloient. Je in élauce en même tems fue la paliffade, pour être mieux affuré qu'on en vouloit à moi. Je eourus le long du foffé où je ne vis personne, sans que la sentinelle ennemie me tirât. Je revins sur mes pasle ne trouvai plus l'Aide-Major, de grainte que je ne vengeaffe fur lui le peu d'adreffe du canonnier, comme je lui avois promis. Je rentrai dans la citadelle, je me plaignis au Gouverneur d'une action si basse & si lâche. Toute la garnison en sut indignée. Le Commissaire ne parut point, non plus que l'Aide-Major. Ceux qui n'étoient pas entrés dans un si insame complot, restérent dans un morne tilence. Le Gouverneut n'oublia aueune baffeffe ni aucun terme de spiritualité pour m'appaiser, au lieu de faire une recherche éxacte pour se justifier d'une chose si inouie; ce qui le sit beaucoup foupçonner. Je sis semblant d'être satissait par le conseil de mes amis, de peur qu'on ne prit d'autres voies plus fines que la première.

Le Gouverneur voiant que rien ne lui réuffiffoit, & que toute l'éloquence & les promeffes du Commiffaire n'avoient pû ébranler la volonté des Officiers de la garnifon dans le défir de se bien désendre, prit la plus étrange de toutes les résolutions, s'il s'en trouvoit une égale à la première. Il envois seerétement à l'ennemi demander une conférence fur le glacis de la citadelle. Un certain Montigni, Officier déferteur de nos troupes, & Aide de camp de M. de Lengalerie, qui se trouvoit en ce tems-là auprès de M. de Wallis, qui n'éroit alors que fimple Colonel, & Commandant dans la ville » à la place du Général Wéfel, tant on fañoit de eas d'un Gouverneur comme le nôtre. pour mériter d'avoir un Général d'armée en tête. Ce Montiemi se trouva au rendezvous. Le Gouverneur fortit de la place. Je le priai de foussirir que je l'aceompagnasse dans ce pourparler. Il le voulet bien, puisqu'il n'avoir qu'un mot à dire. Il l'embraffa & lui dit en même tems à l'oreille qu'il avoit un très-grand défir de se rendre : mais qu'aiant affaire à des Officiers mutins & desobélifans, il ne voioit point d'autre expédient pour finir cette affaire que de nous affiéger, finon dans les formes, puisqu'ils manquoient de troupes, du moins de nous battre par quelques piéces de eanon; qu'il feroit en forte que le sien les laisseroit en repos, & qu'il capituleroit pour peu que la

place fut ouverte.

Les emenis le frisfirent. Il s'drefférent deux batteries, l'une de quatre pièces dans la ville, & l'autre d'autrent des une den-llune à 1,00. colfés du befilon qu'ils vouloinen, battre. Des que je vis qu'ils fe diffipoloine à certe menseuvre fins ouvrir la tranchée, j'loppofel fixe pièces de doute à la batterie qu'on voite dreffée dans ville, & fepratures de vings-quatre à celle de la demil-lune, comme plus folgrée. Des le maker jour elles fururen en fect de thre, les folkstas y ainte resuité de boune volontée, quoign'ul y eur plus de vingt mille écus en calife. Nous fimes fi bon feu que le Gouverneur, qu'i ne fortoit point de foi nouverain, eragienne que nous ne fiffions suite le canno de la ville, e, envois ordre au Commilliée d'artilleré de celfer, pour donney le tenns à l'ementi de répure le déforte de leurs deux méchantes batteries, & de crimier les norres. Celti qui commandoit l'artillerie, fort multibile homme, obilit promement. La raifon que & Gouverneur elligen lorque gous l'honoure de la demander s'il fectiv vira q'ult d'est.

donné un tel ordre, sur qu'il vouloit ménager ses poudres, les ennemis n'aiant pas encore ouvert la tranchée, quoique nous ne manquassions pas de poudres, malgré le

malheur qui nous étoit arrivé.

Nous nous affemblames avec les Meffieurs de Véxin, pour les mefures qu'il faudroit prend, e pour réduire le Gouverneur à nous paier de meilleures raifons, & à changer de sentiment. Insormé de notre dessein, il vint lui-même nous parler, par la crainte. qu'il ent que la garnison ne se soulevat. Il nous dit qu'on ne s'assembloit pas sans son ordre. On lui répondit qu'on étoit en droit de le faire, des qu'il envoioit des ordres commires au fervice du Roi. & à ceux qu'il avoit recûs. Il répondit qu'il avoit de bonnes raifons, qu'il ne nous appartenoit pas d'y vouloir entrer, qu'il scavoit ce qu'il avoit à faire, qu'il attendoir que la tranchée fût ouverte, & qu'en un mot il vouloit conserver le peu qu'il avoit de poudres. Hé bien, Monsieur, lui dis-je, l'ai un moien affuré de rendre inutile la batterie de la ville qui nous incommode le plus: donnez-moi cent einquante hommes, & je vais fortir & tomber fur cette batterie que j'enclouerai en un instant. On fut de cet avis, mais le Gouverneur n'eut garde d'y répondre : ce qui sit erfor tout le monde sur lui. Je pris la parole, & le priai de me permettre de lui dire qu'à moins d'une intelligence avec l'ennemi, il ne pouvoit faire pis qu'il faifoit; que le Commiffaire Ordonnateur en recevoit des lettres à tout moment, & qu'on l'en avoit averti inutilement; qu'aient un ordre formel de se désendre jusqu'à la dernière extrémité, il falloit en passer par là; qu'il n'étoit pas maître de céder un dépôt qui devoit lui être facré, & de tirer les vivres du feul magafin que nous avions pour s'y mettre à couvert, lui & son Commissaire; qu'il étoit le maître de nous saire tous périr fur une bréche; que nous y confentions très-volontiers, que nous étions faits . pouncela aufli bien que lui ; mais non pas pour nous rendre en lâches, comme il le prétendoit; que la place n'étoit pas plus à lui qu'a nous; que c'étoit à lui à la défendre, & à nous de lui obéir dans cela feul; que s'il ne vouloit pas fe charger de cette befogne, nous la ferions bien nous-mêmes, & que nous en répondrions jusqu'au dernier homme. Il répondit que les mutins étoient toujours féconds en raifons. L'Aide-Major de Véxin prit là-deffus la parole, & fui demanda, s'il y penfolt bien de nous traiter de rebelles; fi c'étoit l'erre que de s'unir tous contre un Chef qui va directement contre les ordres de son Général; qu'il en produisit de contraires, que nous étions prêts à nous y soumettre: que n'en aiant point, il falloit qu'il observat une autre conduite. & qu'il s'it arrêter ecux qui avoient des intelligences avec l'ennemi; qu'il étoit le maître d'affembler le Confeil de guerre, où il feroit permis à chaeun d'opiner comme il l'entendroit; mais qu'aucun ne féroit de fon avis, puilque nous avions encore ponr fix mois de vivres & fufiifamment de munitions de guerre contre des gens qui manquoient de tout pour un fiége, & même d'hommes pour nous attaquer. Il écouta tranquillement la harangue, & s'adreffant à moi, il me demanda fi je n'en avois pas quelqu'une à lui faire. Je lui répondis que je n'avois pas achevé la mienne, & qu'on m'avoit interrompu dans le meilleur; que M. d'Oriae avoit fort bien parlé; que j'étois perfuadé qu'un Gouverneur de place, qui avouoit comme il avoit falt plufieurs fois, qu'il avoir des ordres précis d'affendre la demiére extrémité, se trouvoit trop blen bridé pour faire le contraire; que nous avions été obligés de nous affembler pour voir les moiens qu'il faudroit prendre pour empêcher une action qui alloit nous couvrir d'une infamie éternelle; qu'apres avoir éxaminé tout ce qui se pessoit dans la place, après avoir vû notre canon arrêté, quoique fupérieur de la moitié à celui de l'enremi, & nous être bien instruits de ce qu'il avoit dessein de faire contre les intérêts du Roi, nous étions en droit de le déposséder, & de nommer un autre Gouverneur à sa place; que nous n'étions pas affiégés dans la formes; qu'il n'y avoit point de bréche, ni aucua

travail qui fit connoître qu'on cût la moindre envie de nous affiéger; qu'il n'y avoit que fix cens hommes des ennemis qui falfòlent tout ce fracas. Que s'il fe rendoit à quelques méchans boulets rouges, dont nous nous moquions, il se perdroit d'honneur & de réputation, après avoir confervé précieusement l'un & l'autre pendant quarante ans; qu'il avoit donné trop de marques de son courage à l'affaire de Chiari & par tout, pour vouloir finir fa carrière par une conduite contraire, qui nous couvrirolt tous de honte & de deshonneur; que eeux qui se sont laisses séduire & surprendre aux confeils des lâches, écartent toujours de leur imagination les fuites défagréables d'une mauvaise action; que la crainte du péril a coûtume de nous y précipiter; qu'à peine en est-on délivré par une lâcheté, que le voile tombe des veux. & qu'on voit avec une vive douleur que l'on est rombé dans un crime qui couvre d'infamie; que je le suppliois de se souvenir du Commandant de Goito, qui s'étoit rendu lachement, & dont les Officiers avoient été traités de miférables par M. Dillon, pour ne s'être pas opposés à la reddition d'un poste si important; qu'un Ossieier Cénéral außi plein de valeur, de mérite & d'intelligence que celui-là, ne lâche pas de relles paroles, fans être blen convaincu qu'une garnifon est en droit de desobeir & de se moquer de la prétendue dépendance d'un Gouverneur qui trahit les intérêts du Roi, & qui rend un dépôt dont le falut de toure une Province dépend abfolument; qu'indépendamment des ordres qu'il avoit reçûs, il ne pouvoit ignorer que selon la loi inserée dans les provisions de tout Gouverneur de place, il étoit obliné de fouteuir trois affauts au corps de fa place avant que de penfer à se rendre . & qu'il ne le pouvoit faire, fans avoir auparavant affemblé le Confeil de guerre. Il répondit à toutes ees raisons, qu'il n'avoit jamais vu ni oui dire qu'aueun Gouverneur . cut jamais foutenu trois affauts au corps de fa place, pas inême un feul, tant intoit exercé dans les choses qui s'étoient passées de son tems. Il devoit ecpendant seavoir que le Gouverneur de Tortone s'étoit tout fraîchement fait tuer fur la bréche à la tête de la garnison. Il répondit encore qu'on n'avoit jamais fait le procès à aucun de ceux qui s'étoient rendus fans en foutenir aucun; & qu'à l'égard du dernier chef, il vouloit bien nous apprendre qu'un Gouverneur étoit fouverain & maître abfolu dans fa place; qu'il n'avoit que faire d'un Coneile ou d'une confulte de Médecins ignorans pour scavoir s'il étoit sain ou malade; qu'il scavoit mieux que nous l'état de sa maladie; que fa fanté dépendoit du changement d'air, & de rendre un dépôt qu'il ne pouvoit plus garder fans témérité, & fans hazarder fa garnifon pour un méchant trou qui n'en valoit pas la peine. Qu'en attendant que le Roi prononcât fur la fupériorité du Concile fur le Gouverneur, qui repréfentoit fa perfoune, il étoit réfolu de faire à fa tête, fans avoir recours à la nôtre; qu'il étoit las d'être enfermé, & encore plus les de nous entendre. & nous laiffa la. Nous ne pûmes nous empêcher de rire de ce beau difeours, & de eoncevoir que la tête lui avoit tourné.

A peine nous eut-il quités, que nous reçûmes un ordre de domer chesum norre avis par éerit. Ce fir un concili du Commiffaire. Nous y confidentines d'ausant plus volonites, que nous étions bien afflutés que le plus grand nombre ne feroit pas de fon avis. En effet il ne s'en rouva que deux ou troit, que je nai gande de nommer, pour leur épargner certe honne. Le foir même, à l'Infégi de tout le monda el cervois au Colonel Walls, qui commandoit le bloeux. Le chendmain le Commiffaire forit de né citadles, avec le Mijor & un Capitaine de Brezagne, pour drefier les articles de la citadles, avec le Mijor & un Capitaine de Brezagne, pour drefier les articles de la citadle, avec condition qu'ou viferonit eus nos magafins: et on en pouvoit s'il patery, à lectre condition qu'ou viferonit eus nos magafins: et on en pouvoit s'un autre que nous euffions eucore pour quirre molé de vives. Deux Lieutenans Colonds firera condition qu'ou réverquer que perfonne, qui leur fir comolire qu'o ne nouvoit s'entre de la condition qu'ou de consideration de la consideration de la

ufoit de bonne foi. Le lendemain on remit une porte à l'ennemi, qui entra un mo-

ment après dans la citadelle par pure curiolité.

Nous devions fortir par la bréche; mais comme il n'y en avoit point, il fallut travailler à en faire une, pendant qu'on pous faifoit un pont de bareaux fur notre fossé. Comme l'ouvrage étoit confidérable, nous ne pûmes fortir que le jour d'après au nombre d'environ mille combattans, pour défiler en présence de six cens hommes, le Gouverneur à la tête de sa garnison avec un grand bâton de plus d'une toise de longueur à la main. Nous fûmes escortés jusqu'à Bourgosorre, & de la nous nous rendimes à Mantoue, où l'on ne nous attendoit pas si-tôt. Le Gouverneur y sut mal recû. l'ens l'honneur de rendre compte à M. le Prince de Vaudémont de la conduite du Gouverneur, qu'il trouva digne d'être notée. Mais comme ce Prince avoit le malheur de se laisser gouverner presque toujours par des gens de peu de mérite, on s'adressa à je ne fcai quel homme qui avoit beaucoup de pouvoir fur fon ciprit, qui raccommoda un peu les affaires, & ne nuifit pas aux fiennes. Cet homme avoit fait une efpéce de fortune auprès de ce Prince. C'étoit un Poëte forti des montagnes d'Auvergne, grand faiseur de chanfons caustiques, qui étoit venu en France avec ce Prince; & après avoir sollicité vainement un brevet de Colonel à la Cour fans avoir servi, il sortit d'auprès de ce Prince pour prendre une charge de gouverneur d'enfans dans je ne sçai quelle maison. Cet homme fit en forte que le Prince m'ordonna de laisser cette affaire, & de ne faire aucun bruit. l'eus l'honneur de lui répondre que j'avois écrit à la Cour: mais mes gens bien munis de finance avoient pris de trop bonnes mesures. Ils trouvérent de si bons appuis, que bien loin d'être punis comme ils le méritoient, ils furent comblés de graces; & lorsque j'arrivai en France, où le régiment avoit patlé après l'infortune de Turin, je fus furpris d'apprendre que mon Colonel, me croiant mort, avoit nommé à ma compagnie. Je m'en plaignis à M. le Maréchal de Teffé, qui en écrivit fur le champ à la Cour, & peu de jours après je sus remis dans mon emploi.

Après la campagne de 1707, je reçui crdre de me rendre à la Cour-feu M. le Due de Vendome un siant demande au Rol pour feir î naprès de lui en Flandre, nem miant pà obsenir par une autre voie. Javois le mulheur d'avoir déplié au Minithe; de quoique j'euflè benucoup de part dans fon effime, j'évois bien afluré qu'à l'égard de fon amitié je n'avois que finir d'y rien précendre. On avoit vouln éxiger de moi cerainnes chofés qui ne convenoient pas avec mes fentinens, je ne pag my déterminer. J'en averis même M. de Vendôme. Un hon Courtifia en clu fait du moins un mylfère, je ne crus pas devoir le cacher. C'eft de toutes les fautes de ma vie celle don je me répens le moins, de qui a contribule e glus à ma mavaité fortune, de

nullement les défauts que mes ennemis in attribuent fans me connoître.

J'eus l'honneur de rendre compte de ma conduite au Miniftre à l'égard de l'affaire de Modéne, & de lui puier avec la formet d'un honne de bien. In récit que trop perfuade de la vérité. Non teulement M. de Vendôme lui en avoit parlé, mais bien d'autres lui en avoiten écrit. Il m'affair a n'avoir reçà auteune de mes ktrers, ce qui me fit croîre qu'elles avoient été interceptées. Je le fupilitat dix-humblement de m'ordonner le paient ne de ria par mille livres qui me tocient d'âts ce qu'il me promie de faitre, & ce qu'il ne fit jamais, malgré les ordres du Roi, qui siant été informé de cette fiftire, d'u moins de quedeue chôle, ordonna que les fix mille livres de perion accordès au Couveneur de Modéne Éroknt réduites à la mointé, mais je no fius pas pour cela mieux traité.

Tout ce qu'un put faire pour m'empêcher d'éclater, & de demander un Confeil de guerre fur les accufations du Gouverneur, qui me traitoit de rebelle dans fis lettres écrites au Ministre, & qui m'accufoit d'avoir voulu tellement brider fon pouvoir, du'il s'étoit bien fait des chofes contre ses intentions, & malgré les oppositions qu'il v avoit apportées; tout ce qu'on put faire, dis-je, fut de m'ordonner de garder un profond filence, & de ne plus parler d'une choie déia oubliée. Je vis bien d'où venoit cet ordre, & les personnes qui me l'avoient attiré. Deux semmes de grand-crédit entreprirent de foutenir cet homme, & agirent fi bien qu'elles mirent le Ministre de leur côté. Mais comine je vis bien que le perfonnage les emploidit pour que je ne fuffe pas paié de ce qui m'étoit dû, & qu'il ne ceffoit de se plaindre, je songeai à lui faire connoître à quel homme il avoit affaire. J'eus l'honneur de m'adreffer à M. le Duc de Vendôme, & de le mettre au fait de la conduite de ce Gouverneur, & des dégoûts que je fouffrois tous les jours, jusqu'à me réfuser mes appointemens. Il ne manqua pas d'en parler au Ministre, qui, craignant que le Roi ne vint à en être informé, en ufa un peu mieux, du moins me donna de bonnes paroles. Mais comme mon homme ne difcontinuoit pas de m'attirer des chagrins, en faifant en forte qu'on m'amufat, fous prétexte qu'il falloit un certificat de lui, ie me réfolus de le pouffer, s'il étoit affez imprudent pour me le refuser, bien que je sçusse que je déplairois à corraines perfonnes en crédit & fort avides qui le foutenoient.

Avant que d'en venir à cette extrémité, je priai M. le Marquis de Goesbriand d'avoir la bonté de voir cet homme, qui crioit fi fort. Il le vit, & lui dit fans façon qu'il prit bien garde à ses démarches; que tout le monde ne parloit ni ne pensoit comme lui à l'égard de sa désense de Modéne; qu'il alloit se précipiter dans le plus grand de tous les malheurs, & dans un pas très-dangereux, fi je m'avifois de demander un Confeil de guerre; que les routes qu'il avoit déja prifes, & les moiens dont il s'étoit servi avec son Commissire, pour s'assurer des supports & des amis auprès du Ministre, tomberoient par terre; que j'étois trop bien cramponné pour rien craindre, que j'avois pour moi la justice & la vérité; que le Ministre étoit juste & équitable; qu'il ne m'avoit pas encore écouté, mais qu'on trouveroit bien le moien de l'éclaireir; que si je rompois une fois la glace, il feroit perdu, & toutes fes machines démontées; qu'il vouloir bien l'avertir que je ne craignois ni les Grecs ni leurs préfens; que j'étois trop piqué au jeu par deux affassinats qu'il ne pouvoit ignorer, & qui n'avoient pas réussi, que je ne l'en accusois pas, mais que cela n'empêcheroit pas que je ne lui fisse un très-grand tort, puisque je n'avois d'autre ennemi que lui-même & le Commisfaire ; que j'avois pour moi tous les Officiers de la garnison ; que tout le monde étoit perfundé de mon innocence, & de mon zéle pour le fervice de mon Prince ; que des gens de la Cour de la première volée avoient déja lâché quelques paroles au Roi fur l'affaire de Modéne, qui ne lui faifoient pas beaucoup d'honneur; que quand je ferois aufii coupable qu'il prétendoit le faire accroire, cela n'empêchoit pas qu'il ne le fût beaucoup luimême, pour s'être rendu comme il avoit fait : au lieu que j'étois loué de tout le monde pour m'être opposé à la capitulation tout comme les autres ; qu'il ne se mit donc pas dans l'esprit d'avoir beaucoup de gens pour lui ; que tout le monde lui tournéroit le dos, si je me mettols en tête de me plaindre et de l'accufer; qu'il pritencore une fois, bien garde à lui ; ou à la vérité le Ministre avoit témoigné à M. de Vendôme, que je ne lui déplairois pas de laisser là cette affaire; que j'avois regardé cet avis comme un ordre, mais qu'il falloit qu'il me ménageat; que fans cela il ne lui répondoit pas de ce qui lui arriveroit; qu'il lui confeilloit de me donner un certificat de mes fervices à Modéne ; que je me fouciois fort peu de fes éloges; que j'en avois besoin seulement pour être paié de ce qui m'etoit dû; que s'il le refufoit, il pouvoix compter qu'il feroitarrêté lui & fonami. Il parut fi frapé d'un tel difcours, qu'il remit fur le champ ce que je lui faifois demander, & que M. le Marquis de Goesbriand out la bonté de me remettre, & de me conseiller de le donner au Ministre, avec une lettre, où je férois un détail de l'affaire de Modéne.

Cette lettre lui fit tomber le voile des yeux: car bien loin de m'excuser d'avoir soulevé tous les Officiers de la garnifon contre la conduite du Gouverneur, je ne fis pas difficulté d'avouer que je n'avois rien oublié pour les engager tous à s'opposer de touses leurs forces à la reddition de la place, puisque le Gouverneur alloit contre les ordres formels qu'il avoit recus de M. le Prince de Vaudémont de se désendre jusqu'à la dernière extrémité; que nous n'avions soutenu aucun siège; que la garnison avoit été toujours plus forte que l'ennemi; que nous l'aurions chasse de la ville, s'il avoit voulu satisfaire à la bonne volonté de la garnifon ; que les Messieurs de Véxin le lui avoient cent fois propofé; qu'il n'y avoit jamais eu que cinq ou fix cens hommes de troupes réglées; que nous n'avions jamais été affiégés; que nous n'étions bloqués que par les milices du pais; qu'un Gouverneur qui déclare avoir reçû un ordre de se désendre jusqu'à la dernière extrémité, & qui produit cet ordre à tout le monde, Jorsqu'il est dans l'intention d'y desobéir, doit du moins saire comprendre qu'il en a reçu de tout contraires, fans qu'on puille trop l'obliger à les communiquer; qu'en ce cas je me ferois bien gardé de lui demander de les produire, quoiqu'il eût reçu un ordre de Son Altesse Roiale Monseigneur le Duc d'Orléans, d'agir de concert avec moi dans la désense de

fa place, & de tenir jusqu'au dernier de sa garnison.

Que l'avois déclaré à tout le monde que nous passerions pour des làches & des infames, fi nous ne nous opposions à la résolution d'un Gouverneur qui parle de se rendre fans être attaqué dans les formes, nous trouvant dans une citadelle aussi sorte & aussi importante que celle que nous désendions; que le Gouverneur n'étoit pas d'un poids à capituler sans assembler du moins le Conseil de guerre; qu'il ne l'avoit pourtant pas voulu faire; qu'il seavoit lui-même que le nom d'aucun Officier ne s'étoit trouvé dans la capitulation, & qu'il étoit ridicule d'y voir feulement celui d'un Commiffaire de guerre, qui l'avoit lui-même fabriquée & follicitée; qu'on ne produiroit aucune Loi ni Ordonnance qui défendit à aucun Officier fur le pied où j'étois à Modéne, & aux premiers des Corps, de contrequarrer, ou de trouver à redire à un Gouverneur qui va directement contre les ordres du Roi, & qui veut se rendre, non seulement sans avoir auparavant assemblé le Conseil de guerre, comme je l'ai dit: mais encore fans avoir produit quelque ordre contraire au premier, ou quelques mifons bonnes ou mauvaifes pour justifier une si honteuse conduite. Que le Gouverneur est bien maitre absolu dans sa place pour saire agir & combattre ses troupes, mais qu'on ne me feroit jamais voir par aucune loi ni par aucun éxemple, qu'il fut en pouvoir de rendre un dépôt qui lui est consié, & de le céder sans aucune raison, puisqu'il avoit encore des vivres & des munitions de guerre pour plufieurs mois. Que fi ma prétendué rebellion passoit dans son esprit pour sort solide, je le suppliois de me saire la grace de m'écouter; que ce que je prenois la liberté de lui demander étoit d'autant plus juste, qu'on ne refusoit pas aux criminels les plus averés la liberté de se désendre,

Que tous ceux qui ont écrit du droit de la guerre écoleru unminus fur ce point, quil étoit du devoit de le l'houseur des Offisiers de la guardion de 3 oppopér à tout ce que le Couverneux gruppen ndroit contre le fervice du Mahire, de contre fes ordres quils écoleru ne droit de s'affendité, e de lui fire les remourances, de de le dépofésée, ou de ne lui point obéit, «'il perificité ains la réfolution de rendre fi pare, de de nommer en fi palec de la plumité de voir un homme crapte de la défante de d'évecture les ordres du Souverini, à moins que ce Gouverneur ne produsés en plein Centif de guerre des ordres ou fouverneur comment. Que j'évelo preté de lui obter nou ce-quil lui plainoit de m'ordonner touchou ceue affaire, que je n'un prétrois plus, pur jusc étroit la volonné mais que je te luippliés tre-bambhenant de faire attention à neu fervices, & de me faire la grace d'ordonner que je fuffe puié de tout ce qui m'étoit Tune III.

## 122 TRAITE DE LA DEFENSE DES PLACES.

dà de mes appointemens, qui montolent à une fomme affez confidérable pour ne devoir pas la perdre.

your just a petate.

M. A. Due de Vendern stant 10 ma lerue, wouldt se charger luismême de la rendre au Minditre, qui en prut nétofait, se dit qu'il n'étoit que rop perfuadé de mes raide de Minditre, qu'il en prut nétofait, se dit qu'il n'étoit que rop perfuadé de mes raide par la voit d'autre néfon bui donner, me justifier au prévoit d'autre néfon bui donner, de qu'il d'autre de de mauvaile conduite du Gouverneux, qu'il aurole foin de moi, se qu'il n'étoit de de la mauvaile conduite du Gouverneux, qu'il aurole foin de moi, se qu'il n'étoit de la mauvaile conduite du fouverneux qu'il n'et le me faire tout le bien qui dépendant de lui, se que je métroits au-debt de foin pouvoir. L'on a pû voir s'il tint fu parole, se l'on vern un jour par mes Mémoires qu'il n'et.

FIN.



# HISTOIRE

DE

# POLYBE.

LIVRE SECOND.





# HISTOIRE POLYBE.

LIVRE SECOND.

21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 21212 212121

## CHAPITRE PREMIER.

Récapitulation du Livre précédent. Mort d'Amiliar, Afdrubal lui fucéde dans le commandement des armées. Siège de Mydionie par les Etoliens. Combat entre les Etoliens & les Illyriens. Pouvoir de la fortune. Mort d'Agron Roi des Illyriens. Teuta fa femme fui fuccède. Phénice livrée par les Gaulois aux Illyriens, & remife en liberté par les Etoliens & les Achèens. Imprudence des Epirotes.

ON a vû dans le Livre précedent, en quel tems les Romains, après débres établis dans l'Italie, penférent à étendre leurs conquetes au debors, comment ils pafférent en Sicile, é, pourquoi ils eurent, au fijet de cette lile, la guerre avec les Carthaginois; quand ils commencerent à fe faire des armées navales, & ce qui se pessa dans ces deux Etats pendant tout le cours de cette guerre, qui cha sa les Carthaginois.

de la Sicile, & la foumit toute aux Romains, à l'exception du païs qui obéissoit à Hiéron. On a vû encore comment s'est allumée la guerre entre les troupes étrangéres & la République de Carthage, jusqu'où les premiers ont porté leurs excès, & ce qu'ont produit les différens événemens de cette horrible révolte jusqu'à la victoire, qui extermina la plupart des féditieux, & fit rentrer les autres dans leur devoir. Pafsons maintenant à ce qui s'est fait ensuite, sans nous écarter de la briéveté que nous nous fommes d'abord propofée.

La guerre d'Afrique termince, les Carthaginois envoièrent en Espad'Amil-car, Afgne une armée fous la conduite d'Amilear. Celui-ci partit avec An-drubal lui nibal fon fils, âgé pour lors de neuf ans, traverfa le détroit formé par fuccele. les Colonnes d'Hercule, & rétablit dans l'i fpagne les affaires de fa République. Pendant neuf ans qu'il resta dans ce païs, il soumit à Carthage un grand nombre de peuples, les uns par les armes, les autres par la negociation. Ensin il finit ses jours d'une manière digne de ses premiers exploits, les armes à la main (a) & dans un champ de bataille, où aiant en tête une armée très-nombreuse & très-aguerrie, il fit des prodiges de courage & de valeur. Les Carthaginois donnérent ensuite le commandement à Asdrubal, parent d'Amilcar, & Comman-

dant des galéres. Ce fut vers ce tems-là que les Romains passérent pour la première

Mydionie fois dans l'Illyrie. Cette expédition doit être confidérée avec foin, fi Par 105 Pon veut entrer dans notre projet, & connoître hien les progrès & l'établiffement de la domination des Romains. Voici donc pourquoi ils prirent cette réfolution. Agron Roi d'Illyrie, & fils de Pieurate, avoit fur terre & fur mer les plus grandes armées qu'eussent jamais eu ses prédécesseurs. A force d'argent Démetrius, père de Philippe, avoit gagné fur ce Roi, qu'il porteroit du fecours aux Mydioniens, que les Etoliens affiégeoient, pour se vanger de ce qu'ils avoient refusé de les affocier à leur République. Pour cela ils avoient levé une puissante armée, & s'étant allés camper tout autour de la ville, ils emploiérent. pour la réduire, toutes fortes de machines. Déja Mydionie (b) étoit aux dernières extrémités, & les afliégés fembloient chaque jour devoir

premiere exploite, let ar n's à la main. ] Tite-Live ne s'accorde pas avise Polybe fur la mort de ce célébre Chef de guarra, il la raconta tout différemment. Bien foin de le faire mourir les armes à la main & dans le lit d'honnour. Il prétend qu'il fut affaifiné publique.nent par un berbare. D'autres difeat par un Gaslois, qui voulut ven-ger la mort de fon maltre qu'A nilear avoit tué, fans se soucier de la mort qu'on lui sit souffrit très-cruellement après le coup fait Qui croirons-nous de ces deux Auteurs? Gardons-nous bien de balancer un instant en favour de l'Au-

(a) Il finit fet jours d'une manière digne de fet tour Latin. Le témoignage du Grec oft bien autrement trebuchant que celui de l'autre, qui ne fortir Jamais de l'Italie; au lieu que Polybe pou-voit avoir appris cette mort en Espagne ou en Afrique par des gens qui pouvoient s'être trouvés dans cette beraille, où ce grand homme périt, ou des Historieus Puniques, que Tite-Livo apparemment n'entendoit point: car le Grecavoit parcouru l'Afrique, & de la manière qu'il parle des affaires des Carthaginois, il parolt affez qu'il entendoit leur langage.

(b) Deja Mydionie étoit aux dernières extrêmites.] Je ne fuis pas peu embarraffe, il faut que je se rendre, lorsque le Préteur des Etoliens voiant son tems prêt à expirer, dit à ses troupes, qu'aiant essuié toutes les fatigues & tous les périls du fiège, il étoit en droit de demander qu'après que la ville feroit emportée, on lui confiat le foin du butin. & qu'on lui accordat l'inscription des armes. Quelques-uns, mais fur tout ceux qui afpiroient à la même diffunction, se récriérent sur cette demande, & détournérent les foldats de rien décider là deffus, avant que la fortune fit connoître à qui cette faveur feroit du?. Il fut cependant reglé, que le nouveau Préteur, qui prendroit la ville, partageroit avec fon prédécesseur le foin du butin (a) & l'infeription des armes.

l'avoue, fur l'éxistence de cette ville, dont parle leur donner envie de s'en rendre les mattres, pour mon Auteur. Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est que Celiarius, d'ailleurs si éxact, n'en dit pas un mot, & cependant elle est la sujet d'un événement très-remarquable dans notre Hillorien. Comment se peut-il que taut d'Auteurs qui ont fi bien écrit de la géographie des Anciens n'en aient point parlé? Le nom d'une ville confidérable, qui foutlent un fi long fiége, dont une bataille la délivre, peut quelquefois échaper à un ou deux Auteurs par inadvertance; mais ici on croiroit qu'ils fe font tous donnés le mot pour n'en rien dire. On n'a qu'à lire Collarius dans fa Gréce nour reconnoître qu'il avoit lu Polybe avec besuchup de foin, il le cite presque à chaque pas qu'il fait. Il y avoit véritablement un pais ou une nation qu'on appelloit la Mygdonie, mais il étoit enclavé dans la Macédoine & loin de la mer, felon Etlenne de Byfance, & on ne fait pas même quelle en étoit la capitale. Il est besoin ici de conjectures pour trouver la Mydionie de notre Auteur, ce qui n'est pas fort aifé. Ne seroit-ce point un peuple limitrophe des Etolians, dont la capitale devolt être affez proche de la mer? C'est de quoi je ne doute nullement. Mais où la placer, puifqu'aucun Géographe n'en a fait mention? J'avois d'abord penfé à la mettre un peu dans les terres du golfe d'Embracie; mals je me fuls ravifé, par cette ralfon, qu'il y a deux villes des deux côtés du détroit qui forment deux anses, qui laisseat une fort petite ouverture : de forte que les l'ilyriens n'euffent på l'emboucher fans être découverts, outre que Polybe ne dit pas que les Hilyriens fuffent entrès par un détroit pour l'éxécution de leur entreprife. D'ailieurs le golfe d'Embracie me femble un peu trop éloigné de l'Étolie & dans l'Acarnanie. Si les Étoliens le fusient ouvert une entrée dans ce pais, Polybe nous en cût appris quelque chose. Ce n'est pourtant pas une preuve fort concluante, puisque ces peuples avolent quelquefots ponfié pius loin teurs brigandages; mais comme il faut aller toujours au plus für dans les chofes où il n'y a que doutes éc incertitudes, je panche fort à croire que cette ville étoit peu éloignée du pais des Etoliens, & que se trouvant à leur bien-feance, & peut-être affez riche pour frie inn, dit le Pete d'Orleans dans fon Histolie

la piller, & la latifer là comme ils faifoient de toutes les autres qu'ils ne pouvoient garder. Au fentiment de Polybe, de Tite-Live, & d'une infini té d'autres Auteurs Grees & Latins, les Étoliens étoient regardés comme les brigans & les voleurs de la Gréce: c'étoit leur métier, & leur réputation étoit toute établie fur ce point. Je ne fais pes un port de mer de cette ville, je la place à une lieue de la côte entre le fleuve Achelois & Leuvenus, puifque mon Auteur rapporte que les l'ilyriens, siant déberqué de nuit ce qu'ils avolent de troupes, marchérent au secours de la ville, où ils artivérent vers le jour.

(a) One le nauveau Préteur qui prendroit la ville parta eroit avec fon prédéceffeur le foin du butin.] Call le le conte de la peau de l'ours, qu'il no faut pas vendre que la bête ne foit prife. Il ne faut pas partager un butin ou le pillage d'un païs en espérance de gagner une bat: lite qui n'est pas donnée, ni partager celui d'une ville qui n'est pas prife, comme il arriva aux Etoliens à Mydionie, qui parragérent l'ur proje avant que de la tenir. Il feur tomba fouvent de ces fortes de prinx Imaginaires, pour avoir lenoré le conte qui a dégénéré en proverbe, & qui a tout l'air de la vérité. On l'a appliquée à blen des Princes, à des Généraux d'armées, & à des Puissances liguées contre une autre que l'on crejolt accabler; c'eft une peau d'ours qui est encore toute entière sur

l'animal, tout plain de vie La plus célébre de toutes les peaux dont l'Hiftoire falle mention, est celle de cente tameufe ligue de 1214. contre Philippe-Auguste Rol de France, contra leguel les puissances les plus redoutables de l'Eurone s'unfrent, L'Empereur Othon, Jean Sans-Terre Rold Angleterre, Ferrand Comte de Flandres , le Comte de Boulogne , fes vaffaux mêraes, fe déclarérent fes ennemis. On lel en fufcita jufques dans fa familie, puisqu'Henri Duc de Brabant se révolta contre lui. Ajoutez à tant d'embarras des fujets révoltés dans le cœur de fon Rojaume, c'est-à-dire les Albigoois, qui se mient de la partle, soutenus du Roi d'Arragon. Philippe n'est pes même le conentre les

Le lendemain de cette décision, jour que le nouveau Préteur devoit être élû & entrer en charge, felon la coutume des Etoliens, arrivent & les II- pendant la nuit proche de Mydionie cent batimens portant cinq mille Illyriens, qui débarquant fans bruit au point du jour, & s'étant rangés en bataille à leur manière, s'en vont, partagés en cohortes, droit au camp des Etoliens. Ceux-ci furent d'abord frapés d'une descente si subite & fi hardie, mais ils ne rabattirent pour cela rien de leur ancienne fierté: ils comptoient fur le nombre & la valeur de leurs troupes. & firent bonne contenance. Ce qu'ils avoient d'infanterie pefamment armée & de cavalerie, & ils avoient beaucoup de l'une & de l'autre, ils le mirent en bataille dans la plaine à la tête du camp. Il y avoit la quelques postes élevés & avantageux, ils les firent occuper par une partie de la cavalerie & des armés à la légère. Mais ceux-ci ne purent tenir contre les Illyriens, qui au premier choc les accablérent & de leur nombre & de leur pefanteur, & menérent battant la cavalerie jusqu'aux pesamment armés des Etoliens. Fondant ensuite des hauteurs sur les troupes rangées dans la plaine, ils les renverférent avec d'autant plus de facilité, que les Mydioniens firent en même tems fur elles une vigoureuse sortie. Il en resta une grande partie sur le champ de bataille; mais on fit un plus grand nombre de prifonniers, & on fe rendit maitre des armes & de tout le bagage. Les Illyriens, après avoir éxécuté l'ordre de leur Prince, chargerent le butin fur leurs bâtimens, & reprirent la route de leur païs. Ainfi fut fauvée Mydionie, lorfqu'elle s'y attendoit le moins.

On convoqua enfuite une affemblée des Citoiens, où l'on difenta de la for entr'autres choses l'affaire de l'inscription des armes, & on y régla que l'on fuivroit la loi que les Etoliens venoient d'établir, en forte que l'inscription des armes seroit commune & au Preteur oui étoit actuel-

des Révolutions d'Angleterre, dans une guerre où il n'avoit à combattre que des ennemis de l'Eglife, d'avoir le Pape dans jes intérête. Ce qui n'est pas furprenant, pour peu qu'on connoille la politique de ce tems-là. Aussi les ligués ne manquérent pas de se partager la peau de l'ours, tout plein de vie & de force. On aurolt eru que la bête étoit par terre, qu'il n'y avoit plus qu'à l'écorcher, tant ils en écolent avides.

Dindenaus prifoit moins fes moutons qu'eux leur ours. Le Comte de Flandre devoit av sir l'Ifle de France, le Comie de Boulogne le Vermandois, l'Empereur la Bourgogne & la Champagae, le Roi d'Angleterre se contenta du país de delà la Loire. Le Roi d'Aragon & les Albigeois ne comptérent pas moins fur une bonne portion de la fortune. Cela fait, nos challeurs fe mettent en compagna: l'ours fe présente, & seur va au-devant Les Albigeois font défaits & taillés en piétes à Maret, & le Rot d'Aragon y périt. Voilà propos, elle fit évanouir tous les projets.

deux portions de la peru de moins à distribuer-Le Roi d'Angleterre rencontre l'ours victorieux, tous les chaffeurs prennent la fuite; l'épouvante faisit le Roi, il abandonne sus bagages & ses machines pour s'enfuir, & fait neuf lieues fans débrider, autre bonne partie de la peau dont l'Empercur & fes autres alliés deivent profiter. Point du tout . l'ours paroît dans la plaine de Bouvines. Là fedonne cette célébre batalile, où plus de deux cens mille hommes furent défaits par une armée Infiniment intérieure. L'Empereur s'enfuit, & ne fit pas moins de chemin en tournant le dos, que Jean Sans-Terre en tournant le fien. Le Rol, qui vit cette aftion d'Othon, s'écria d'un ton moquour, nous ne verrons d'aujoura'hut fou vifage.

La ligue de 1688, fut à peu pré: semblable: mais celle fur laquelle les ennemis de la France comptérent le plus, fut celle de 1701, malheureutement l'affaire de Denain arriva fort mal à lement en charge, & à ceux qui le feroient dans la fuire. La fortune montre bien ici quel elt fon pouvoir fur les chofes humaines, en favorifant tellement les Mydioniens, qu'ils couvrent leurs ennemis de la même infamie dont ils s'attendoient d'être cux-mêmes couverts, & la défaite inopinet des Ltoliens nous apprend que l'on ne doit pas délibérer fur l'avenir, comme s'il étoit depa préfent; qu'il ne faut point compter par avance fur des chofes qui peuvent enorce changer; & qu'êtant hommes nous devons en toute occasion, mais fur tout dans la guerre, nous attendre à quelque événement que nous n'aurons pui prévoir.

Au retour de la flotte, Agron s'étant fait faire par les Chefs le Mort récit du combat, fut dans une joie extrême d'avoir rabaille la fierté d'Agroa des Etoliens: mais s'étant adonné au vin & à d'autres plaifirs fem-lilpiens, blables, il y gagna une pleuréfie, qui le mit en peu de jours au tom-

Le Roiaume paffa entre les mains de Teuta fa femme, qui fe remit Teuta fa d'une partie des affaires fiir la foi de fes amis. Cette Reine, dont fiemme l'elprit n'avoit rien au-deffus des perfonnes de fon fexe, ne penfoit étée, qu'à la dernière victoire. Sans égard pour les Etats voifins, elle permit d'abord à fes fujets de pirater. Enfaite aiant équife une flotte, & levé une armée auffi nombreufe que la première, elle éxerça de côté & d'autre par fes Généraux toutes fortes d'hoftilités.

Les Eléens & les Messeniens furent les premiers à s'en ressentir. Ja- Phénice mais ces deux païs n'étoient en repos ni en fûreté contre les Illyriens, aux illyparce que la côte étant fort étendue, & les villes, dont ils dépendent, riens par bien avant dans les terres, les fecours qu'ils en pouvoient tirer étoient les Gautrop foibles & trop lents pour empêcher la descente des Illyriens, qui par cette raifon fondoient fur eux fans crainte, & mettoient tout au pillage. Ils avoient poussé un jour jusqu'à Phénice, ville d'Epire, nour v chercher des vivres. Là s'abouchant avec des Gaulois qui y étoient en garnison à la solde des Epirotes, au nombre d'environ huit cens, ils prirent avec eux des mesures pour se rendre maîtres de la ville, Les Gaulois donnent les mains au complet, les Illyriens font une descente, emportent la ville d'infulte, & s'emparent de tout ce qu'ils y trouvent. A cette nouvelle les Epirotes se mettent sous les armes. Arrivés à Phénice, ils campent devant la ville, aiant devant eux la rivière, & pour être plus en fûreté ils enlèvent les planches du pont qui étoit dessus. Sur l'avis qu'ils reçoivent ensuite que Scerdilaïde arrivoit par terre à la tête de cinq mille Illyriens, qu'il faisoit filer par les détroits qui sont proche d'Antigonée, ils envoient un détachement à la garde de cette ville; & du reste se tranquillisent, sont bonne chére aux dépens du païs, & ne s'embarrassent pas du service du camp. Les Illyriens avertis que les Epirotes avoient partagé leurs forces, & que le

fervice se faisoit avec nonchalance, partent de nuit, jettent des planches fur le pont, (a) passent dessus; puis s'emparant d'un poste avantageux, ils demeurent là jusqu'au jour. Alors on se met de part & d'autre en bataille devant la ville. Les Epirotes sont défaits, on en tua un grand nombre, beaucoup plus furent pris prisonniers le reste fe fauva chez les Atintaniens.

Après cette défaite ne voiant plus chez eux-mêmes de quoi se sou-

(a) Fettent des planches fur le pont & paffent def- l'abri de toute furprife. Il eft vrai qu'il y avois fus , puls s'emparant d'un poste avantageux. ] Cette négligence des Epirotes, à se tenir si peu sur leurs gardes au volfinage d'un ennemi vigilant & hardi, n'est pas une de ces choses qu'on regarde comme très-rares à la guerre. Il y a toujours de mau-vais Officiers dans les armées, & un grand nombre qui regardent l'art des précautions comme une marque de timidité & de crainte de l'ennemi. Il ne faut pas s'éconner s'ils tombent fouvent dans les pleges qu'on leur tend, & qu'ils foient furpris par tout où il plait à cetennemi de les aller voir.

Rien n'est moins rare que les surprises d'armées, de camps & de postes. Si l'on servoit la facilité qu'il y a de tenter ces fortes d'entreprifes , elles feroient encore moins rares qu'elles ne le font. L'art des précautions étoit benucoup moins connu des Anciens que des Modernes. Ces exemples de négligence, de pareffe, on d'impréyolance, s'il m'est permis de lacher ce mot, font d'une inftruction admirable gux gens de guerre qui alment leur métier : car les fautes , particulièrement celles de grand éclat, font des leçons qui frapent bien dayantage l'imagination, & s'impriment bien plus dans notre mémoire que les beiles actions. En évitant les unes, on parvient aux antres. Il eft certain que le défir d'imiter les grands exemples nous touche toujours moins que celui d'éviter les grandes fautes, & de s'en fouvenir, pour ne pas tomber dans les malheurs qui naif. fent de la néglizence & du manque de prévoiance. Lorfqu'on eft furpris & battu pour ctre tomhé dans ces deux défauts, qui sont toujours senfibles à tont homme de guerre, outre la craînto des reproches que l'on manie, on a encore le chagrin de ne pouvoir éviter la perte entière de fa réputation, fans qu'il foit guéres poffible d'éviter un figrand deshonneur, parce que la furprife ne nous donne prefique jumais le tems de nous reconnoître. Il naît de là, outre les reproches de néaligence & d'ignorance de nos devoirs, un très-arand four-cou de latheté, Belle leçon pour les gens de guerre, & qui nous apprend à nous tenir fans celle fur nos gardes.

Les Epirotes fe croieut fort en fureté, alant une rivière devant eux & la ville à dos; les Officiers n'ont ils pas raifon de se donner du bon tems, & de fe réjouir dans la ville? Les foldats, qui voient cela, s'en donnent auffi à leur exemple. Il le faut bien dans un poite fi affaré, & fi forç à

fur la rivière un pont dont l'ennemi pouvoit profiter. Ils fe contentent d'en enlever feulement les planches ou les madriers, & de laisser les poutres. L'ennemi, qui n'ignore rien d'une fi admirable précaution, & qui veut tenter quelque chose, sait provisson de planches; il n'a qu'à les pofer deffus. & avant qu'il arrive affez de monde pour foutenir la garde qui se présente pour le défendre, le voilà de l'autre côté. Cette faute des Epirotes est une de celles qui font les plus ordinaires dans les arméco-

l'en ai và mille fois de toutes femblables, mais heureufement coux qui y tombolent n'ont point trouvé des Hyriens qui leur apprissent aux dépens de leur réputation & de celle de toute une armée à se précautionner un pen mieux. La plupart, pour ne par dire presque tous, se contentent d'imker les Epirotes, de retirer les madriers d'un pont & de les remettre le jour. J'avoué qu'on est souvent obligé d'en user sinsi dans un poste avance, où il y a une rivière ou un ruifferu de difficile abord; mais certe précaution ne fuffit pas lorique le poste est de grande importance. Il faut non feulement ôter les planches & les retirer de fon côté des l'entrée de la muit pour les remettre au jour, mais il faut encore fortifier la tête du pont d'un retranchement, ou d'arbres abattus avec toutes leurs branches, qu'ou retire le marin pour le paffage des fourrageurs, ou des détachemens

qu'on envoic à la guerre. Monglet me fournit un exemple dans fes Mémoires, qu'il eil bon de remarquer à propos des planches, li rapporte que le Duc de Weimar aiant affiégé Brifac en 1638. le Général Guents alant Inutilement attaqué fes lignes, fit la nuit du lendemain attaquer le fort qui étoit au bont du pont de bateaux du côté de Neubourg, & s'en rendir le maître; mais comme les ennemis craignirent que M. le Duc de Weimar ne vint le reprendre par le pont, ils en firent enlever les planches en beaucoup d'endroits : la cavaierie voulant venir au fecours par deffus le pont, out bien de la peine à paffer, pince que les cavaliers tomboient au fond des bateaux aux endroits où les planches manquolent, d'où l'on avoit grand peine à les recirer; mais le Colonel Schomberg étant arrivé avec fon infanterie, fit raccommoder les planches cu'on avoit étées, au lieu de les jetter dans le Rhin, ou de les transporter plus loin.

tenir, ils députérent aux Etoliens & aux Achéens pour les supplier, de Remite

venir à leur fecours. Ces peuples touchés de compassion se mettent en en libermarche, & vont a Helicrane; la se rendent aussi les Illyriens qu'avoit repar le amenés Scerdilaïde, & qui s'étoient emparés de Phénice. Ils se post & les tent aupres des Etoliens & des Achéens, dans le dessein de leur don- Etoliens, ner bataille. Mais outre que le terrain étoit defavantageux, ils recurent de Teuta des lettres qui les obligeoient de revenir inceflamment dans l'Illyrie, parce qu'une partie de ce Roiaume s'étoit tournée du côté des Dardaniens. Ainsi après avoir ravagé l'Epire, ils firent une trève avec les Epirotes; leur rendirent, avec la ville de Phénice, ce qu'ils avoient pris fur cux d'hommes libres, pour une fomme d'argent, & aiunt charge fur des barques les efclaves & le refte de leur bagage, les uns se mirent en mer, les autres que Scerdilaide avoit amenés s'en retournérent à pied par les défilés d'Antigonée. Cette expédition répandit une extreme fraieur parmi les Grecs qui habitoient le long de la côte. Auparavant ils craignoient pour leurs campagnes; mais depuis que Phénice, la ville de toute l'Epire la plus forte & la plus puissante, avoit passé sous d'autres loix d'une saçon si extraordinaire, ils crurent qu'il n'y avoit plus de sureté ni pour cux-mêmes ni pour leurs villes.

Les Epirotes remis en liberté, loin de se vanger des Illyriens, ou Imprude marquer leur reconnoissance aux Etats qui les avoient secourus, en-dence voicrent des Ambassadeurs à Tenta, & de concert avec les Acarnaniens rotes. firent alliance avec cette Reine: alliance en vertu de laquelle ils prirent dans la finte les intérêts des illyriens contre les deux peuples qui les en avoient délivrés: aufli groffiérement ingrats à l'égard de leurs bienfacteurs, qu'ils avoient auparavant été peu habiles à se conserver Phénice. Oue nous tombions quelque lois dans des malheurs que nous n'avons pû ni prévoir ni éviter , c'est une suite de l'humanité , nous n'en sommes pas responsables, on en rejette la faute ou sur la fortune, ou sur quelque trahifon: mais quand le péril est évident. & que l'on n'y tombe que faute de jugement & de prudence, alors on ne doit s'en prendre qu'à foi-même. Un revers de fortune attendrit, s'excuse, attire du secours; une fottife, une groffière imprudence ne mérite de la part des gens fages que de l'indignation & des reproches. C'est aussi la justice que les Grees rendirent aux Epirotes. Scachant que les Gaulois paffoient communément pour fuspects, pouvoient-ils fans temérité leur donner en garde une ville riche, puissante, & qui par mille endroits irritoit leur cupidité? Pourquoi ne se pas défier d'un corps de troupes chassé de fon païs par fa propre nation, pour les perfidies qu'il avoit faites à fes amis & à fes parens: dont plus de trois mille hommes reçus enfuite par les Carthaginois, qui étoient alors en guerre, avoient pris occafion d'un foulévement des foldats contre les Chefs au fujet de la folde, pour piller Agrigente, où ils avoient été mis pour la garder, qui jettés

dans Eryce pour la défendre contre les Romains qui l'afficecoient, après avoir intilement tenté de la leur livrer par trahino, étcient venus rendre dans leur camp; qui laiffès enfuire dans Eryce fit leur bonne foi par les Romains, avoient pillé le Temple de Venus-Erycine; qui enfin aufil-tôt après la guerre de Sicile, connus par les Romains pour des traitres & des perides, avoient été dépouillés de leurs armes, mis fit des vailleaux, & chalfès de toute l'Italie. Apres cela étoi-il de la prudence de confier à des gens de cette trempe la garde d'une République & d'une ville triés-puillante Et les Epirotes ne furent-ils pas bien les artifians de leurs malheurs? Cette imprudence valloit la peine d'être remarquée: elle apprendra qu'en honne politique une garnifon ne doit jamais être trop forte, fur tout lorsqu'elle eft composée d'étrangers & de barbares.

# 

## OBSERVATIONS

Sur le combat de Mydionie.

§. I.

On coriotic en lifent le flége de Mydionie de la définite des Exoliens devant cette place, que c'eft une de ces avantures de roman, où l'on voit out à coup paroiet une armée qui femble n'être venué que par enchantement de par ar magique. En effer n'eftere pas un grand flijer d'éconnement à un Général, qui se voit au moment de se rendre naitre d'une place, d'apprendre que l'ennement et à deux pas de lui, qu'il fait disposition, se range en basaille, se qu'il l'aura bienoté sur les bras, faiss soiroit d'où il eft venu, de fains avoir spé in même souponomé que la mer più produire une telle avanture? Ce sont là de ces événemens très-rares dans une Histoire, de qui plaisent infiniement.

Il faut avouër qu'un Général d'armée qui se trouve surpris de la sorte, doit être bien étonné. Ces fortes d'événemens font rares à la guerre; mais il devroit être encore plus rare de se laisser surprendre. Cependant il n'est rien de plus ordinaire, quoique la guerre soit une science de prévoiance, de vigilance & de précautions. Le bon est que les Généraux Etoliens tenoient leur conquête pour certaine & infaillible. Il y a plus, ils se brouillérent si fort sur le partage du butin & de la gloire, & leur démêlé alla si loin, qu'il ne fallut rien moirs que l'affemblée des Etoliens pour les mettre d'accord. Cette affemblée décida affez peu équitablement à l'égard de l'ancien Préteur. Elle ordonna que le nouveau, qui prendroit la ville, partageroit avec son prédécesseur l'ad-" ministration du butin & l'inscription des armes, quoique le premier eût essuié tous " les travaux & les périls du fiége". Si le dernier cût prévû ce qui devoit arriver, il ne se sut pas si sort presse, ni si sort échausse, l'événement s'en moqua. Il ne fut pas fi heureux que Pompée, qui prenoit le foin d'une guerre lorsqu'il s'appercevoit qu'elle tiroit à fa fin par les fuccès & la conduite des autres. Il n'arrivoit que lorsqu'ils étoient à la veille de recueillir le fruit de leurs peines & de leur courage. Le délié Romain laiffoit défricher le champ pendant qu'il disposoit ses brigues. & n'arrivoit qu'au moment de la moisson. C'étoit acquérir de la gloire à fort bon marché, si ce n'étoit la voler.

Le debat des deux Préteurs, & plus encore le réfultat de l'affemblée des Etoliens fur cette affaire, ne paroit affez burleique. Notre Auteur fait la-defiu des réflexions très-femées sur l'incertitude des affaires humaines, & fur les conjonctures fautles que la providence de Dieu se plait à produire de tense ne trens pour confondre les espérances les misurs fondess, & qui on regarde de tense ne trens pour confondre les espérances les misurs fondess, & qui on regarde comme infaillibles, unti il el vivinible », qu'il ne s, fiut pes comper par avance sur des événnemes qui peuvent encore changer, ni déniberer sur l'avertir, comme s'il écoit présent." C'est ce qui arriva aux deux Préeurs, sans pensêr à un tiers qui viendroit, & qui les metroit tous deux d'accord, non
quant au paraise de la gloire & du butin, miss quant à celui de la bonne.

Le mêne Pompée, que je viens de citer, & ceux de fon parti, tombérent dens un fembhole ridicule peu de jours varent la braitille de Pharfaie. Car dans le conféti qui fut tenu, on ne difpun pas feulement fur la pert que chacun prendroit à la gloire de la défaite d'un emnemi aufit redourbile que Cédar; mais encore itur des chofes bien plus agréables & pas moins chimériques, je veux dire fur la procirpiton de leux ennemi arches & puillans, dont il fe fluncient de fe paranger les charges & les dépouilles. Cédar furvien l'e-delin, qui les bat de les met en dérouse, & fait éranouir troutes ces belles idées de vengeance & de butin: ils deviennent eux-mêmes la proje du vainqueur.

Les Etoliens attaquérent les Mydioniens dans le dessein de les piller, plutôt que de les forcer d'entrer dans la ligue, de les Illyriens songérent bien moins à la gloire de faire lever le siége en attaquant les Etoliens, qu'à se rendre les maitres de leur camp de de le piller.

Cette entreprié des Illytriens paroîtra follé & třemérátre à certains elprits trop bymés, qui n'examinent pas un délétin dans sour ce qui peur le faire réulir, 4x qui ne fout aucune différence du douteux à l'impositible, dans le fond le defini des Illytriens n'étoit que hardi. Il 3 agiffoit d'une furprié, tout le faccès dépendoit du fevere de de la promtinué de l'exécution: l'un & l'autre coupoir court aux expédiens & aux reflources une donne le reuss, que les ausaines fubbres & immévièles nous forens.

Les Ecoliens n'avoient ni vailléaux fur mer pour croîfer fur ce parage, ni forces navules pour s'opporét au fectors; lis ne foupconnicter pas mémequil piète antrive aucum, Mydionie se trouvant trop éloignée de la mer pour qu'on pût craindre un secour capable de faire lever le siège. Quant la diligence, elle n'étoit nécelhiare que par rapport à l'extremité où les afliégés se rouvoient. On la porte loin lorque on te rouve dans l'arrente d'un sécours dont onest affairé. Les réflources sont infinies dans ce cas, si ne sur un se satembre des lédens.

Ceux de la place écoient convenus avec eux qu'il feroient une grande fortie pendant le combut , pour faire diffirction des forces de l'ennemi. Les lliyières s'e metent en mer, abordem dans un endroit rév-propre à un débarquement, mettent leurs roupes à terre à la faveur des écnétres, sins que l'emmeni s'en fui apperqu. Quelle négligence l'Nétl-II pas écontant que cela arrive à des gens suffi vigilants de suffi fins que les Etoliens? Ce qui portien encore plas furprentan, c'et que cin quille lommes d'infairetrei aiente ul la hardielle d'attaquer une armée infinitent fupérieure, de formée de bonnes roupes, il s'agiffoit vérinbehennet d'une furprié, de d'une furprié d'armée, où le nombre n'eft guéres mis en considération, lorique ces forces de déféins font bien conduirs de bien concernés, comme il prorit que celci-ci l'évoit.

Les Illyriens étant donc débarqués, marchent dtoit au camp ennemi. Les Etoliens furpris d'une avanture si extraordinaire, fortent de leur camp, & se rangent dans la

plaine. Il y a tout lieu de croire qu'ils fe formérent fur une feule ligne, la phalange au centre (2), & la cavalerie (3) fur les ailes. Ils firent occuper les inureurs qu'ils avoient en trète par des étéachemens de cavalerie & d'infanterie legére (4), (5),

fourenus les uns par les autres.

Les Illyriens n'avoient que de l'infanterie en fort petit nombre à oppofer à de si grandes forces ; ils fe mirent en bataille à leur manière, & cette manière l'Auteur nous l'explique, & elle n'est pas si mauvaise qu'on croiroit bien. Ils se partagérent par cohortes ou par bataillons (6), auxquels ils dûrent donner beaucoup plus de hauteur que de front. C'est une conjoncture de notre saçon, diront quelques Lecteurs: nullement, leur répondrons-nous, c'est une vérité incontestable, & sondée sur les régles de la guerre & du bon fens. Ces gens-là avoient à combattre selon la méthode des Grees, c'ell-à-dire, en phalange, & la phalange étoit un corps fur feize de hauteur: il dellois donc arraquer du moins fur une épaiffeur équivalente à celle de la phalange; car fans cela ces corps n'euffent fait que reboucher. Ils formérent donc de petites Colemnes à certaines distances les unes des autres, pour occuper les ennemis sur tout le front de leur. ligne, afin que chacune put agir indépendamment l'une de l'autre, & attaquer ou se désendre soit contre le choc de l'infanterie, soit contre celui de la cavalerie. Il n'y avoit pas à marchander, c'étoit un coup de nécessité de percer, de passer fur le ventre de l'une, & d'affronter l'autre. La retraite leur étoit interdite : point de falut que dans la victoire.

Les choiss en cer deur, les Illyriens marchent à ces hauteurs qu'ils avoient à leur droite de à leur gauche, ce les arraquent busquement. Le tems prefils, il y avoit à craindre que les Evoliens ne revirifient de leur furytile. Ils renverfent cout ce qui s'oppois à leur pafige, c. Kondent den haut fur l'armé Etolienne, de fa écondre de la dédâte de fa cavalenie prife en flanc & à fessailes, pendant que les Colonnes l'arraquent vigoureulement Cpr affdirens nendrois fat rout le front de la phalagne. Sur ces entrélistes les affigées de concert font une grands fortie, & les arraquent à dois ce qui donne le branle, de cuail Fendréer ruine des Evolienn. Ceft le forte des armés, un fortie fur faute, de cuail fendréer ruine des Evolienn. Ceft le forte des armés tempfiés, & qui ne s'stendent à rien moins que de l'être, de ne tenir pas un indiant la vivile fur faute, de le camp aborden à des gens ben puis vailée du bustin, que pouffer conditions, et de l'armés, de même que de l'écondre, qui firent protier moint de courage de conditie è conferer leur ben qui contrare celui d'armis.

Le rôte qu'ils jouent dans cette l'Itibrie, est affez mété; ilé éprouvéent de grandes differaces, & la phipar de leurs victoires n'on raimas été bien complettes. Mist comme ils éroient aufil peu fentibles dans les unes que peu touchés des autres, cette effecé d'indifférence ne leur drant fen de leur courage, qu'ils svoient rès-grand, ni de leur jugement, que les autres perdent dans les malheurs de la guerre, leur ouvroit des reflources inflittes qui les troinent des embrars où ils tomboleire par leurs fautres.

Polybe nous les repréfence comme des brigands. & des volcurs, qui faifoient la guerre pour le pillage des villes & de la campagne. Il sécoint révis-braves & d'une hardiélle furprennue dans tout ce qu'ils emreprenojent, ils paroiffent gour surres dans cere affaire-c-c-i; car bien qu'ils fuffent combés dans des fautes rive-profféres, à l'une révoi affe de les réparre par le nombre & la valeur de leurs troupes stant il est vrai que les furprités qui viennent d'une trop grands opinion de les forces, & des avanages précédens, ne laiffent ni vigueur ni courage aux hommes les plus déterminés. C'et une maxime de deux mille ans goc celle-c. La ration en est événenc, c'et que les chois imprévisés, d'eque l'on ne conçoie pas encore, (ont effinées plus grandes ui clès ne le font en effet; on roit que l'emment in devoit entreprendre un défini în hard s'il n'avoit des reflources.



ILLYRIENS .

#### C. 11.

Que les événemens de la guerre ne sont pas au-dessus de la prévoiance humaine. Qu'un habile Ches d'armée est louvent plus embarrasse contre un malhabile Général, que contre un autre qui l'égaleroit en intelligence. Raisons de l'Auteur.

JE ne dis pas qu'on puisse prévoir certains accidens, où les différentes manœuvres d'une felence certaine & insaillible, font quelquesois tomber les plus habiles, quoique nous sçachions parfaitement qu'unc longue expérience peut nous les faire prévoir. Mais supposons que cela ne se puisse pas, je soutiens qu'on peut tour au moins les rendre vains & inutiles par une défiance, non de celles qui font affez ordinaires aux efprits trop fins, qui la pouffent trop loin, mais de celles qui se bornent aux précautions que la guerre nous enscigne, qui sont de la competence de tout le monde, & qu'on peut apprendre avant même qu'on ait dormi à l'air d'un camp. Qui est le Général qui les ignore, s'il n'est le plus stupide de tous les hommes? Qui ne connoît pas au moins celles qui regardent fa confervation & la fureré dans un tiege de place? Car hors de la comme dans la conduite des armées, dans l'art de les ranger, dans les mouvemens généraux or dans la castramétation, il est besoin d'une prudence & d'une prévoiance plus subtile, plus rafinée, plus profonde, & qu'ou acquiert bien plus par l'étude que par l'expérience, qui ne fait tout au plus que nous perfectionner, & nous donner des ouvertures beaucoup plus aifées: car cette expérience ne nous met au fait qu'à l'égard de ce que nous avons vû & éprouvé nous-mêmes. Dans les autres cas, qui nous font encore inconnus, nous ne fommes pas grands prophétes fans l'étude. Il n'y a qu'elle qui puisse nous moner à la connoifiance des événemens futurs. Ce qu'il y a de fâcheux dans un homme qui l'auroit, c'est qu'il se trouve souvent plus embarrassé contre un Général malhabile, comme nous l'avons dit ailleurs, qu'avec un autre qui lui feroit égal en fçavoir & en expérience. Avec celui-ci allant à ses sins par les principes & les régles de l'art, qu'il accommode à tout ce qu'un heureux génie peut inventer de fin & de rufé il fçait comment l'autre par les mêmes principes & les mêmes régles peut rendre tous fes deffeins inutiles: au lieu que le malhabile agiffant coutre toutes les régles, peut faire des ma-. nœuvres qu'il n'est pas possible de prévoir. On se souviendre de celles de César & d'Afranius en Espagne, & de celles de Pompée à Dyrrachium.

C'est ainsi que deux habiles Généraux passent toure une campagne en divers mouvemens, sans aucun fruit & sans rien saire, sinon de s'artirer les éloges & l'admiration des HISTOIRE DE POLYBE,

experts & le blâme des fots, chacun dans fon parti. Tels ont été ceux dont j'ai parlé plus haut, & tel a été Fabius Maximus contre Annibal.

Il n'en cit pas ainfi d'un habile homme contre un ignorant. Celui-ci fait mille démarches fauffes & ridicules, aufquelles l'autre ne s'attend pas. Il croit qu'il doit faire certains mouvemens qui devroient naître des précédens, ou de ceux qu'on lui oppose, & cependant il ne les fait pas ; l'habile en est étonné , surpris & tout-à-fait déconcerté. Il trouve que les devants qu'il a pris lui font inutiles, & fouvent dangereux: de forte qu'il ne scait comment s'y prendre avec un tel Anagoriste, à qui les fortifes & les faillies déréglées tiennent fouvent lieu d'aabileté. Ses fausses manœuvres devroient se terminer par quelque rude mordification. Il arrive tout au contraire que l'autre plus habile fuccombe quelquefois très-malheureufement, ou qu'il fe voit réduit à l'abfurde, parce qu'il a pris des mesures toures différentes de son ennemi, s'imaginant que celuici fait la guerre en homme du moins fenfé. Aussi volt-on des Généraux, qui à force d'être fots & ignorants en matière le guerre, évitent les pièges d'un habile homme. Semblables aux filles du village de M. de Balzac, qui étoient trop fottes & trop flupides pour être trompées par un homme d'esprit.

Que dirons-nous d'Agéntaus, qui au jugement de Plutarque & de Cornelius Nepos trompoit ses ennemis, lors même qu'il seur faisoit sçavoir ses vérimbles de seins? Mais il ne trompoit que parce qu'il les ayoit finement cachés en d'autres rencontres. Un Général d'armée qui s'est établi sur un tel système de conduite, met un Antagoniste bien en peine, s'il n'est tout aussi fin & aussi rusé que lui. De tous les stratagèmes, je n'en

vois point de plus incommodes que ceux-là.

J'ai oui dire au feu Comte du Gua, que M. de Turenne s'étoit fervi trois ou quatre fois de ces rufes Gréques, & jamais en vain. Je le crois bien , mais il ne faut pas les mettre à tous les jours, & particulièrement contre un ennemi qui n'est ni sot ni stupide. On me permettra d'en supposer un , qui est tout-à-fait tel , qu'il a évité nos piéges par cela feul, & que par cela feul le Général habile s'est trouvé la dupe d'un mouvement qui lui promettoit la victoire. Comptez que lorsque l'habile connoîtra les allures de fon Antagonifle, & qu'il fera bien au fait de fa façon d'agir, il n'y fera plus attrapé, il s'y prendra de toute autre manière. Qu'arrive-t-il alors à ces Généraux fots? On les joue, & on les bat si bien & si pleinement, que l'opinion où l'on étoit de leur mérite à la guerre par une ou deux victoires remportées, se dissipe bientôt & fe change en mépris.

Pharnaces étoit un de ces gens-là qui font la guerre sans art & fort étourdiment. Fier d'une grande victoire qu'il avoit remportée, & qu'il ne dût jamais à fon intelligence, n'ofa t-il pas se mesurer avec César, & tenter l'avanture? Celui-ci avouë luimême dans ses Commentaires, qu'il se vit un peu embarrasse contre un tel ennemi, qui dans sa façon de faire la guerre tenoit la conduite du monde la plus irrégulière, fans art & fans raifon: de forte qu'il ne scavoit d'abord par où le prendre, ni par où emploier utilement ses strategemes. Je vais rapporter le passage, que je tire de la

version de d'Ablancourt. (a)

Céfar, à qui il tardoit de se délivrer des embarras de cette guerre, marche droit à Pharnaces, & va se camper dans un poste très-avantageux, le croiant un sort habile . homme. " Il n'étoit féparé de l'ennemi, dit-il, que par un grand vallon, quoique " d'une hauteur à l'autre il y cût un quart de lieue. Pharnaces ne l'eut pas plutôt ap-

" perçà, qu'il rangea fon armée en bataille devant fon camp, ce que Céfar crut que , c'étoit pour faire montre de ses sorces, comme c'est la coûtune, ou pour interrompre

(a) Cef. Com. Guer. d' Alex.

, fon travail; de forte qu'il fit continuer l'ouvrage, après avoir rangé feulement fes

troupes de la première ligne à la tête du retranchement.

Per roux le pulique, & le commencement de cette finneule journée, qui décât de cene guerre, on voit manifoltement que Celir, compount fur l'avantage de fon porlée, néglige les précautions ordinaires, pertiadé que fon ennenin pouvoitenrequendre fur luis fins la plus d'erange de tousse les foites. Pharmes expendant destrange de tousse les foites. Pharmes expendant destront le montage avec toures fes forces, en un flou, dit Célir, où jamais homme fage ne l'est orde attaquer. Il reur qu'il le faifoir par vantie, & tit re upelque tens à rie de cette rodo-monnade; mais comme il le vit defeendre en bazille, & remonter à lui de même, alors couché d'une l'incrobisé hardific ou cefteniré, il rérait, en little les rouspes du travail, il leur fit prendre les armes, tonds que les autres happetoines à foutenir l'emm mi. Les chaintes armés de faux cauferne quéque déforter de abord dans l'est en considération de la comme de la comme

Souvent les faufés démarches, les mouvemens irréguliers parent d'un deficiernté & profond, il et d'ait à un habile houmes d'en cononire la rufe de l'artifice. M. de Turcine & M. le Prince de Condé ont fouvent emploié ces moiens avec toute l'adrefie & le fuccès poffide. Il son divouvent atsuagé par oûn auroir et qu'ils neuflem; pai de femreprendre. Le d'entier, qui le mettoit toujours au-defious de l'aurre, annt il en fafine etime, ploin qu'il fic l'artinnée comparable aux plus grands. Capieinnes, celui-ct, dis-je, fit un trait d'un habile Coirent au fectour de Cambrai, lorfquiil fervoit courte Le France. Builf-Edubatin rapporte le fait dans fes Mémoires. Je le voit courte Le France.

trouve digne d'avoir place ici.

"Le Mêrechul avoir, policé abord l'aile droite de facivalerte fur une grande avenue; mais deux huers apres aint fait réfléxion que le Prince, qui favoir que le moinder Capitine du nonde feroit affez fin pour le poster en parelle rencontre fur un petit entire plusé que fur un grand chemin autori affaz bonne opinion de lui pour croite qu'il feroit autre choire, changea de polte, de vint prandre celui d'une petite avenue. Il est vria que pour for malbeur, le Prince juyea qu'il autor fiat la même refléxion, de venant avec près de trois mille chevaux par le grand chemin où il n'y avoit que des offeadrons clair-feunés, entre dans Cambral.

Je ne fai d'où Buffi a tiré cela , apparenment de quelque Lettre écrite de l'armée. Monglat dans fes Mémoires rapporre la chofe tout autrement. Il failloit que l'un ou l'autre fût mal informé. Celui-ci ne dit pas qu'il fût alors à l'armée. Je conclus de là que Buffy apprit cette action de M. le Prince de bon

endroit, & je le crois plutôt que l'autre.

Par rout ce que je viens de dire, on peut juger combien la feience du Général d'armee el varde & profonde, & combine alle évige de comofiliance & d'efpiri rule, II el di diffielle, quelque habile qu'il puffe 'ére, qu'il pare jamsis aux nouvelles rufes: car pour s'en gannir, II faut les avoir pentilées foi-même. De novis pas que cela de remontre en même tens dans deux Généraux qui le font la guerre. Jem fouviens d'un ratiu de l'Hildrice de Cyrus (a) il l'article des nouvelles rufés: es guerre,

Cambyfe pére de Cyrus, dans les inftructions qu'il donne à fon fils, le compare aux nouveaux airs du mutique. " Au reste, lui divil, il ne faut pas que vous vous

<sup>(</sup>a) Charpentier, Hiftsire de Cyrus. Torne III.

comendez de vous fervir des rufes que vors avez apprifes: il faut que de vous-mème vous en inventiez de nouvelles à l'exemple des Muticiens, qui ne 6 contentente
pas de charer les airs qu'ils out appris de leure Nitres, mais tous les jours en
composent de nouveaux. En un mor, comme dans la mutique les chanfons quir
not faites depuis peu font celles qu'on effine davanage; de même dans la gerane , les strangèmes les plus récens font les plus effinés, parce qu'ils ont plus
d'effet, & qu'on na fa les prévoir." On le peut quelquefois, lorq'uio net
par tout fur se gardes, & qu'on n'eft pas moins atentif aux pottes les plus inabordables que dans eeux oil l'on a le plus de raifon'de craindre.

#### 6. III.

Que la science aidée d'une longue expérience, nous met en état de juger & de prévoir l'avenir, & de gagner les devants contre les desseins les mieux concertés.

A prévoiance va plus loin qu'on ne penfe dans les hommes d'un cerrain orbre d'el prit, de grande prudence, g'une expérience de d'une expérience de d'une expérience de conformées, mis il ne fiur pas qu'on s'imagine que je porre cetre prévoiance au-delà des bornes ridioma-bles prévolance qu'il ne blu en faut domner. Je férois en un mor des hommes Infpires d'en baux, fi j'y enferments cerrains événemes extraordinaires; ce qu'il n'ell pas politible de prévoir de loin ni de près, comme les terreurs paniques, cremines semptes de vents impétueux, qui portent la pluie ou la pouffiére en face d'une armée, de mille autres accidens que la prudence humaine ne fautori prévoir ni patre. Dans le refte line me paroir pas que les événemens de la guerre foient au-deflus de la prévoiance des hommes, ils peuvent non feclienteme prévent le nauvuisi, mais encore faire natire de produire les bons, de s'en rendre les maitres par le moien des conféquences, mais on n'en doit n'égliger aucune.

Tous les cas différens qui peuvent arriver à la guerre, quelque finguliers & extraordinaires qu'ils puiffent être, sons arrivés, & per conséquent doivent nous être conuns autant par norte propre expérience, que par l'étude de l'Histoire qui nous les repréfente. Tout ce qui arrive aujourd'hui est arrivé il y a un fécle, il y en a deux,

il y en a dix, fi l'on veut.

Tous les fratagelmes de guerre qui fe rouvent dans Frontin, dans Polyen, dans une infinité d'Hifforien anciens & modernes, on tei s'unités par mille Générux. Ceux de l'Écriture Saine, dont il y en a un fort grand nombre de très-remarquables, ont rouve des liniteauers. Qui les ramafferoit, éx 9 jouvente un Commentire & de bons échiercillemens, féroit un onvarge d'une influvicion merveilleufe, & fort évunte. Quolqu'ils foider frammés, & qu'ils sient été répétes mille fois, foit par les Romains, foit par les autres peuples jufqu'à nous, nous y formuse au moins 1 philpart roujours nouveaux. Tout et dit die Rout et flist, c'ét une circu-lation d'événemens toujours femblables, finou dans toutes les circonflances, du moins alse fond.

Un Ganfeul d'armée qui fit trouve furpris, comme ceux des Ecoliens, est increanfable à tous ágnats n'ende-ep as fit autre après tous ? V feroitel tomés, gi'il dut pris les de-vans, que la guerre nous enfeigne, s'il ebt refléchi für ce qu'il faut éviter de fur ce qu'il faut faire, s'il et che ét fur les gentles, s'il et le ton compris que la place pouvoit étre fecourse? Il fufit de favoir qu'on ne doit point comprer fur la foil des peuples qui nous environnens, qu'il fuut étre dans une perpévalel délaince, ét gu'on ne doit rein de mous environnens, qu'il fuut étre dans une persépatelle délaince, ét gu'on ne doit rein

négliger des précautions que la guerre nous preferit. Si on les fuit, l'ennemi fe trouve lui-même envelopé dans fon propre piége, & s'il âit qu'on etl fur fes gardes, & qu'on etl préparé à le bien recevoir, il n'entreprend rien. Voilà la prévision militaire,

si je puis hazarder ee mot dogmatique.

Colui qui dans une bustille ne s'appenojo pas que l'ennemi rufa à une de fes alles, qu'il fair coulte radroitemen de frouves de l'une qu'il aficiolite, pour qu'il fair colle radroitemen de troupes de l'une qu'il aficiolite, pour le fit paffer à l'autre par les derrières de fa première ou de fa feconde ligne, ou qu'il fit public une bonne parie des ailes de ceilest i, celui qui ne prévoir pas que cele peut arriver, qui n'est pas attentif à tous ces mouvemens, qui n'y apporte pas les remé-des qui dépendant de fa vigilance de de la prévoinnec, c'est un très-mallabile Gé-néral. Il dépend de lui de s'empécher de nomber dans ces forres de filten, de d'être beut de cachiè de une de fes sités. Les précutations en four très-difées, les Généraux du plus bas étage en font capables. N'emmoins il y en a eu de coux-mêmes qui lé-vent h'ête par-effitis les autres, de des plus grandes hommes mémes anciens & moder-vent h'ête par-effitis les autres, de des plus grandes hommes mémes anciens & moder-vent h'ête par-effitis les autres, de des plus grandes hommes mémes anciens & moder-

nes qui font tombés gossiérement dans ces pièges.

Les Anciens convenionen qu'ils n'avoien nullement befoin de recourir aux Orneles pour prévoir les événcemes de la guerre, ou pour les fâtre nâtre. Un Général pro-fond dons la félence des armes, de d'alleurs influtit à fond des defluiss primitifs de fon ennemi, de la nature de les fôxeces, du pais oil à s'engage pour verir à l'es fins, de ce qu'il peut raliformablement tiere de fes troupes de de la tête, comme de fon courage, peut aifentent prévenir les définis de les réduire à l'abfurde de comme ces grands hommes évoient perfundés qu'à cet égard la prévision des chofes futures évoir une feinene dont la connoillémen avoir pes befoin de la biehe de Servisia, ou de la Nymphe de Scipion; ils la mentoient au rang des qualités néceffisires à un Général d'armée. Les grands Capiaines on tous che troupis de cet efpart prophétique, qui plus , qui moins, felon l'étendué de leur favoir. Qu'on fuive M. de Turenne, ce-lui de tous les Capiaines modernes que Jaie le plus en admiration, qu'on le fuive dans toutes fes actions, de l'on verra qu'auceun ni des Anciens ni des Modernes ne l'a fattyrillé fur cet arriele.

Thémilloche diant un jour qu'il afinmis que la plus grande, qualité d'un Geteral d'armée étuit de favier prefiente l'es prévair les défins des emensis, Artilide lui repartir par une aure maxime qu'il oublioit, & qui persois peus-être quelque reproche de rapine & d'avances que c'évis affilièrement une qualité nétéfaires; mois un il y en avait une autre aut in es parties point, qui évis ételle, & tre-étage d'un Geteral c'eft d'avair les mains nettes. S'et ée ne je faijler pas dominer par l'argent. Jamals Thémilloche ne fui aceuté d'avance de de pracéré, quoloque nous fachions fort bien

que les Anciens ont eu leurs Saint-Fremont comme les Modernes.

Quoique Célar en dife dans les Commensires (a) à l'égard de la betaille contre ecux de Hinaulte de de Cambreis, qu'il donna fur les bonds de la Sambre, ¡ ift erenin que la prévoiance lul jous un très-mauvais tour en cene occasion. Il fe hiffi furpender, de peu se nélluie qu'il ny péritavere tours fon armée. Car enfin il 6 vireduit à l'extrémité, pour n'avoir pes fair reconnoirre les bonds de la rivière, de de la les endroise souvers qui en docient proche. Il fur armqué hospindment, de ce fur une effèce de miracle qu'il pir fe tirer d'affaire. Sans Labiénus fa perre étoit indilible, de la honce toure afforde.

Pourquoi remonter si haut? Deseendons jusqu'à notre tems. L'action de Steinkerque en 1692, qui sut une suite de plusieurs combats très-sanglants, & d'abord desavannageux aux François, n'eff-elle pas toute femblable à celle du Général Romain? Celuici îut fupris, Jaure le fuei-li moins? Tous les deux e frétrem d'affaire par leur grande habileté de par le valeur de leurs troupes. Si l'un de l'eutre euffen prévi qu'il spouvoient être atraqués, ils euffent acquis à la vérité moins de gloire; mais ils se fuffent auffi épançoile à honte qu'il y a toujours d'être faupris.

M. le Maréchal de Luxembourg entré un peu tard dans le catalogue des grands Capitaines; mais enfin il y est entré, & dens un rang très-honorable, après les Turennes & les Condés. Semblable à Cétar, il s'est trouvé deux fois surpris: celui-ci dans le combat dont l'ai parlé plus haut, & dans celui de Dyrracchiann contre Pompée;

l'autre à la bataille de Saint Denis en 16-8. & à celle de Steinkerque.

A la bestille de 16/00. M le Prince de Waldeck ne pouvoicil pas soumer à fon avannge la maneuve handie de dictiere du Darfechal de Lausembours, qui dégrant sous la droite de fin cavalerie pour la transporter à figurelte, en lui dérobant ce mouvement à la fixeure des haises de sea touteures des bleds †1 pouvoir bles nepéroir que cela fe pouvoir faire par ces haises de par ces bleds. Combien d'exemples ne citerois-je pas? Mais if faut autométe mes Mémoires pour approraîte les fautes de line des gens.

Qu'un Genéral ne dife pas après-ceta, pour excutér fes bévôts, fà défaite & fa home, qu'il ny a qu'une innéligence d'en haute qui puiffe pouffer fà loin la prévoiance. C'est illusion toute pure. M. de Turenne étoit-il une innelligence d'en hauté & cependant la prévoioit rout. Il faisite usiège de lon espirt, de 8s attens, de fa ca pacité, sout cela très-grand & très-écenda. Il dépend de nous de faire usige du premier, & de qu'illevir les autres, ou de les acquerits par l'étude, & de les perfécine-

ner pat l'expérience.

Tout ce qu'on peut faire, diront ceux qui n'aiment point à être conduits à la vérité par principes & par raifonnemens, est de remédier au présent, de prendre conseil de la choie même, & de se régler sur ce que l'on voit. l'ort bien, j'y consens, mais ce n'est pas là la question. Il s'agir de prévoir les événemens qui rencontrent les remédes présens; s'ils arrivent, on s'y sera préparé d'avance, on y coupera donc courr, & cela dépend des mesures & des précautions. Peut-on disconvenir de cette maxime inviolable s& fi fouvent répétée, qu'un Général d'armée doit être en perpétuelle défiance, & perpétuellement fur ses gardes? Pourra-t-on dire que c'est un grand préjugé de soiblesse & de crainie dans un Chef d'armée ? Dites plutôt un grand préjugé de courage, d'habileté & de prudence. Il y a une fort grande différence entre la précaution & la peur. Ce n'est pas manquer de courage que de craindre le danger, d'y ietter l'ennemi en commencant par bien établir le préfent par des remédes de prévention, qui font toujours doux en comparaifon de ceux qu'il faut apporter aux maux lorfqu'ils font arrivés, ou qui nous menacent de trop près. Ils font alors fort incertains, fort douteux, & fouvent impossibles, parce qu'on n'a pas le tents de les appliquer sans se précipiter dans un danger encore plus grand que le mal.

On für affix que les Officiers parefleux, inarpliqués & jayorans eppellent inquietude dans un Général ce qui et un foin nécefaire de rationatale. Ils s'impjenem raime qu'on a peur, lorsqu'ils s'appençoivent qu'on ett für les fûretés nécefaires qui les fargueurs, & qui interrompent le plaifir de ne rien faire, lans fonger qu'on ne fauroit dere trop e grade & en détinance, particuliferent dans les flosses. Les gens entendus diffinguent affix les précautions d'un habile homme d'avec celles d'unignorant. Jen ai vi beaucoup s'attacher uniquement aux intuites, & négligre les nécefaires

faute d'esprit.

Croit-on que les Généraux Etolicns eussent fait un trait de malhabiles gens, d'aller bien loin au-delà des précautions ordinaires? Il s'en fallut bien, ils ne sirent pas même

ce que les Généraux les plus malhabiles pratiquent ordinairement; ils furent furpris. Ils euffent dù avoir continuellement des partis en campagne, & des postes mêmes du côté de la mer. S'ils ignoroient qu'il y eût nne armée navale en mer, s'ils ne croioient pas que cela fût possible, il n'étoit pas impossible que les alliés des Mydoniens ne sissent descendre quelque petit secours pour jetter dans la place. Cela ne suffisoit-il pas pour les obliger à se tenir sur leurs gardes? Cette négligence est impardonnable. Ils surent battus très-honteusement. Qui doute qu'ils ne dussent l'être? Vous voiez rarement la vigilance jointe avec le malheur, dit un Jurisconsulte du qua orzième siècle, (a) mais vous ne le pouvez séparer que rarement d'avec la paresse.

Les Etoliens étoient d'ailleurs informés que les Illyriens couroient la mer en grand nombre, & qu'ils n'étoient pas ennemis des Mydioniens. Je doute même que les Etoliens puffent ignorer l'alliance qu'il y avoit entre ces deux peuples; & quand même ce dernier article leur eût été caché, ils n'eussent pas moins dù se précautionner contre les accidens inopinés; car bien que les devants dont i ai parlé foient ordinaires & connus de tous les hommes, & un reméde efficace contre les surprises d'armées; il y en a encore un autre qui ne l'est pas moins, & qu'on doit ajouter aux mesures proposées. Nous allons en donner une idée générale : car s'il falloit traiter cette matiére dans une juste étendue, j'irois trop au-delà des bornes que je me fuis pref-

crites dans cet ouvrage.

Je dis donc qu'un Général qui se trouve dans un cas semblable à celui des Etoliens, outre ses lignes de circonvallation & contrevallation contre les entreprises de la place . fes postes avancés, ses partisen campagne & ses patrouilles en dehors, il doit prendre encore d'autres s'ûretés qui ne me paroissent pas moins importantes & moins nécessaires, Il doit examiner tout le terrain aux environs de son camp , & tous les endroits par où l'ennemi peut venir pour le fecours de la place, choifir le champ de bataille le plus avantageux qu'il est possible, & où chaque arme puisse être en sa place, s'il veut sortir de ses lignes & décider du succés du siège par une action générale,

Un homme qui observe une pareille conduite, ne sçauroit jamais être surpris, parce qu'il est préparé à tont événement. Ses troupes marchent au premier avis, elles connoissent leur champ de bataille. Chacun sçait son poste, & s'y porte sans consusion. On feair même le terrain que l'ennemi doit occuper, on en connoît les avantages, comme les défauts, on se régle là-dessus. Le Général ne se trouve point embarrasse & incertain dans ses ordres. Il a tout son projet bien digéré dans la tête, il scait ce qu'il a à faire, l'ennemi l'ignore entierement. S'il y a quelque mouvement à faire, c'elt fans confusion & fans trouble. Il connoit sa ligne d'opposition, il la suit & coule deffus felon les mouvemens de l'armée du fecours.

Voilà ce que les Etoliens négligérent, voilà ce que je conseillerois de pratiquer à tout Général qui s'engage dans un siège, lorsqu'il se trouve assez sort pour sortir de ses llgnes, ce qui est sans doute le meilleur parti qu'on puisse prendre & que le Maréchal de Marlin affez médiocre Général, empêcha qu'on ne prit à Turin en 1706, par un ordre secret de la Cour qu'il produssit, & qui lioit les mains à un Prince (b) mille fois plus éclairé que lui; Voilà enfin une méthode toute fimple, toute fenfée, la plus fure & la plus faluraire.

<sup>(</sup>a) Philip, de Leylen, Traffatur juridice politica (b) S. A. R. M. le Duc d'Orléans.

IV.

Cause de la désaite des Etoliens. Leur ordre de bataille. Celui des Illyriens par corps séparés. Excellence de cet ordre.

Es Etoliens, braves, hardis & entreprenans autant qu'aucun peuple de la Gréce, ne furent battus que pour avoir manqué dans les f'ûrctés que je viens de dire : s'ils eutient déterminé un champ de bataille, puisqu'ils étoient dans la résolution de sortir de leurs lignes, ils euflint combattu fans aucune diffraction de leurs forces, au lieu qu'ils occupérent un champ de bataille très-defavantageux, aiant en face à leurs ailes deux hauteurs qu'ils firent occuper par une partie de leur cavalerie (4) entrelaffée de leur infanterie légére (5) ils dégarnirent par là leurs ailes (7) où il ne falloit point toucher, la cavalerie ne pouvant être en sa place sur ces hauteurs contre de l'insanterie. qui eut trouvé à qui parler, si ces deux postes cusient été occupés par des troupes pefamment armées; de forte que leur phalange (2), quoiqu'infiniment supérieure aux Illyriens, se trouvant entiérement dépouillée de ses ailes, outre l'étonnement où la jetta la furprité, de voir la défaite de la cavalerie postée sur les deux éminences, perdit entiérement courage, car il paroit par les paroles de Polybe, que les ennemis ne leur donnérent pas même le tems de se reconnoître, ils furent d'abord frapés d'une descente si subite & si hardie, cela marque que les Etoliens surent surpris : de sorte qu'ils furent attaqués avec toute forte de defavantage par une armée infiniment inférieure. comme on le verra bientôt par l'exposition de la conduite & l'ordre de bataille

des Illyriens où nous allons bientôt entrer.

Les entreprises sur les armées sont du nombre de celles qu'un rien est capable de saire avorter, quelque bien concertées qu'elles puillent être, tout dépend du fecret & de la diligence & de compaffer si bien son tems, qu'on n'ait de nous aucunes nouvelles : j'ai donné dans mon premier tome, la méthode qu'on doit fuivre dans ces fortes de defteins. On feait bien qu'on ne feauroit guére efpérer de réuffir dans le plein jour, quoiqu'il y ait des exemples que des petites armées en ont furpris & battu de grandes, car il y a des furprises de plein jour comme il y en a de nocturnes, mais il ne s'agit ici que de surprises. Or les surprises d'armées sont semblables aux sorties des places affiérées; c'est-à-dire, qu'elles consistent dans cette impéruosité qui ne nous donne pas le tems d'examiner le danger & de le faire connoître aux foldats, d'autant qu'on ne le furmonteroit jamais fi l'on en connoiffoit la grandeur. Je ne fçai où j'ai lû cette maxime, que tout ce qui est hazardeux ne l'est pas, & qu'il est presque toujeurs sage.

On doit confidérer l'entreprile des Illyriens fur ce pied-là, elle étoit d'antant plus facile, qu'elle éxigeoit moins de précautions & de mesures que celles qui nous obligent de fonder notre dessein sur une marche qu'on sait par terre & qui peut être aisement dé-'couverte. Or les Illyriens vinrent par mer, il ne s'agissoit que de débarquer serretement & diligemment; & comme ils vinrent fur de simples galéres qui tiroient peu d'eau, & qui n'avoient qu'un feul rang de quarante ou cinquante rames, (a) d'une construction à peu près femblable à celle de nos galéres, la descente ne sut pas disficile, à peine furent-ils à terre, qu'ils allérent à l'ennemi, ils furent bieniôt en présence : l'Auteur dit que les Illyriens arrivérent pendant la mit proche de Mydionie, cent bâtimens portant cinq mille hommes qui débarquent sans bruit au point du jour, & s'étant rangés en bataille à leur manière, s'en vont partagés en cohortes droit au camp des Etoliens, c'està-dire, sur plusieurs corps téparés (6), sur plus de prosondeur que de front. S'ils se

<sup>(</sup>a) Thueyd. I. I.

fusient formés selon la méthode des Grees, quelqu'effort qu'ils eussent sait pour percer la phalange Etolienne, celle-ci infiniment supérieure en nombre, les eut débordés & envelopés; au lieu qu'ils laissèrent un grand cspace d'un corps à l'autre, parce qu'étant ferrés & unis & les files fort hautes, ils pouvoient agir indépendamment les uns des autres. Car ponr rélifter à des troupes ordonnées de la forte, c'est-à-dire, en codonnées, il eut fallu que les Etoliens se sussent réglés sur cette disposition à laquelle ils n'étoient pas acoûtumés, & qui leur étoit peut-être inconnue, quoiqu'Epaminondas eut été le premier des Grecs qui l'eût pratiquée. Quand même cette façon de combattre leur eût été connue, ils n'euffent jamais eu le tems de doubler & couper leur phalange en plufieurs fections pour un plus grand effort; outre que la furprife & le peu de jour ne leur permettoit pas de reconnoître l'ordre & les forces qu'ils avoient en tête. Cette petite armée toute pleine de réfolution & d'audace, attaque d'abord les deux éminences & les emporte. Elle n'eut garde d'en demeurer là, elle profite de ce premier avantage, fond d'en haut fur la phalange (2) & les autres corps (6) l'aiant en même tems attaquée par différens endroits la rompirent, pendant que les affiégés fortant en armes tombérent fur les derriéres & achevérent la défaite. Ce qui paroîtra blen hardi, c'est que ces corps nient ofé affronter la cavalerie & la battre. Mais outre qu'il n'est rien d'impossible à une infanterie qui connoît fa force lorsqu'elle est bien conduite & bien menée, il est apparent que les Illyriens étoient armés de ces fortes d'armes dont les Anciens se servoient aux combats de mer, c'étoit des especes de pertuisannes de la longueur de nos espontons, nous en traiterons dans le fixiéme Livre par un ordre de bataille, felon notre nouvelle méthode de se ranger & de combattre.

### ¢. v.

Qu'une armée en bataille dans un païs de plaines, rangée felon la méthode ordinaire, extraordinairement fuperieure, ne featurait refifer contre le petit nombre qui l'attaquera fur trois corps composée & ordonnés felon la méthode de L'atucur.

Lis plus grands Capitaines anciens & modernes n'ont jamais compte fur le nombre de leurs enemens, in demandé combien ils écioient, mus oils écioient, pour
marcher à cux & les combatre. Bien des mifons leur failoient prendre ce parti, entraures la valuer de leurs troupes & la confiance qu'ils sovient en elles, leur grande
habileté dans l'art de le ranger, la favanne diffribution de chaque arme, & leurs divers ordres de bastilla toujouirs plus ruids é troujous différens de cui de leurs emmiss: car tout dépend de cette différence pour être affûré de vaincre, & fur tout lorfqu'on eft le plus foible, & qu'on a en tête une armée qui n'elt pas moits aguerrie & moins bien difciplinée. Il «ft donc befoin de rufer du moins dans la feon de combattre.

Jo purle ici de deux armées qui de trouveroient à peu prei dens le même cas que celles de E Eloines de de Illytiens, tyme plus forre en cavalerie de en Inntanete, de l'autre bien foible dans l'une de dans l'autre à l'égard de celle-ci, il y a trois choies à obfevere pour ejérère de réulif; el écerc le la dilignee dans la marche, à l'or gêt que l'ennemi fortira de fes lignes; c'eft ce que nous tispofons (el. D'allicurs la impréfe et toojuors fires, parce qu'il eff area qu'une grande armée fujerèriere à rout, de matreffe de la campagne, foit beaucoup fur les grates par l'opinion de fes forces, de parcelle où elle et de l'extraordinaire foibleffe de l'ennemi. C'eft dans ess occafions que l'audace de la témérité apparente furmonent d'applantifint tous les obfacles du nombre de del leux. Mais comme il et la tenindre qu'il ne éen trouve beaucoup plus de ceux qui versont clair que des aurres, il faut choîfir la muit pour ces fortes d'entreprifes & metiter ef bien fon tenes, qu'o noglié arriver, s'e nange c'à attaquer du noisna une petite heure avant le jour. Voici donc l'ordre fur lequel je vouirois combattre, fuppo-fin mon armée de vinger vire heurellistors & de vinget deux ciclarions courre une autre de deux ciers plus forte, rangée felon la méchode ordimitre, la cavalerie fur les ailes (2) (3). & l'infanciere (4) au centre avec une referre (5) je marche a clei fur trois corpo (6), (7), (8), il n'y auroir pas moien de tenir, fi p eme rangeois dans un ordre rout femblolte e non enemit, justique cheque arme ne fe ioutient pas reciproquement, cui licu que la cavalerie derivoir viervir de fontant a l'aurre, ce qui ne s'provin arriver. Il ne cavalerie de fine les ailes, & l'infancierie au contra methode auffige un lice qu'elle del cavalerie de viervir de l'indicaterie au contra methode auffige un lice de qu'elle del fontain y quois qu'une la finite de grands Capitalines s'en foient fouvent éloimés.

Je diffusée donc mes trois corps l'un (\*\*) pour donner au centre (4), afin de le fiperter de les alles, & ceux de la drois (8) (6), del linhs pour tomber în les alse (8) donnair en partie fur la exalerle (3) & l'auire au-quera la droise (9) de l'Infancerie, tous les trois en même tenne, je me range comune l'on peut voir dans la figure pour faire un plus grand effort, & préfenter par tous une force & une puilfance égale. Je couvre les ecladoris (10) des deux Colonnes (11) & (12) d'extros éféctions chauen, la Colonne (13) entre la cavalerie caractifice de campagnies de grenadiers (14); le fais fouentir carer premitée linge d'une éconde (2) de deux ou trois éredarons & une

réferve (16) entre les intervalles de mes corps, pour les accidens inopinés.

Voll'i Tordre fur lequel je voadrois combairre. Il n'ett pas poffiible qu'une armée, quelque finpérieure qu'on vegille la fispoler, qu'inoc felon la mairle cordinaire, les bratillons fur quarre de husteur; il n'ett pas poffiible, disje, qu'ile puitle jamia-réfifter au choc de ces trois corps, lorfqu'elle fe trouve ouverne à fon centre de l'est aires en même tens. Ni fon m'objecte que les battillons qui refleront, enenigre fe replitont fur les finnes de cheun de mes corps, je répondrai qui lis réoducheron corner les Colonnes, & ne feront rien, outre qu'il ne s'agit pas feulyment de percer, mist de replier entitie fur les flenes à drois de ganche. Je demande ût ees beatillons feront bien en état de faire en auvernent tout ce qu'il speuvent faire, il la rête ne roume pas à ceat qui les commandent, c'et de faire une convertion part s'emplécher d'être priès en miner, pas le control de l'entre une convertion part s'emplécher d'être priès en miner, pas le control de l'entre une convertion part s'emplécher d'être priès en miner, pas le control de l'entre l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre

Un Genéral vigilant de cenérada qui fa travoue avoir en cière un emmeni fins ceffe en actions, de dont on crainir Faudese de l'habileté, doit toujours reinfante de l'avoir fur les bres, loriqui il y penite le moinston doit roujours érre en penyémelle définne contre un général habile de conreprenant qui fe trouve à la trée du ne pevis emmée accohemnée aux occasions, de toure remplie définne de de confiance pour celui qui la commande, qui ne la trompe jamais, qui l'appearrie aux entreprésis les plus extraordinaires, qui par fa conduite de par fon intelligence résuffic en tour ce qu'il entreprend, quelque sinfumomable que la chote perofite sux efprits commune. É la la velue l'apule-c'puée. El fus Serroius, un des plus grands Capitaines de l'antiquiés, s'il n'ett peut-érre au-defius de tous, par fi façon de faire la guerre qu'on ne fegurait trop admirer, por la vivacité de fon chéprit ferrale en inventions pour fe trère de l'emborra- en la foiblefit de fes troupes le précipiorit quelque fois, par fes altens extraordinaires dans la tra des furprises.

d'ar-

DE L'AUTEUR

l'armées, & dans toutes les parties des armes qu'il possédoit au degré le plus éminent; combien de fiécles fe font - ils écoulés dépuis ce grand homme jusqu'à M, de Turenne, qui a fait voir en lui le grand & le beau de la guerre & toutes les vertus de l'honnête homme? Ces hommes à petites armées font très-rares, & ne paroiffent que de loin à loin; j'en pourrois pourrant nommer un bon nombre anciens & modernes. Entre ces anciens, je n'en vois point qui égalent les Macchabées: je ne dis pas dans la hardiesse, dans la valeur & la confiance de leurs troupes, l'Histoire en sournit quelques-uns; mais dans la façon dont ces grands hommes fe rangeoient & combattojent contre des armées, infiniment supérieures: l'excellence de leur tactique les mettoit à couvert contre l'avantage du nombre; ils combattirent toujours sur trois, sur quatre corps féparés, sur plus de hauteur que de front, c'est-à-dire en Colonnes; mais l'on voit par l'Ecriture, que cette méthode admirable étoit commune aux anciens Juifs. Comme ils étoient toujours ou presque toujours inférieurs à leurs ennemis, la néceffité de se désendre contre la puissince sormidable de leurs voitins, leur sit inventer cette excellente façon de se ranger, qui finit avec les Macchabées. Je renvoie mon Lecteur pour en être convaincu au Supplément du Dictionnaire de la Bible de Dom Calmet Bénédictin, où j'ai donné tous les plans des batailles de l'Ecriture Sainte, avec des observations & des éclaircissemens sur chaque ordre. Cela est digne de la curiofité desLecteurs.

କ୍ୟାର୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟର

#### C II A P I T R E II.

Plaintes portées au Sénat Romain contre les Illyrieus. Sucès de l'Ambalfade envoiée de fa part à Teuta leur Reine. Les Illyriens entrent par funprife dans Epidaume, & en font chaffei. Combat neval auprès de l'acres, & prife de Coreyre par les Illyriens. Defente des Romains dans Illyrie. Exploits de Fulvius & de l'effunius, Confuls Romains. Traité de paix entre eux & la Reine.

Dongtems avant la prifé de Phénice les Illyriens avoient affez fouvent inquiété ceux qui par mer venoient d'Italie. Mais pendant
leur fejour dans cette ville, il s'en détacha de la flotte plufieurs, qui
courant fus aux Marchands, pilloient, tuoient & emmenoient des prifonniers. D'abord le Seinat ne fig pas grand compte des plaintes qu'on
lui portoit contre ces pirates. Mais alors ces plaintes devenant plus
fréquentes, il envoia en Illyrie Caius & Lucius Coruncanius pour s'affuirer des faits. Quand Teuta vit au retour de fês vaiffeaux, le nombre & la beauté des effets qu'ils avoient apportés de Phénice, ville
alors la plus riche & la plus floriflante de l'Epire, cela ne fit que redoubler la paffion qu'elle avoit de s'ennichir des dépouilles des Grees.
Les troubles inteffuis dont fon propre Roisame étot agrifé, la retinerat
un peu de tems: mais des qu'elle eur rangé à l.ur devoir ceux de fês
Tout III.

fujets qui s'étoient révoltés, elle mit le fiège devant Isfa, la feule ville

qui refusat de la reconnostre.

Ce fut alors qu'arrivérent les Ambassadeurs Romains. Dans l'aude l'Am- dience qu'on leur donna, ils fe plaignirent des torts que leurs Marchands avoient foufferts de la part des corsaires Illyriens. La Reine de la part les laiffa parler fans les interrompre, affectant des airs de hauteur & de du Sénat fierté. Quand ils eurent fini, fa réponse fut qu'elle tacheroit d'empêcher que leur République n'eût dans la fuite fujet de se plaindre de son leur Rei- Rojaume en général: mais que ce n'étoit pas la coûtume des Rojs d'Illyrie, de défendre à leurs fujets d'aller en course (a) pour leur utilité particulière. A ce mot le feu monte à la tête au plus jeune des Ambaffadeurs, & avec une liberté à qui il ne manquoit que d'avoir été prise à propos: Chez nous, Madame, ditil, une de nos plus belles contumes, c'est de venger en commun les torts faits aux particuliers, 87 nous ferons, s'il plaît à Dieu, en forte, que vous vous portiez bientôt de vous-même à réformer les coutumes des Rois Illyriens. La Reine prit cette réponse en femme, c'est-à-dire, en très-mauvaise part. Elle en fut tellement irritée, que fans égard pour le droit des . gens, elle fit pourfuivre les Ambassadeurs; & tuer celui qui l'avoit offense. Là dessus les Romains indignés sont des prépa tifs de guerre, lévent des troupes, équipent une flotte.

Les Illy-

Au commencement du Printems Teuta aiant fait construire un plus riens en grand nombre de bàtimens qu'auparant, envoia encore faire le dégât trent par fuprifie dans la Gréce. Une partie passa à Corcyre, les autres surent mouiller dans E à Epidamne, fous prétexte d'y prendre de l'eau & des vivres, mais pidanne en effet dans le dessein de surprendre la ville. Les Epidamniens les chaffes. laiffent entrer bonnement & fans précaution. Ils abordent les liabits trousses, un pot dans la main, comme pour prendre de l'eau, & un poignard dans le pot. Ils égorgent la garde de la porte, & fe rendent bientôt maîtres de l'entrée. Alors de leurs vaisseaux accourut vîte un

(a) Que ce n'étoit par la coûtume des Rois d' Ilsyrle de defendre à leurs fu'ets d'aller en course pour leur utilité particulière. | Je crois que les !!! yr ens écolont fur la merce que les Étoliens étolent fur terre, c'eft-à-dire, que la subsistance de ces deux peuples étoit fondée sur le bien d'autrui. C'est bans, & qu'il sit fallu qu'ils sient eu recours aux Romains, qui n'avoient pas moins raifon de s'en plaindre. C'est dans cette guerre contre Tuur, où ils commencérent de sa rendre redoutables dans la Gréce par la conquiète de l'illyrie. Ce que cotte Reine répondit aux Ambaffa feurs Romains, qui lui de nandolent raifon des prifes faites fur les Grees, que es n'étois par la coisume des Rois

d'Illyrie de défendre à leurs fujets d'alter en courfe pour leur utilité particulière; ces paroles méritoient affez la réponse que lui fit le plus jeune de l'Ambaffade. Cette excuse de Teuta étoitelle biun folide? Commes'il n'étoit pas en fon pouvoir de l'empêcher; car quand même elle une chofe surprenanteque les Grees, qui étolent ne se faroit pas attirée une juite gaurre par li puillans sur mer en co tena-là, n'aient pas été l'affaillans de l'un des Ambastadeurs, la guerre en humaur d'ordriner les courses de ces for- r'est pas été moins juste & moins solementle, pulsqu'e'le étoit en pouvoir d'arrêter les courfes de fes fujets fur mer, car celui qui fait le mal n'eft pas fi coupable 4 mon avis, fait dire Thucydide à un Envoié de Corinthe, que celul qui le negli ge, lorfqu'il pett y donner ordre. Voltà un juste fujet de déclarer la guerre à une Puisfance qui permet que les peuples faffeut le métier de Corinires.

Secours, seion le protet qui avoit été pris, & avec ces nouvelles forces il leur fut aise de s'emparer de la plus grande partie des murailles. Mais les habitans, quoiqu'attaqués à l'improville, se défendirent avec tant de vigueur, que les Illyriens (a) apres avoir longtents diputé le terrain, fuert enfin obligés de se teiter. La négligence des Epidamniens dans cette occasion, penfa leur coûter leur propre patrie; mais leur courage, en les tirant du danger, leur apprit à être plus vigilans à l'avenir, & pes plus attentifs.

Les llyriens repoullés mirent aufli-tôt à la voile, & aiant joint ceux Comba qui les de vançoient, ils cinglérent droit a Corveye, & firent décente, avval au & entreprirent d'affièger cette ville. L'épouvante fut grande parmi les Panes, & entreprirent d'affièger cette ville. L'épouvante fut grande parmi les Panes, & cux-mêmes, envoièrent imporer l'affitance des Achéens & des Locorpos de van de la composite de l

(a) Que les Illuriens après avoir longtems difoute le terrain furent enfin obliges de se retirer ] On n'est famais assuré de la victoire lors même qu'on croit la tenir, on du fuccès d'une entreprise qui nous réuffit & qui ne pouvoit nous échaper fans une espèce de prodige, lorsqu'on a en tête des foldats intrépides & des Chels pleins de courage & de reffource, qui ne defespérent jamais dans les plus grandes infortunes. Voict des gens qui ne font pas moins braves & moins bien conduits qui furprennent une ville, qui font dedans, & cependant ils ne tiennent rien. Ils en font chaffes après avoir fait tout ce qu'on peut humainement faire pour s'épargner cette honte. Nous avons và de nos jours un événement femblable dans prefque toutes fes circonftances à celui d'Epidamne par les Illyriens. On entend bien que le veux parier de la furprise de Cremone en 1702 C'est une chose surprenante que cet événement, que nos faifeurs d'éloges regardent comme unique, comme une chose sans exemple dans l'Histoire, qui n'est pourtant rien moins que ce qu'ils en penfent, & cependant cette Hifloire fourmille d'événemens tout pareils à celui-là, & même plus éclatans. Il s'en trouve pluficurs dans l'Ecriture, & ils fonten fi grand nombre dans les fliftoriens

de l'antiquité, dans ceux de la moienne, & jufqu'au feiziéme fiécle, que je ne puis m'empêcher de rire de l'ignorance de nos Auteurs panégyriftes, qui nous débitent gravement que l'Iliftoite ne nous fournit rien de femblable ni de comparable au fait de Crémone, comme a'ils parloient des gens tombés du Ciel de la Lune. Je trouve plus de cent exemples parailéles à celuilà dans les Historiens de l'antiquité. Thucydide nous en apprend trois ou quatre très remarquables. & Polybe tout autant, quine le font pas moins. Celui d'Egire, qu'il rapporte dans fon quatrième Livre, me fournira l'occasion de donner un détail entier de l'événement de Crémone, qui ne déplaira pas à ceux qui veufent favoir la vérité pour s'instruire ou pour leur plaifir : car tout ce qui opére des furprises d'éclat est toujours précleux, toujours recherché dans l'Histoire, & très digne d'être conservé avec grand foin. Rien ne fatisfait tant que cela, & fur tout les choses qui peuvent régler l'avenir par le passé & nous viennent de honne main. qu'on a vuës ou apprifes de gens dignes de foi . & qui en ont été les témoins. & fur tout lorfqu'ils n'ont aucun intérêt de mentir ou de flater.

Pour les Illyriens, aiant lié leurs vaiffeaux quatre à quatre, ils approchérent des ennemis. D'abord il ne fembloit pas qu'ils se souciassent fort de se désendre. Ils prêtoient même le flanc, comme pour aider aux ennemis à les battre. Mais quand on se sut joint, l'embarras des ennemis ne fut pas médiocre, accrochés qu'ils étoient par ces vaisseaux liés enfemble, & fuspendus aux éperons des leurs. Alors les Illyriens fautent dessus les ponts des Achéens, & les accablent de leur grand nom-Ils prirent quatre galéres à quatre rangs, & en coulerent à fond une de cinq avec tout l'équipage. Sur celle-ci étoit un Carynien nommé Marcus, qui, jusqu'a cette fatale journée, s'étoit acquité envers la République de tous les devoirs d'un excellent Citoien. Ceux qui avoient eu affaire aux Acarnaniens, voiant que les Illyriens avoient le deffiis, cherchérent leur falut dans la légéreté de leurs vaisseaux, & poussés d'un vent frais arrivérent chez eux fans courre de risque. Cette victoire enfla beaucoup le courage aux Illyriens: mais autant qu'elle leur donna la facilité à continuer le fiége de Corcyre, autant elle ôta aux affiégés toute efpérance de le foutenir avec fuccès, Ils tinrent ferme quelques jours: mais enfin ils s'accommodérent, & recurent garnifon, & avec cette garnison Démétrius de Phares. Après quoi les Illyriens retournérent à Epidamne, & en reprirent le fiège.

lyric.

C'étoit alors à Rome le tems d'élire les Confuls. Caius Fulvius des Ro- aiant été choifi, ent le commandement de l'armée navale, qui étoit mains dans l'II. de deux cens vaisseaux; & Aulus Posthumius son Collègue celui de l'armée de terre. Caius vouloit d'abord cingler droit à Corcyre, croiant y arriver à tems pour donner du fecours; mais quoique la ville fe fut renduë, il ne laissa pas de suivre son premier dessein, tant pour connoître au juste ce qui s'y étoit passé, que pour s'assurer de ce qui avoit été mandé à Rome par Démetrius: qui aiant été desservi auprès de Teuta, & craignant fon ressentiment, avoit fait dire aux Romains qu'il leur livreroit Corcyre, & tout ce qui étoit en fa difpolition.

Pofthumius.

Les Romains débarquent dans l'Isle. & v sont bien recûs. De l'avis de Démétrius on leur abandonne la garnifon Illyrienne, & l'on fe vius de rend à eux à discrétion, dans la pensée que c'étoit l'unique moien de se mettre à couvert pour toujours des insultes des Illyriens. De Corcyre Caius fait voile vers Apollonie, menant avec lui Démétrius, pour exécuter fur ses avis tout ce qui lui restoit à faire. En même tems Posthumius part de Brindes, & traverse la mer avec son armée de terre. composée de vingt mille hommes de pied & de deux mille chevaux. A peine les deux Confuls paroiffent enfemble devant Apollonie, que les habitans les reçoivent à bras ouverts, & se rangent sous leurs loix. De là fur la nouvelle que les Illyriens affiégeoient Épidamne, ils prennent la route de cette ville; & au bruit qu'ils approchent, les Illyriens lévent tumultuairement le siège, & prennent la fuite. Les Epidamniens pris fous leur protection, ils pénétrent dans l'Illyrie, & rangent à la raifon les Ardycens. Là fe trouvent des Députés de plulieurs peuples, entr'autres des Parthins & des Atuntaniens, qui les recomosifient pour leurs maîtres. Enfluite ils marchen à lifa, qui étoit aufii affiégée par les lilyriens, font lever le fiége, & reçoivent les fiféens dans leur al-liance. Le long de la côte ils emportent d'affaut quelques villes d'illyrie; entr'autres Nytrie, où ils perdirent beaucoup de foldats, quelques Tribuns & le Queficur. Ils y prirent vingt brigantins qui emportoient du païs un gros butin. Des affiégeans d'Ilfe, les uns, en confidération de Démétrius, furent ménages, & demeurérent dans l'Ille de Pharos; tous les autres furent d'illipés, & le retirérent à Arbon. Pour Teuta, elle fe fauva avec un très-petit nombre des fiens à Rizon, petite place propre à la mettre en fureté, éloignée de la mer, fur la rivière qui pout le même nom que la ville

Le Romains aiant ainfi augmenté dans l'Illyrie le nombre des fijets de Démétrius, & étendu plus loin fa domination, fe retirerent à Epidamne avec leur flotte & leur armée de terre. Caius ramena à Rome la plus grande partie des deux armées: & Possibumius aiant ramassifiquarante vaisseux, & levé une armée sir plusseurs villes des environs, prit là ses quartiers d'hiver, pour tenir en respect les Adrycens, & les autres peuples qui s'étoient mis sous la fauveçarde des Romains.

Le Printems venu, il vint à Rome des Ambaffadeurs de la part de Traité Teuta, lesquels, au nom de leur Maitrelle, proposèrent ces conditions de paix de Paix: Duclete patieroit le tribut qui lui avoit êté impofé, qu'é enne re l'exception de peu de places, elle quitteroit toute l'Hlyrie; & ce qui leus Ro-étoit de plus de consequence, sur tout par rapport aux Grees, que mains paffé le Liffe elle ne pourroit mettre sur ma que deux briganties.

(a) Elle ne pourroit mettre fur mer que deux brigantins fans armes. I La première guerra Punique avoit appris aux Romains combien une Puissance se rend redoutable à ses voisins. lor fqu'elle est fournie d'une bonne & excellente marine, & qu'elle met tous ses soins à se la conferver forte & nombreufe. Les Romains avoient éprouvé combien les Carthaginois s'étoient fait craindre fur mer par le grand nombre de leurs navires de guerre. & encore plus fur terre, car qui est maltre de la mer l'est de la terre. Il feroit à fouhaiter que cette maxime fût écrite fur toutes les portes de l'appartement d'un Rol de France, qui a des voilins qui en connolifent parfaitement la vérité. Faute de l'entendre, les Grecs & les Romains perdirent leur liberté, & les Athéniens se perdirent euxmêmes, & la France l'aiant négligée dans la guerre de 1701, éprouv. toutes fortes de malheurs. Ce n'est que d'aujourd'hui que nous commençons à ouvrir les yeux, par la fageffe d'un Ministre si digne de nous gouverner,

La République Romaine fut fi attentive & fi alerte fur les forces navales de fes voifins, qu'elle fit tous ses efforts pour les surpasser en vaiffeaux, & les accebler de leur nombre; & après les avoir vaincus, les réduire à abandonner la mer, & à s'en tenir au feul commerce. Les Illyriens reconnoissent-ils à peine combien il leur est avantageux d'avoir une forte marine & do bons hommes de mer, que les Romains lour déclarent la guerre avant qu'ils fe fortifaffent davantage. A peine font-ils vaincus, & leur flotte diffipée, qu'ils entrent dans leur pals, dont ils fe rendent les mattres, & obligent Teuta par un Traité qu'ils font avec elle, après lul avoir laisse un petit coin de ses Etars; à confentir que ses sujets ne naviguerojent point au-delt de Liffe avec plus de deux galiotes,. qui même ne feroient point armées en guerre. Dons leur Traité fait avec Antiochus, Il fut convenu qu'il abandonneroit tous ses vaisseaux de guerre, à la réferve de dix seulement. & qu'il détruiroit tout le refte, & qu'enfin il no sans armes. Ces conditions acceptées, Posthumius envoia des Députes chez les Etoliens & les Achéens, qui leur firent connoître pourquoi les Romains avoient entrepris cette guerre, & paffé dans l'Illyrie. Ils racontérent ce qui s'y étoit fait, ils lurent le Traité de paix concluavec les Illyriens, & retournérent enfuite a Corcyre, très-contens du bon acqueil qu'on leur avoit fait chez ces deux nations. En effet ce Traité, dont ils avoient apporté la nouvelle, délivroit les Grecs d'une grande crainte. Car ce n'étoit pas seulement contre quelque purtie de la Gréce. que les Illyriens se délaroient, ils étoient ennemis de toute la Gréce. Tel fut le premier passage des armées Romaines dans l'Illyrie, & la première alliance qui fe fit par Amballades entre les Grecs & le peuple Romain Depuis ce tems la il y eut encore des Ambassadeurs envoiés de Rome à Corinthe & à Athenes, & ce fut alors pour la première fois, que les Corinthiens reçurent les Romains dans les combats Ifthmiques. Revenons maintenant aux affaires d'Espagne, que nous avons Inflées au tems où nous fommes.

priferoit pas en dect des cros Calycidre & de Hollandois peuvent exiger dans un Traité, que Sarpedon; ils exceptoient feulement les navires qui porteroient la paie des troupes, ou qui ne pourront trafiquer dans leurs Colonies ou transporteroient des Ambassadeurs ou des ôtages. dans leurs possessions aux Indes; mais prêten-Ils ne furent pas longtems fans loumettre les dre que ceux de toute autre nation ne pour-Carthaginois à de plus dures conditions. On ront commercer chez les suires Princes Indiens, dit qu'on ne peut impofer de fervitude à la cette prétention me paroit injuste & exorbitanmer ; je crois que cela est juste à certains égards. te, on n'en trouvera point de pareille dans Je crois que les Espagnols, les Portugais, les l'antiquité.

## 

## HAPITRE

Construction de Carthage la neuve par Aldrubal. Traité des Romains avec ce grand Capitaine. Abrègé de l'Histoire des Gaulois. Defcription de la partie le l'Italie qu'ils occupoient.

A Sdrubal revêtu du commandement des armées, se sit beaucoup d'honneur dans cette dignité par fon intelligence & par fa conduite. Entre les fervices qu'il rendit à l'Etat, un des plus importans, & qui contribua le plus à étendre la puissance de sa République, ce fut la construction d'une ville, que quelques uns appellent Carthage, & les autres Ville-neuve, ville dans la fituation la plus heureule, foit pour les affaires d'Espagne, soit pour celles de l'Afrique. Nous aurons ailleurs une occasion plus favorable de decrire cette situation, & les avantages que ces deux païs en peuvent tirer. Les grandes conquêtes qu'Afdrubal avoit déja faites, & le degré de puissance où il étoit parvenu, firent prendre aux Romains la rejolution de penfer ferieusement à ce qui se passoit en Espagne. Ils se voulurent du mal de s'être endormis sur l'accroissement de la domination des Carthaginois,

& songérent tout de bon à réparer cette faute.

Ils n'oferent pourtant pas alors ni leur preferire de loix trop dures, Traid ni prendre, les armes contre eux : ils avoient affez à faire de fe tenir en es, se garde contre les Gaulois, dont ils étoient menacés, & que l'on atten-sur doit préque de jour en jour. Il leur partu qu'il étoir plus à propos de dufer de douceur avec Aldrubal, juiqu'à ce que par une bataille ils étuient debarraffes des Gaulois, ennemis qui n'épioient que l'occation de leur nuire, & dont il failoit nécefairment qu'ils de défilient, non feulement pour fe rendre maîtres de l'Italie, mais encore pour demeurer pailbles dans leur propre patrie. Ils envoierent donc des Ambaifadeurs à Aldrubal, & dans le Traité qu'ils firent avec lui, fins faire mention du relie de l'Épiagne, ils exigeoient feulement qu'il ne porrât pas la guerre au-dela de l'Ebre: ces conditions acceptées, ils tourné-rent toutes leurs forces contre les Gaulois.

A propos de ce peuple, nous ne ferons pas mal d'en donner ici Pilitiore en racourci, & de la reprendre au tems qu'il s'étoit emparé d'une partie de l'Italie. Le defléin que je me fuis propose dans mes doux premiers Livres, domande que j'en dife quelque chôe. D'ailleurs outre que cette llitioire est digne d'être connué, & transmife à la pofterité, elle est encore nécellaire pour connoire en quels pais Annibal eut la hardielle de traverfer. & si quels peuples il oft se fier, Jorsqu'il forma le projet de renverfer l'Émpire Romain. Mais montrons d'abord quel est, & comment est située, par rapport au reste de l'Italie, le terrain qu'ils occupoient: cette description aidern beaucoup à fuire concevoir e qu'il y aura de remarquable dans les actions qui s'y font.

paffées.

Toute l'Italie forme un Triangle, dont l'un des côtés, qui est à l'Orient, est terminé par la mer d'Ionie, & le golse Adriatique qui lui est tion de joint; & l'autre qui est au Midi & à l'Occident, par la mer de Sicile cette & celle de Tyrrhenie. Ces deux côtés se joignant ensemble, font la d'italie, pointe du Triangle, & cette pointe c'est ce promontoire d'Italie qu'on que les appelle Cocinthe, & qui separe la mer d'Ionie de celle de Sicile. Au Gaulois troilième côté, qui regarde le Septentrion & le milieu des terres, font poient. les Alpes, chaîne de montagnes, qui depuis Marfeille & les lieux qui font au-dessus de la mer de Sardaigne, s'étend sans interruption jusqu'a l'extremité de la mer Adriatique, à l'exception d'un petit terrain où elles finissent, avant que de se joindre à cette mer. C'est du pied de ces montagnes, qui doivent être regardées comme la base du Triangle, & du côté du Midi, que commencent ces plaines dont nous avons à parler; plaines fituées dans la partie la plus Septentrionale de l'Italie, & qui par leur fertilité & leur étendue furpaffent tout ce que l'Histoire nous a jamais appris d'aucun païs de l'Europe. Elles font aufli en forme de Triangle. La jonction des Apennins-& des Alpes auprès de la

mer de Sardaigne au - deffus de Marfeille, fait la pointe du Triangle. Les Alpes bornent le côté du Septentrion à la longueur de 2200. faddes, & au Midi font les Apennins qui s'étendent à 3600. La bafe de ce Triangle, c'eft la côte du golfe Adriatique, & cette côte qui s'étend depuis Séne jusqu'à l'extrémité du golfe, est longue de plus de 2500. stades, en forte que ces plaines ne renferment gueres moins de

10000. ftades dans leur circonférence. Pour la fertilité du païs, il n'est pas facile de l'exprimer. On y recucille une si grande abondance de grains, que nous avons vû le boisfeau de froment, mefure de Sicile, à quatre oboles, & celui d'orges à deux. La métrete de vin s'y donne pour une égale mesure d'orges. Le mil & le panis y croissent à fonon: les chênes répandus çà & la fournissent une si grande quantité de glans; que quoiqu'en Italie on tue beaucomp de porcs, tant pour la vie que pour les provisions de guerre, cependant la plus grande partie se tire de ces plaines. Enfin les besoins de la vie y font à si bon marché, que les voiageurs dans les Hôtelleries ne demandent pas ce que leur coûtera chaque chose en particulier, mais combien il en coûte par tête; & ils en font fouvent quittes pour un femille, qui ne fait que la quatrième partie d'une obole; rarement il en coute davantage, quoiqu'on y donne fuffifamment tout ce qui est nécesfaire. - Je ne dis rien du nombre d'hommes dont ce païs est peuplé, ni de la grandeur & de la beauté de leurs corps, ni de leur courage dans les actions de la guerre, on en doit juger par ce qu'ils ont fait. Les deux côtés des Alpes, dont l'un regarde le Rhône & le Septentrion. & l'autre les campagnes dont nous venons de parler, ces deux côtés, dis-ie- font habités, le premier par les Gaulois Transalpins, & le second par les Taurifques, les Agones & plufieurs autres fortes de Barbares. Ces Transalpins ne sont point une nation différente. Ils ne sont ainfi appellés, que parce qu'ils demeurent au-dela des Alpes. Au refte, quand je dis que ces deux côtés font habités, je ne parle que des lieux bas & des douces collines: car pour le fommet de ces montagnes, perfonne jusqu'à présent ne s'y est logé: la difficulté d'y monter, & les neiges dont il eft toujours convert, le rendent inhabitable. Tout le païs depuis le commencement de l'Apennin au-dessus de Marfeille & sa jonction avec les Alpes, tant du côté de la mer de Tyrrhénie jusqu'à Pife, qui est la première ville de l'Etrurie au Couchant, que du côté des plaines jusques aux Arretins, tout ce pais est habité par les Liguriens; audelà font les Tyrrhéniens, & après eux les Umbriens, qui occupent l'un & l'autre côté de l'Apennin; après lesquels cette chaîne de montagnes, laquelle est éloignée de la mer Adriatique d'environ 500. stades, le courbant vers la droite, quitte les plaines, & traverfant par le milieu tont le reste de l'Italie, va gagner la mer de Sicile. Ces plaines, dont l'Apennin s'écarte, s'étendent jusqu'à la mer & à la ville de Séne.

Le Pô, que les Poëtes ont tant célébré fous le nom d'Eridan, prend a source dans les Alpes à la pointe du dernier Triangle dont nous avons parle; il prend d'abord son cours vers le Midi, & se répand dans les plaines; mais à peine y est-il entré, qu'il se détourne du côté du Levant, & va par deux embouchures se jetter dans la mer Adriatique. Il se partage dans la plaine, mais de telle forte, que le bras le plus gros est ce-Ini qui coule vers les Alpes & la mer Adriatique. Il roule autant d'eau qu'aucune autre rivière d'Italie, parce que tout ce qui fort d'eau des Alpes & des Apennins du côté des plaines, tombe dans fon lit, qui est fort large & fort beau, fur tout lorfqu'au retour de la belle faifon, il est rempli par les neiges fonduës qui s'écoulent des montagnes dont nous parlions tout à l'heure. On remonte ce fleuve fur des vaisseaux par l'emboueliure nommée Olana, depuis la mer jusqu'à l'espace d'environ 2000. stades. Au fortir de sa source, il n'a qu'un lit, & le conserve jusqu'aux Trigaboles, où il se divise en deux. L'embouchure de l'uns'appelle Padoa, & celle de l'autre Olana, où est un port qui pour la sûreté de ceux qui y abordent, ne le céde à aucun autre de la mer Adriatique. Ce fleuve est appellé par les gens du païs Bodeneus.

On me dispensera bien de discuter ici tout ee que les Grecs racontent de ce fleuve. l'affaire de Phaëton & fa chûte, les larmes des Peupliers, la nation noire qui habite le long du fleuve, & qui porte encore le deuil de Phaëton, & tout ce qui regarde en un mot cette Histoire tragique, & peut-être d'autres semblables. Une exacte recherche de ces fortes de choses ne convient pas à un préambule. Cependant nous en dirons ce qu'il faudra dans une autre occasion, ne sut-ce que pour faire connoître l'ignorance de Timée fur les lieux que nous venons

de décrire.

Ces plaines au reste étoient autresois occupées par les Tyrrhéniens, lorsque maîtres du païs, où est Capouë & Nole, & qu'on appelle les champs Phlégréens, ils fe rendirent célébres par la généreuse rélistance qu'ils firent à l'ambition de plufieurs voifins. Ainfi ce qui fe lit dans les Historiens des Dynasties de ce peuple, il ne faut point l'entendre du païs qu'ils occupent à présent, mais des plaines dont j'ai parlé, & qui leur fournissoient toutes les facilités possibles pour s'agrandir. Depuis, les Gaulois qui leur étoient voilins, & qui ne voioient qu'avec un œil jaloux la beauté du païs, s'étant mêlés avec eux par le commerce, tout d'un coup fur un léger prétexte fondirent avec une groffe armée fur les Tyrrhéniens, les chafférent des environs du Pô, & s'y mirent en leur place. Vers la fource de ce fleuve étoient les Laëns & les Lébicéens: enfuite les Infubriens, nation puissante & fort étendue: après eux les Cénomans: auprès de la mer Adriatique les Vénétes, peuple ancien qui avoit à peu près les mêmes coutumes & le même habillement que les autres Gaulois, mais qui parloit une autre langue. Ces Vénétes sont célébres chez les Poëtes tragiques, qui en ont débité force pro-Tome III.

diges. Au-delà du Pò autour de l'Apennin, les premiers qui le préfentoient étoient les Anianes, enfuite les Boiens; après eux vers la mer Adriatique les Lingonois, & enfin fur la côte les Sénonois. Voilà les nations les plus conflidérables qui ont habité les lieux dont nous avons parlé.

#### 

## CHAPITRE IV.

Prise de Rome par les Gaulois. Différentes entreprises de ce peuple contre les Romains.

Tous ces peuples étoient répandus par villages qu'ils ne fermoient point de murailles. Ils ne favoient ce que c'étoit que méubles : leur manière de vie étoit simple, point d'autre lit que de l'herbe, ni d'autre nourriture que de la viande, la guerre & l'agriculture faifoient toute leur étude, toute autre science ou art leur étoit inconnu. Leurs richesses consistoient en or & en troupeaux, les seules choses qu'on peut facilement transporter d'un lieu en un autre à son choix, ou selon les différentes conjonctures. Ils s'appliquoient fur tout à s'attacher un grand nombre de perfonnes, parce qu'on n'y étoit puilfant & formidable qu'a proportion du nombre des clients dont on disposoit à son gré. D'abord ils ne furent pas feulement maîtres du païs; mais encore de pluficurs voifins qu'ils fe foumirent par la terreur de leurs armes. Peu de tems après aiant vaincu les Romains & leurs alliés en bataille rangée, & les aiant mis en fuite, ils les menérent battant pendant trois jours jusqu'à Rome, dont ils s'emparérent, à l'exception du Capitole. Mais les Vénétes s'étant jettés fur leur pais, ils s'accommodérent avec les Romains, leur rendirent leur ville, & coururent au secours de leur patrie. Ils se firent enfuite la guerre les uns aux autres. Leur grande puissance excita aussi la jalousie de quelques-uns des peuples qui habitoient les Alpes, Piqués de se voir si fort au-dessous d'eux, ils s'assemblérent, prirent les armes, & firent fouvent des excursions sur leur païs.

Pendant ce tems-1à les Romains s'étoient relevés de leurs pertes, & avoient pour la feconde fois compofé avec les Latins. Trente ans après la prife de Rome, les Gaulois s'avancterent jusqu'à Albe, avec une grande armée. Les Romains furpris, & n'aiant pas eu le tems de faire venir les troupes de leurs allés, n'offernet leur aller au devant. Mais douze ans après, les Gaulois étant revenus avec une armée nombreufe, les Romains, qui s'y attendoient, affemblent leurs alliés s'avancent avec ardeur, & brulent d'en venir aux mains. Cette fermeté épouvant la les Gaulois, il y eut diffèrens fentimens parmi eux fur ce qu'il y avoit à faireç mais la nuit venue, 3 lis firent une retraite qui approchoit.

fort d'une suite. Depuis ce tems-là ils restérent chez eux, sans remuer,

pendant treize ans.

Ensuite voiant les Romains croître en puissance & en force, ils conclurent avec eux un Traité de paix , auquel pendant quatre ans ils ne donnérent aucune atteinte. Mais menacés d'une guerre de la part des peuples de delà les Alpes, & craignant d'en être accablés, ils leur envoiérent tant de préfens, ils sçurent si bien faire valoir la liaison qu'il y avoit entre eux & les Gaulois d'en deça les Alpes, qu'ils leur firent tomber les armes des mains. Ils leur perfuadérent enfuite de les reprendre contre les Romains, & s'engagérent de courre avec eux tous les risques de cette guerre. Joints ensemble, ils passent par la Tyrrhénie, gagnent les peuples de ce païs à leur parti, font un riche butin fur les terres des Romains, & en fortent fans que personne fasse mine de les inquiéter. De retour chez eux, une fédition s'élève sur le partage du butin, c'est à qui aura la meilleure part, & leur avidité leur fait perdre la plus grande partie, & du butin & de leur armée. Cela est affez ordinaire aux Gaulois, lorsqu'ils ont fait quelque capture, fur tout quand le vin & la débauche leur échauffent la tête.

Quatre ans après cette expédition, les Samnites & les Gaulois, joignant ensemble leurs forces, donnérent bataille aux Romains dans le païs des Camertins, & en défirent un grand nombre. Les Romains irrités par cet échec, revinrent peu de jours après avec toutes leurs troupes dans le païs des Sentinates. Dans cette bataille, les Gaulois perdirent la plus grande partie de leurs troupes, & le reste fut obligé de s'enfuir à vauderoute dans leur pais. Ils revinrent encore dix ans après. avec une grande armée pour affiéger Arretium. Les Romains accoururent pour secourir les assiégés, & livrérent bataille devant la ville; mais ils furent vaincus, & Lucius qui les commandoit, y perdit la vie. M. Curius fon fuccesseur, leur envoia demander les prisonniers, mais contre le droit des gens, ils mirent à mort ceux qui étoient venus de fa part. Les Romains outrés, fur le champ se mettent en campagne, les Sénonois fe présentent, la bataille se donne, les Romains victorieux en tuent la plus grande partie, chaffent le reste, & se rendent maîtres de tout le pais. C'est dans cet endroit de la Gaule qu'ils envoiérent pour la première fois une colonie, & qu'ils batirenr une ville nommée Séne du nom des Sénonois, qui l'avoient les premiers habitée. Nous avons dit où elle est située, savoir près de la Mer Adriatique, à l'extrémité des plaines qu'arrose le Pô.

La défaite des Sénonois fit traindre aux Boiens qu'eux-mêmes & leur païs n'euffent le même fort. Ils levérent une armée formidable, & exhortérent les Tyrrhéniens de fe joindre à eux. Le rendez-vous étoit au lac Oadmon, & ils s'y mirent en bataille. Prefique tous les Tyrrhéniens y périrent, & il n'y eut que quelques Boiens qui échapérent par la fiute. Mus l'année fuivante ils fe liguérent une féconde fois, & aiant

enrôlé toute la jeunesse, ils donnérent bataille aux Romains. Ils v turent entiérement défaits, & contraints malgré qu'ils en eussent. de demander la paix aux Romains, & de faire un Traité avec eux. Tout ceci se passa trois ans avant que Pyrrhus entrat dans l'Italie, & cinq ans avant la déroute des Gaulois à Delphes. De cette fureur de guerre, que la fortune sembloit avoir soufflé aux Gaulois, les Romains tirérent. deux grands avantages. Le premier, fut, qu'accoutumés à être battus par les Gaulois, ils ne pouvoient ni rien voir ni rien craindre de plus terrible que ce qui leur étoit arrivé; & c'est pour cela que Pyrrhus les trouva si exerces & si aguerris (a). L'autre avantage sut, que les Gau-

(a) Cell saurcela que Pyrrhus les tranva fi exer- recours aux forces d'Hercule pour y réuffir, du eit & fi aguerrit.] Cet endroit de mon Auteur m'engage à quelques remarques qui me parolifent d'affez grande importance, pour mériter que je m'y arrête un peu. Pyrrhus, Rol des Epirotes, iffu d'un Pyrrhus fils d'Achille, qui naquit un peu avant la guerre de Troie, & qui se rendit si célébre par la guerre contre les Romains, fut un des plus grands & des plus excellents Chefs de guerro de l'antiquité. C'est de celui-là dont mon Auteur year parfer; mais il u'a garde de dire comme certains Auteurs anciens, & une foule de modernes oul le faivent en queue dans leurs opinions, que les Romains avoient appris de lui ce que nous voions d'admirable dans leur custramétation. Je les trouverols (àrement ces Auteurs moins déraifonnables, s'ils avoient dit qu'ils l'avoient tirée des Hébraux du tems de Moife, qui campoient tout comme les autres, bien qu'ils ignoraffent en ce tems-là qu'il y cût famais eu un Moife au monde. Il oft fi peu vrai qu'ils aient trouvé un Maltre dans ce grand Capitaine à cet égard-11 comme dans blen d'autres, qu'il les trouva tout parfaits dans cet art ou il croloit possèder ini seul. Car étant monté à cheval, & s'étant avancé fur le bord de la riviére de Siris, au-delà de laquelle l'armée Romaine venoit de camper, il fut tout émerveille de leur bel ordre dans les campemens. Il s'étoit imaginé d'y trouver un fujet de glose, & de l'i un très-grand préjugé de la victoire; mals ne trouvant rien à redire, on peut bien juger qu'il en fut faché, & s'adreffant à un de fes ainis qui étoit près de lui : Mégaclés, lui dit-II, cet ordre des Barbares n'eft nullement barbare, neus verrous fi le refle y répondra. Ce ne fut donc pas dans l'ézole du Roi des Epirotes que fes Romains prirent leur leçon. Après cela fiez-vous à de tels Auteurs, qui nous débitent il abfolument leurs fonges creux & leurs réveries. Don Bernard de Mantfeucon m'a prévenu dans ce fontimente s'il ne les appelle pas réveurs, c'est qu'il ne dit pas tout ce qu'il en pense. Jaurois voulu qu'il se fachat un peu pour l'hon-neur de la République, & pour les guérir d'une erreur dont nos Savans font fort enteuts. Je no feil communi Saint-Evremont a på s'en coiffer. If fe préfente encore une autre question à discu-

ter qu'il est besoin de résondre; nous n'aurons nut

moins je le peufe sinfi. C'est à l'égate de la méthode des Romains dans leur trétique, c'est-de dire, dans leur façon de se ranger du tems de Pyrrhus. Il est surpremant que Tite-Live & Plutarque alent garde un fi profond filence for les rallons qu'eurent les Romains de changer leur ancienne méthode pour en prendre une autre fort différente, oul tint bon jufou'A Traian, & difparut enfulte pour faire place à la phalange, qui se maintint encore fort longtems Jufqu'au Prince Maurice, qui prit l'ancienne fous fa proteftion, que nous avons gâtée depuis plus de foixante ans, bien loin de la perfectionner.

Si Tite-Live avoit été un homme du métier, il ent déterré l'époque de l'ordonnance en quinconco, & nous cut peut-être appris le nom de l'Au-teur. Je fuis perfuadé que l'ordre en phalange, c'est à dire, sur une seule ligne, étoir connu & pratiqué des Romains dès le tems des Rois, & qu'ils continuérent dans cette manière de fe ranger jusqu'après la guerre de Pyrrhus, qu'ils ne changérent que vers la première l'unique. Avant celle ci ils fe rangérent toujours à la façon des Grees & de tous les autres peuples du monda, c'eft-à dire, en phalange; mais leurs armes étoient différentes & plus avantageules, comme nous le dirons alleurs. Cela fe remarque dans tous leurs combats, pour peu d'attention qu'on y apporte. le défie qu'on puiffe trouver des lignes qui fe fuccédent les unes aux autres, & qui aillent tour à tour au combat. Pour être convaincu de mon fentiment, il n'y a qu'à examiner le récit des batailles les plus oplnittrées & les plus violemment disputées, & qu'à les fuivre dans le cours de l'action comme dans ce qui la termine.

Personne, dira quelqu'un , ne s'en étolt coiffé : foit, mais ie m'en coiffe moi avec beaucoup de raifon . & ie crois que cela me fied à mervellle. Sans parler des batailles en grand nombre dont Tito-Live, Danys d'Halicarnaffe, Plutarque & tant d'autres nous régalent dans leurs Histoires, où il ne paroit nulle trace de l'ordre fur trois lignes & par corps (éparés les uns vis-à-vis les intervalles de ceux qui précédent, je prie le Lefteur de jetter les yeux fur celle qui fut donnée contre Pyrrhus fur le bord de la rivière de Siris, bataille plus opinià. lois réduits & domptés, furent en état de réunir toutes leurs forces. contre Pyrrhus d'abord, pour défendre l'Italie; & ensuite contre les

Carthaginois, pour leur enlever la Sicile.

Pendant les quarante-cinq ans qui fuivirent ces défaites, les Gaulois restérent tranquilles. & vécurent en bonne intelligence avec les Romains. Mais après que le tems eut fait fortir de ce monde ceux qui avoient été témoins oculaires de leurs malheurs, la jeunesse, qui leur fuccéda, gens brutaux & féroces, & qui jamais n'avoient ni connu ni éprouvé le mal, commenca à se remuer, comme il arrive ordinairement. Elle chercha querelle avec les Romains pour des bagatelles. & entraina dans fon parti les Gaulois des Alpes. D'abord le peuple n'eut point de part à ces mouvemens féditieux, tout se trâmoit secrétement entre les Chefs. De là vint que les Transalpins s'étant avancés avec une armée jusqu'à Ariminum, le peuple, parmi les Boiens, ne voulut pas marcher avec eux. Il se révolta contre ses Chess, s'éleva contre ceux qui venoient d'arriver, & tua ses propres Rois Atis & Galatus. Il v eut même bataille rangée, où ils se massacrérent les uns les autres. Les Romains épouvantés de l'irruption des Gaulois, fe mirent en campagne; mais apprenant qu'ils s'étoient défaits eux-mêmes, ils reprirent la route de leur païs.

Cinq ans après, fous le Confulat de Marcus Lepidus; les Romains partagerent entr'eux les terres du Picenum, d'où ils avoient chaffe les Sénonois. Ce fut C. Flaminius, qui pour captiver la faveur du peuple, introduilit cette nouvelle loi, qu'on peut dire qui a été la principale cause de la corruption des mœurs des Romains, & ensuite de la guerre qu'ils eurent avec les Sénois. Plusieurs peuples de la nation Gauloife entrérent dans la querelle, fur tout les Boiens, qui étoient limitroplies aux Romains. Ils se persuadérent que ce n'étoit plus pour commander & pour faire la loi, que les Romains les attaquoient, mais pour les perdre & les détruire entiérement. Dans cette penfée, les Infubriens & les Boiens, les deux plus grands peuples de la nation, se liguent enfemble. & envoient chez les Gaulois qui habitoient le long des Alpes

tre Le victorieux n'en fortit guéres moins dére qui più faire fouçonner que les Romains grand regret.

trée qu'aucune que les Romains aient jamais euffent combattu fur trois lignes; les éléphans donnée, & qu'ils perdirent pourtant. L'on y firent merveilles, parce qu'ils ne trouvérent voit affiz que l'on combattit de part & d'autre point des iffués entre les corps. On ne voit fur une feule ligne & fur une trés-grande pro- ni Hastaires, ni Princes, ni Triaires. Denys fondeur, avec une perte infinie de part & d'au- d'Halicarnasse dit blen un mot de ceux-ci, comme de foldats d'élite & expérimentés qu'on the Lo Visionian co qui lui it dire: ε'eβ fait laiffoit pour la garde du camp, ou pour fervir de nour, β nour rempartour encere une videire: quelquefois de réferve, α puis c'eft tout. Jo c'étott celle de Cadmus, un Miplaquet, celle conclus de tout ce-ci que l'apparition de l'ord'Afculum, qui fut affez équivoque pour que dre en quinconce arriva un peu avant la chacun des deux partis put s'en attribuer la première guerre Punique, sans qu'il m'ait été victoire fans ferupule. On n'y voit rien enco- possible d'en déterrer l'inventeur, dont j'ai

& da Rhône, & qu'on appelloit Géfates (a), parce qu'ils fervoient pour une certaine folde, car c'eft ce que fignifie proprement ce mot.

pour une ceresine folde. | Les Géfates étoient les peuples du Languedoc, ou plutôt, fi je ne me tromps, ceux des Provinces méridionales des Gaules, qui comprenoient les Gascons, les Provenerux & les Liguriens. C'est mon opinion, les feavans Binédictins qui travaillent à l'Histol re du Languedoc ne l'embratferont peut être pas. Il fe pourroit qu'ils auront raifon, fans que je m'en fache. Ils composolent différentes nations ou Cantons, en façon de Républiques ou Prin cipautis; ils avoient des noms différens. Mais comme les Géfates étoient les plus puissans, tous les autres parolifent fous ce titre de Géfates. C'eft le nom générique de tous ces peuples, qui, comme je l'ai dit, prenoient des dénomi-nations particulières des Cantons où ils demeurojent, comme ils prennent aujourd'hui, chacun étant connu fous le nom de fa Province. On appelle Gascons tout ce qui est en delà de la Loire, en un mot toytes les Provinces méridionales de la France; & blen que les Avignonnois ne foient pas fajets de la France, nous ne laiffons pas que de paffer pour Gafcons, & non pour Italiens, dont graces à Dieu nous n'avons pas les défauts, qui ne fout pas des plus petits. Revenons à nos Géfates.

Lorfqu'il prenoit envie aux Princes de ces Cancons de se décharger de leur jeuneile pour cherther fortune allieurs que dans leur pais, qui ne les pouvoit noarrir; ils en fortoient tous en foule, comme un torrent qui rompt ses diques, sous le nom de Gelettes, & alloient dans un autre, dont ils chafforent les enclens habitans pour fe mettre en leur place. Ces peuples font aujourd'hul ce qu'ils étoient en ce tems-la, du moins depuis la tiviére du Var jusqu'à l'Océan, braves belliqueux, tout pleins de feu & d'ardeur; enfin une pépinière de foldats, un Arfenal d'hommes tout faits pour la guerre. Mais cet Arlénal n'est pas fi bien rempli qu'il l'étolt en ce tems-là, & s'ils n'en fortent pas pour occuper les terres de leurs voifins, pour les cultiver, & se mettre en leur place, on peut en voir la raifon dans les Difcours politiques de Machiaval.

Lecture pumpies de mé de la constitución de la constitución de la constitución commercia me de sistente. Lerdiqu'elle finati qu'elle na manquoir que de foldate pour ciencia cis dominios dante la fisa, d'ada sel constitución de la constitució

(g) Outer populari Giffette, perce milliferentes. Live. Ces Gaudols fallotest métier d'alter tuit les orate renterinfaire. Los Gáriass focient les unes topon de l'argent, de la certementé quelques que l'argent, de la certementé quelques que l'argent de l'arg

Philippe de Macédoine, célébre par fa gazere contre les Nomina, e qui fire nibelle figure d'un cer Commentaires, traitent de la puta vecdonne cer Commentaires, traitent de la puta veclues fon infidélité. È l'avarice de la nation, qui na volt nuille honte de Gourifi des troupes de prilimes, de ne convolte a fon enement en forles deux armées. Les céclines follotient plus que et deux armées. Les céclines follotient plus que comparer leux Princes de on activato de devud comparer leux Princes de on activatode de bued de moutons, qui après les avoir vendus, les envoient à différences boncheries pour être convolent à différences boncheries pour letre for la materna des ces des consorties de la convolent à de de moutons, etches de Eusta soutorità di que force la materna des ces Eusta soutorità di que front la materna des consorties de la consortie di que front la materna des ces Eusta soutorità di que front la materna des ces Eusta soutorità di que front la materna des ces Eusta soutorità di que front la materna des ces esta soutorità de la consortie de la consorti

Si les Suiffes n'étojent pas Géfates ou Etoliens. nous étalerlons bien autrement notre mauvaife humeur que n'ont fait Polybe & Titc-Live. Auourd'hui que nous vivons dans les doux liens du Christianisme, qui bride & réptime nos possions les plus defordonnées, il n'est plus permis de s'échapper contre personne. Mais les Suitses nous one tellement accontumés à voir cette conduite, qu'ils nous l'ont fait trouver fort peu étrange. Ils vendent bravement leurs fujets à la France, fon ancienne alliée, & fans doute celle de toutes dont les întérêts & la confervation leur doit être plus chéré & en plus grande recommandation, & pour laquelle on ne trouvets jamels à tedire qu'ils facrifient la vie de leurs fujets, & qu'ils en retirent de bonnes pentions pour fa defente & pour fon falut, puifqu'ils n'ont par & n'auront jamais de meilleurs Allies & d'amis plus finceres que les François. & qui leur en donnent de plus grandes marques : cur I'on diroit qu'ils font plus que leurs alliés , leurs frères plutôt. L'amitlé qu'ils ont pour eux fem-ble couler du fang dans le creur, & c'est de toutes les nations celle qu'ils ont le plus en citime. Cela fe remarque jusques dans la Maison de nos Rojs. Il faut avouer auffi qu'on a raifon d'estimer un peuple qui n'a point encore degénéré de fon encienne vertu, & qui n'a d'autre reproche à fe faire que celul dont je viens de parier, de donnet des troppes à différences Puiffances, à la façon des Princes d'Allemagne, pout les farrir da seleurs

Pour gagner leurs deux Rois Concolitan & Aneroeste, & les engager à armer contre les Romains, ils leur font présent d'une somme considérable; ils leur mettenr devant les yeux la grandeur & la puissance de ce peuple: ils les flatent par la vûe des richesses immenses qu'une victoire gagnée sur lui ne manquera pas de leur procurer : ils leur promettent solemnellement de partager avec eux tous les périls de cette guerre : ils leur rappellent les exploits de leurs ancêtres, qui aiant pris les armes contre les Romains, les avoient battus à plate couture, & avoient pris d'emblée la ville de Rome; qui en étoient restés les maîtres & de tout ce qui étoit dedans pendant sept mois; & qui après avoir cédé & rendu la ville non feulement fans v être forcés; mais même avec re-

guerres réciproques : car par cette conduite il ar- ment en Mésopotamie acheter des troupes pour rive ou'ils mettent aux mains leur propres fujets, les peres contre leurs enfans, les enfans contre leurs péres, les fréres contre les fréres, les parens & les amis les uns contre les autres, qui s'entr'égorgent: & pour qu'aucun d'eux ne doute qu'il a commis un homicide, & quelque chofe de plus grand & de plus grave, leurs drapaux les empêchent de tomber dans l'erreur. Quel nom donner à des gens qui s'engagent au fervice de deux ou trois l'uiffances qui font en guerre, finon celul de Géfates, de gens qui se louent pour & contre? Nous avons và un corps de Suisses au service des Hollandois, qui fubfifte encore, oppofés pendant la dernière guerre à nos Suiffes qui fervent

en France. Les premières enseignes des Suisses parurent dans les armées de France fous Louis XI. Il voulut caffer les francs Archers que Charles VII. avoit établis, au nombre de vingt-deux mille, èt obliger les peuples à cultiver les arts & le commerce (a); & depuis et tems là, cette nation fert la Fran ce. Voila une alliance bien antique. Ce peuple s'acquit une grande réputation dans nos armées par fon courage du tems de Louis XI, & peu après il étoit en état de se rendre maitre de l'Italie, & de s'étendre au long & au large, s'il avoit voulu profiter des occasions qui se présentoient; mais ils ne fe font iamais proposé aucune gloire ni aucune grande conquête pour leur République. Ils font aujourd'hui ce qu'ils étoient autrefois ; ils travaillent à cultiver leurs terres , fans autre commerce que celui des Géfates: car les Puisfances aufquelles ils fourniffent des troupes leur font des penfions, pour avoir la liberté d'en lever autant qu'il leur est nécessaire, & dans le tems qu'il leur plait.

Cette forte de commerce n'étoit pas moins en uface parmi certains peuples de l'Asie. Dans ia guerre de David contre les Ammonites, ceux-ci craignant d'être accablés de fes forces, implorérent le fecours d'Admézer Roi do Syrie; mais celui-el n'ofant se déclarer ouvertement contre David, eni l'avoit vameu, & reduit à paier tribut, ni à abandonner les Ammonites, envoja fécréte-

marcher à leur fecours, avec Sobac fon Général pour les commander. On voit les mêmes Ammonites dans le Chapitre 10, des Rois acheter vingt mille hommes d'infanterie des Syriens de Rohob & do Soba : mals l'on ne voir pas que ces peuples fournissent également aux deux partis.

Je ne démanderal pas fi cette politique est chrétienne ou non, je laisse ce point à discuter aux Cafuiftes. Il s'en trouvera peut être qui diront que cela est permis, en considérant la guerre comme un métier, où chacun a la liberté de s'engager ou de ne pas s'engager pour ou contre la Puissance pour laquelle ils inclinent plus ou moins. On répondra qu'il ne leur appartient pas de choifir ; que c'est à la République, aux Magistrats des villes , ou aux divers Princes qui font ce commerce, à opter pour l'un ou pour l'autre, fans qu'il leur foit permis felon Dieu de fournir des troupes aux divers Etats qui sont en guerre les uns contre les nutres. Il me le femble ainfi, au lieu que nous voions le contraire. Un frére prend parti chez les Hollandois, l'auti e s'engage pour la France: culuici pour l'Espagne ou pour l'Angleterre, afin qu'à la première occasion ils puissent se tirer réciproquement en gens de bien & d'honneur, & en vrais Géfates, qui prenoient de l'argent de toutes parts, pour aider au falut des uns & a l'efclavage des autres. Je laiffe à de plus habiles à examiner cette question, je fuis perfuede qu'elle est également probable des deux côtés car loriqu'un pais ne peut fournir à l'entretion d'un peuple qui multiplia tous les ionrs. & qu'il ne peut fans injustice s'agrandir aux dépens de ses voisins, pour les chaffer de leurs héritages & fe meure en leur place, je pancherois fort à croire que les Princes Géfates faifoient fort bien de fe débarraffer de leur seune fle moiennant certain profit. Je conclus de la que les Cantons, comme les autres Princes d'Aflemagne, ne font point mal; leurs peuples s'aguerriffent, leur puillance devient redoutable, & perfonnen ofeattenter a leur liberté, non plus qu'eux à celle des autres : ce qui me femble foit légitime, & un acte de prévoiance & de grande fageffe.

<sup>(</sup>a) Mem, recend. de Vier, Siri, I, 1,

connoiffance de la part des Romains, étoient retournés fains & faufs

& chargés de butin dans leur patrie.

Cette harangue échauffa tellement les efprits, que jamais on ne vit fortir de ces frovinces une armée plus nombreuiß, & compofée de foldats plus braves & plus beliqueux. Au bruit de ce foulévement, on tremble à Rome pour l'avenir, tout y eft dans le trouble & dans la fraieur. On léve des troupes, on fait des magalins de vivres & de municions, on mêne l'armée jufques fit les frontières, comme fi les Gaulois étoient deja dans le pais, quoiqu'ils ne fuillent pas encore foris du leur.

# 

#### CHAPITRE V.

Traité des Romains avec Afdrubal. Irruption des Gaulois dans PItalie. Preparatifs des Romains.

EN Efpagne la puilfance des Carthaginois s'étendoit & s'affermiffoit de plus en plus pendant tous ces mouvemens, fans que les Romains puifent y mettre obfracle. Les Gaulois les prefloient l'èpée dans les reins; comment veiller für ce qui fe paffoit dans un Roiaume éloigné? Ce qui leur importoit le plus, étoit de fe mettre en füreté contre les Gaulois, ils y donnérent tous leurs foins. Après avoir mis des bornes aux conquèces des Carthaginois par un Traîte fait avec Afdrubal; & dont nous avons parlé plus haut, ils ne penferent plus qu'à

finir une bonne fois avec l'ennemi le plus proche

Huit ans après le partage des terres du Picenum, les Gélates & les autres Gaulois franchirent les Alpes, & vinrent camper fur le Po. Leur armée étoit nombreuse & superbement équipée. Les Insubriens & les Boiens foutinrent aulli conftamment le parti qu'ils avoient pris. Mais les Vénétes & les Cénomans se rangérent du côté des Romains, gagnés par les Ambassadeurs qu'on leur avoit envoiés: ce qui obligea les Rois Gaulois de laisser dans le païs une partie de leur armée pour le garder contre ces peuples. Ils partent enfuite, & prenneut leur route par la Tyrrhénie, aiant avec eux cinquante mille hommes de pied, vingt mille chevaux, & autant de chariots. Sur la nouvelle que les Gaulois avoient passé les Alpes, les Romains firent marcher Lucius Emilius, l'un des Confuls, à Ariminum, pour arrêter les ennemis par cet endroit. Un des Préteurs fut envoié dans la Tyrrhénie. Caius Attilius, l'autre Conful, étoit allé devant dans la Sardaigne. Tout ce qui resta dans Rome de Citoiens, étoit consterné, & croioit toucher au moment de sa perte. Cette fraieur n'a rien qui doive surprendre. L'extrémité où les Gaulois les avoient autrefois réduits, étoit encore. présente à leurs esprits. Pour éviter un semblable malheur, ils assemblent ce qu'ils avoient de troupes, ils font de nouvelles levées; ils " mandent à leurs alliés de se tenir prêts; ils font venir des Provinces de leur domination les Regîtres où étoient marqués les jeunes gens en age de porter les armes, afin de connoître toutes leurs forces. On donna aux Confuls le plus grande partie des troupes, & ce qu'il y avoit de meilleur parmi elles. Des vivres & des munitions, on en avoit fait un fi grand amas, que l'on n'a point d'idée qu'il s'en soit jamais fait un pareil. Il leur venoit des secours, & de toutes sortes, & de tous les côtés. Car telle étoit la terreur que l'irruption des Gaulois avoit répanduë dans l'Italie, que ce n'étoit plus pour les Romains que les peuples croioient porter les armes; ils ne pensoient plus que c'étoit à la puissance de cette République que l'on en vouloit; c'étoit pour euxmêmes, pour leur patrie, pour leurs villes qu'ils craignoient, & c'est pour cela qu'ils étoient si promts à exécuter tous les ordres qu'on leur donnoit.

Faifons le détail des préparatifs (a) de cette guerre, & des troupes Prépara-

re, & des troupes que les Romains avoient alors.] Le dénombrement des forces des Romains, à les préparatils qu'ils firent pour la fublift-ince de leurs troupes, font à peine concevables, tant les irruptions Gauloffes faifoient peur. Si Polybe n'avoit tiré des Regitres publics tous les peuples qui se folgoirent aux Romains pour foutchir cette guerre, je crotrols qu'il nous débite une lable. Ce qui eft digne de remarque, c'eft que tous ces peuples étoient alliés des Romains. Cela veut dire qu'ils lent étoient foumis, du moins la plupart de ceux en qui confistoit le capital de leurs forces : cat Il y avoit autant de gens de guerre en Italie, qu'il y a maintenant à proportion de gens d'Eglife, de Capuclns & de Capuchons, ce qui prouveroit ptefque que tout étolt foldat. Il me vient ici une ré flexion fur la puissance Romaine.

Pou avant la guerre d'Annibal , Rome feul avoit pout la garde de la ville lorsque les Gaulois entrérent en Italie, outre les autres armées qu' étoient dans la Campanie & en Sieile, cent einquante mille hommes de pied & fix mille che vaux. Les troupes de la Campanie composoient en tout deux cens cinquante mille hommes de pied & vingt trois mille chevaux, & toutes ces troupes étoient fous les ordres du Sénat, & prêtes à marcher au premier ordre. Toutes ces forces formidables alloient à sept cens mille hommes d'infanterlo & de soixante & dix mille chevaux,

Je demanderols volontiers à mon Auteur les faits & gestes de cette armée envoiée en Toscane, je ne vois pas qu'elle mit le moindre obstacle à la marche des Gaulois ; ils font leur voiage tranquillement, & traversent les Apennins & des pas de montagnes très-dangeteux, qu'il étoit leurs voilins ni leurs afliés,

(a) Faifons le détail des préparatifs de cette guer- très aifé aux Romains de défandre & de chica. Romains, ner, julqu'à faire perdre patience aux Gaulois, & les obliger à se retirer faute de vivres Cela ma feroit soupçonner que les Romains s'endormirent, & qu'ils ne prirent pas les devans qu'ils auroient du prendre : la tête ne leur avoit-elle pas tourné, ou à leurs Généraux, qui n'étoient que trop malhabiles? Du moins Annibal les fit trouver tels à son arrivée Je crois que l'épouvante avoit tellement faifi & empoigné tous ces peuples, que les armes leur tombérent des mains : car les Gaulois entrérent dans la Tofcane fans la moindre réfistance. Encore une, fois il étoit allé aux Romains de prévenir l'ennemi dans la Tofcane, & de lui en fermer l'entrée, & cependant ils négligent de les aller attendre au pullage des Apennins.

l'admire Polybe, qui dit, après avoir fait voir quelle étoit alors la puissance des Romains : ce font faurtare là ceux qu'Annibal vint attaquer jufquel dens l'Italie, quoiqu'il n'eut pas vingt mille hommes. Je ne le nie pas; mais lorsqu'Annibal y entra, ce ne sut plos la même chose: car l'on croiroit, à voir leur puissance contre les Gaulois, & lent foibleffe à proportion contre Annibal, que tout ce que nous apptend Polyhe de cette puiffance contre les premiers n'est qu'une chimére. Leurs allies disparossient, peu embrassent le parti d'Annibal, & aucun ne joint ses sotces à celles des Romains Cela paroit furprenant. N'est-ce pas que les Puissances de l'Italie regatdoient les Gaulois comme les ennemis communs, & que tous s'armoient généralement pour défendre leur liberte? Au lles que la guerre d'Annibal contre les Romains regardoit eniquement coux-el, & non

Tome III.

# 162 · HISTOIRE DE POLYBE;

que les Romains avoient alors. De là on jugera en quel état étoiene "les affaires de ce peuple, lorsqu'Annibal ofa l'attaquer; & combien ses forces étoient formidables, lorsque ce Général des Carthaginois eut l'audace de lui tenir tête; quoiqu'il l'ait fait affez heureusement pour le jetter dans de très-grands embarras. Il partit avec les Confuls quatre légions Romaines, chacune de cinq mille deux cens hommes de pied & de trois cens chevaux: il y avoit encore avec eux du côté des alliés, trente mille fantassins & deux mille chevaux; plus de cinquante mille hommes d'infanterie & quatre mille chevaux, tant des Sabins que des Tyrrhéniens, que l'alarme générale avoit fait accourir au fecours de Rome, & que l'on envoia fur les frontières de la Tyrrhénie avec un Préteur pour les commander. Les Umbriens & les Sarfinates vinrent aussi de l'Apenin au nombre de vingt mille, & avec eux autant de Vénétes & de Cénomans, que l'on mit sur les frontières de la Gaule; afin que se jettant sur les terres des Boiens, ils détachassent des autres, & rappellassent chez eux ceux qui en étoient sortis. Ce furent là les troupes destinées à la garde du païs. A Rome on tenoit prêt. de peur d'être furpris, un corps d'armée, qui dans l'occasion tenoit lieu de troupes auxiliaires. & qui étoit compose de vingt mille piétons Romains & de quinze cens chevaux, de trente mille pictons des alliés & de deux mille hommes de cavalerie : les Regîtres envoiés au Sénat portoient quatre-vingt mille hommes de pied & cinq mille chevaux parmi les Latins, & chez les Samnites soixante & dix mille piétons & fept mille chevaux. Les lapyges & les Mésapyges sournissoient outre cela cinquante mille fantaffins & feize mille cavaliers; les Lucaniens trente mille hommes de pied & trois mille chevaux; les Marfes, les Maruciniens, les Férentiniens & les Vestiniens vingt mille hommes de pied & quatre mille chevaux. Dans la Sicile & à Tarente il y avoit encore deux légions, composées chacune de quatre mille deux cens hommes de pied & de deux cens chevaux. Les Romains & les Campaniens faifoient enfemble deux cens cinquante mille hommes d'infanterie, & vingt-trois mille de cavalerie. De forte que l'armée campée devant Rome étolt de plus de cent cinquante mille hommes de pied & de fix mille chevaux: & ceux qui étoient en état de porter les armes. tant parmi les Romains que parmi les Alliés, montoient à fept cens mille hommes de pied & foixante & dix mille chevaux. Ce font pourtant la ceux qu'Annibal vint attaquer jusques dans l'Italie, quoiqu'il n'eut pas vingt mille hommes, comme nous le verrons plus au long dans la fuite.

A peine les Gaulois furent-ils arrivés dans la Tyrrhénie, qu'lls y firent le dèglé fans crainte, & fans que prefione les arrêtàt. Ils a'van-cent enfin vers Rome. Déja ils étoient aux environs de Cluffum, ville à trois journées de cette Capitale, joriqu'ils apprennent que l'armée Romaine, qui étoit dans la Tyrrhénie, les filivoit de presès & alioit les

attendre. Ils retournerent ausli-tôt fur leurs pas pour en venir aux mains avec elle. Les deux armées ne furent en présence que vers le coucher du Soleil, & campérent à fort peu de distance l'une de l'autre. La nuit venue, les Gaulois allument des feux, & aiant donné ordre à leur cavalerie, des que l'ennemi l'auroit apperçue le matin, de fuivre la route qu'ils alloient prendre, ils se retirent sans bruit vers Fésule. & prennent la leurs quartiers, dans le dessein d'y attendre leur cavalerie; & quand elle auroit joint le gros, de fondre à l'improviste sur les Romains. Ceux-ci à la pointe du jour voiant cette cavalerie, croient que les Gaulois ont pris la fuite, & se mettent à la poursuivre. Ils approchent, les Gaulois se montrent & tombent sur eux: l'action s'engage avec vigueur, mais les Gaulois plus braves & en plus grand nombre curent le dessus. Les Romains perdirent la au moins six mille hommes: le reste prit la fuite, la plûpart vers un certain poste avantageux. où ils se cantonnérent D'abord les Gaulois pensèrent à les y forcer; c'étoit le bon parti, mais ils changérent de fentiment. Fatigués & haraffés par la marche qu'ils avoient faite la nuit précédente, ils aimérent micux prendre quelque repos; laissant seulement une garde de cavalerie autour de la hauteur où les fuiards s'étoient retirés & remettant au lendemain à les affiéger, en cas qu'ils ne se rendissent pas d'eux-mêmes.

Pendant ce tems-la Lucius Emilius, qui avoit fon camp vers la mer Les Gau-Adriatique, aiant appris que les Gaulois s'étoient jettés dans la Tyr-lois rerhénie & qu'ils approchoient de Rome, il vint en diligence au secours la route de sa patrie, & arriva fort à propos. S'étant campé proche des enne- de leur mis, les fuiards de deffus leur hauteur virent les feux, & fe doutant patrie. bien de ce que c'étoit, ils reprirent courage. Ils envoient au plus vîte quelques-uns des leurs sans armes pendant la nuit & à travers une forêt pour annoncer au Conful ce qui leur étoit arrivé. Emilius, fans perdre de tems à délibérer, commande aux Tribuns, dès que le jour commenceroit à paroître, de se mettre en marche avec l'infanterie: il se met lui à la tête de la cavalerie, & tire droit vers la hauteur. Les Chefs des Gaulois avojent aussi vu les seux pendant la nuit, & conjecturant que les ennemis étoient proche, ils tinrent confeil. Anéroeste leur Roi dit qu'après avoir fait un si riche butin, (car ce butin étoit immense en prisonniers, en bestiaux & en bagages) il n'étoit pas à propos de s'exposer à un nouveau combat, ni de courir le risque de perdre tout; qu'il valoit mieux retourner dans leur patrie; qu'après s'être déchargés là de leur butin, ils feroient plus en état, si on le trouvoit bon, de reprendre les armes contre les Romains. Tous fe rangeant à cet avis, avant le jour ils lévent le camp, & prennent leur

## HISTOIRE DE POLYBE,

il prit le parti de fuivre les ennemis, & d'observer les tems & les lieux où il pourroit les incommoder & regagner le butin.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE VI.

Bataille Es victoire des Romains contre les Gaulois proche de Télamon.

E hazard voulut que dans ce tems-là même Caius Atilius venant de Sardaigne débarquat ses légions à Pise, & les conduisit à Rome par une route contraire à celle des Gaulois. A Télamon, ville des Tyrrhéniens, quelques fourageurs Gaulois étant tombés dans l'avantgarde du Conful, les Romains s'en failirent. Interrogés par Atilius. ils racontérene tout ce qui s'étoit passé, qu'il y avoit dans le voisinage deux armées, & que celle des Gaulois étoit fort proche, aiant en queuë celle d'Emilius. Le Conful fut touché de l'échec que fon Collégue avoit fouffert: mais il fut charmé d'avoir furpris les Gaulois dans leur marche, & de les voir entre deux armées. Sur le champ il commande aux Tribuns de ranger les légions en bataille, de donner à leur front l'étenduë que les lieux permettoient, & d'aller gravement au-devant de l'ennemi. Sur le chemin il y avoit une hauteur, au pied de laquelle il falloit que les Gaulois paffatfent. Atilius y courut avec la cavalerie, & se logea sur le sommet, dans le dessein de commencer le premier le combat, perfuadé que par là il auroit la meilleure part à la gloire de l'événement. Les Gaulois, qui croioient Atilius bien loin. voiant cette hauteur occupée par les Romains, ne soupconnérent rien autre chose, sinon que pendant la nuit Emilius avoit battu la campagne avec sa cavalerie pour s'emparer le premier des postes avantageux. Sur cela ils détachérent auffi la leur & quelques armés à la légère pour chaffer les Romains de la hauteur. Mais aiant feu d'un prisonnier que c'étoit Atilius qui l'occupoit, ils mettent au plus vite l'infanterie en bataille, & la disposent de manière que rangée dos à dos, elle faisoit front par devant & par derrière; ordre de bataille qu'ils prirent fur le rapport du prisonnier & sur ce qui se passoit actuellement, pour se defendre & contre ceux qu'ils favoient à leurs trouffes, & contre ceux qu'ils auroient en tête.

Emilius avoit bien oui parler du debarquement des légions à Pile, mais il ne s'attendoit pus qu'elles feroient fi proche, il n'apprit fuirement le fecours qui lui étoit venu que par le combat qui fe donna la lauteur. Il y envois aulti de la cavalerie, & en mêmetem il conduitt aux ennemis l'inflantere rangée à la manitre ortens il conduitt aux ennemis l'inflantere rangée à la manitre ortens de la manitre o

dinaire.

Dans l'armée des Gaulois, les Géfates, & après eux les Infubriens, faisoient front du côté de la queuë, qu'Emilius devoit attaquer; ils avoient à dos les Taurisques & les Boiens, qui faisoient face du côté qu'Atilius viendroit. Les chariots bordoient les ailes; & le butin fut mis fur une des montagnes voilines, avec un détachement pour le garder. Cette armée à deux fronts n'étoit pas feulement terrible à voir. elle étoit encore très-propre pour l'action. Les Insubriens y paroissoient avec leurs braies, & n'aiant autour d'eux que des faies légers. Les Géfates, aux premiers rangs, foit par vanité, foit par bravoure, avoient même jetté bas ces habits. & ne gardojent que leurs armes, de peur que les buiffons qui se rencontroient la en certains endroits ne les arrêtassent, & ne les empêchassent d'agir. Le premier choc se sit à la hauteur, & fut vû des trois armées, tant il y avoit de cavalerie de part & d'autre qui combattoit. Atilius perdit la vie dans la mêlée, ou il fe distinguoit par son intrépidité & sa valeur, & sa tête sut apportée aux Rois des Gaulois. Malgré cela la cavalerie Romaine fit si bien son devoir, qu'elle emporta le poste, & gagna une pleine victoire sur celle des ennemis.

L'infanterie s'avança enfuite l'une contre l'autre. Ce fut un Speckacle fort lingulier, & auili timperenant pour ceux qui fur le récit d'un faix, peuvent par imagination de le mettre comme fous les yeux, que pour ceux qui en éctoient témoins. Car une bataille entre trois armées tout enfemble, est alliurément une action d'une espèce & d'une manœuvre bien particulière. D'ailleurs aujourd'lui, comme alors, in l'est pas aife de démèler, si les Gaulois attaqués de deux côtes s'éroient formés de la manière la moins avantageule, ou la plus convenable. Il est vrai qu'ils avoient à combattre de deux côtes; mais ausli rangés dos à dos, ils é mettoient mutuellement a couvert de tout ce qui pouvoit les prendre en queue. Et ce qui devoit le plus contribuir à la victoire, tout moien de suir leur étoit interdit; & une fois defaits, il n'y avoit plus pour eux de faitt à espèrer: car tel est l'avantage de l'ordonnance

à deux fronts.

Quant aux Romains, voiant les Gaulois ferrés entre deux atmées & envelopés de toutes parts, ils ne pouvoient que bien espérer du combatt mais d'un autre côté, la disposition de ces troupes & le brait qui s'y faisoit, les jettoit dans l'épouvante. Le nombre des cors & des trompettes y étoit innombrable, & toute l'armée ajoutant à ces inframents, ses cris de guerre, le vacarme étoit tel que les lieux voisins, qui le renvoient, s'embloent d'eux mémes joindre des cris au bruit que l'assient les trompettes & les foldats. Ils étoient encore estraies de l'air & des mouvemens des foldats des premiers angs, qui en estit l'arable de la vigneur de leurs corps, que par leur mudété: outre qu'il n'y en avoit point dans les premiers compagnies, qui n'eut le cou & les bras ornés de collers & de laractets d'or.

A l'aspect de cette armée, les Romains ne pûrent à la verité se défendre de quelque fraieur, mais l'espérance d'un riche butin ensiamma leur courage.

Les Archers s'avancent fur le front de la première ligne, felon la coûtume des Romains, & commencent l'action par une grèle épouvantable de traits. Les Gaulois des derniers rangs n'en fouffrirent pas extrémement, leurs braies & leurs faies les en défendirent: mais ceux des premiers, qui ne s'attendoient pas à ce prélude, & qui n'avoient rien fur leurs corps qui les mît à couvert, en furent très incommodés. Ils ne scavoient que faire pour parer les coups. Leur bonclier n'étoit pas affez large pour les couvrir, ils étoient nuds, & plus leurs corps étoient grands; plus il tomboit de traits fur eux. Se vanger fur les Archers mêmes des bleffures qu'ils recevoient, cela étoit impossible, ils en étoient trop éloignés. & d'ailleurs comment avancer au travers d'un si grand nombre de traits? Dans cet embarras, les uns transportés de colére & de desespoir, se jettent inconsidérément parmi les ennemis, & se livrent volontairement à la mort : les autres pales, défaits, tremblans, reculent & rompent les rangs qui étoient derriére eux. C'est ainsi que des la première attaque fut rabaissé l'orgneil & la fierté des Géfates.

Quand les Archers & furent retirés, les Infubriens, & Boiens & les Taurifques en vinrent aux mains. Ils é battrient avec tant d'acharnement, que malgré les plaies dont ils étoient converts, on ne pouvoit les arracher de leur poite. Si leurs armes euffent été les mêmes que celles des Romafis, ils remportoient la victoire. Ils avoient à la vérité comme eux des boucliers pour parer, mais leurs épèces ne leur rendoient pas les mêmes fervices. Celles des Romains tailloient & percoient, au

lieu que les leurs ne frapoient que de taille.

Ces troupes ne foutinrent que jusqu'à ce que la cavalerie Romaine fût descenduë de la hauteur. & les eût prises en flanc. Alors l'infanterie fut taillée en pièces, & la cavalerie s'enfuit à vauderoute. Quarante mille Gaulois restérent sur la place, & on sit au moins dix mille prisonniers, entre lesquels étoit Concolitan un de leurs Rois. Anéroeste se fauva avec quelques uns des siens en je ne scai quel endroit, où il se tua lui & ses amis de sa propre main. Emilius aiant ramassé les dépouilles, les envoia à Rome, & rendit le butin à ceux à qui il appartenoit. Puis marchant à la tête des légions par la Ligurie, il se jetta fur le païs des Boiens; y laissa ses soldats se gorger du butin, & revint à Rome en peu de jours avec l'armée. Tout ce qu'il avoit pris de drapeaux, de colliers & de braffelets, il l'emploia à la décoration du Capitole; le reste des dépouilles & les prisonniers servirent à orner son triomphe. C'est ainsi qu'échoua cette formidable irruption des Gaulois, laquelle menacoit d'une ruine entière non feulement toute l'Italie, mais Rome même.

Après ce fuccès, les Romains ne doutant point qu'ils ne fussient et act de chaffer les Gaulois de tous les environs de Pô, ils firent de grands préparatifs de guerre, levérent des troupes, & les envoièrent contre eux sous la conduite de Q. Fulvius & de Titus Manlius, qui venoient d'être créés Consils. Cette irruption épouvanta les Boiens, ils se rendirent à discretion. Du reste les plues surent le grosses, & la piete rawagea telloment l'armée des Romains, qu'ils ne firent rien de

plus pendant cette campagne.

L'année fuivante l'ublius Furius & Caius Flaminius fe jettérent encore dans la Gaule, par le païs des Anamares, peuple affez peu éloigné de Marfeille. Après leur avoir persuadé de se déclarer en leur faveur, ils entrérent dans le païs des Insubriens, par l'endroit où l'Adda se jette dans le Pô. Ajant été sort maltraités au passage & dans leurs campemens, & mis hors d'état d'agir, ils firent un Traité avec ce peuple. & fortirent du païs. Après une marche de plusieurs jours, ils passérent le Cluson, entrérent dans le pais des Cénomans, leurs allies, avec lesquels ils retombérent par le bas des Alpes, fur les plaines des Insubriens, où ils mirent le seu, & saccagérent tous les villages. Les Chefs de ce peuple voiant les Romains dans une réfolution fixe de les exterminer, prirent enfin le parti de tenter la fortune, & de risquer le tout pour le tout. Pour cela ils rassemblent en un même endroit tous leurs drapeaux; même ceux qui étoient relevés dor, qu'ils appelloient les drapeaux immobiles, & qui avoient été tirés emple de Minerve. Ils font provision de toutes les munitions nécessaires, & au nombre de cinquante mille hommes, ils vont hardiment & avec un appareil terrible se camper devant les ennemis.

Les Romains de beaucoup inférieurs en nombre, avoient d'abord diffein de faire uflige dans cette butaille, des troupes Gauloifes qui évoient dans leur armée. Mais fur la réflexion qu'ils firent que les Gaulois ne fe font pas un ferupule d'enfraindre les Traités, & que c'étoit contre des Gaulois que le combat devoit fe donner, ils craignirent d'emploier cux qu'ils avoient dans une affaire il déliteat & fi importante; & pour fe précautionner contre toute trahifon, ils les firent paffer au-éda de la rivière, ex plièrent enfuite les ponts. Pour eux, ils reflérent en deçà, & fe mirent en bataille fur le bord; afin qu'iant derrière eux une rivière qui n'tôtip say guéable, ils n'éférafilent de fa-

lut que de la victoire.

Cette bataille eft célébre par l'intelligence avec laquelle les Romains s'y conduilirent. Tout l'honneur en elt du aux Tribuns, qui infruifirent l'armée en général, & chaque foldat en particulier de la manière 
dont on devoit s'y prendre. Ceux-ci, fiir les combats précédens, 
avoient oblérvé que le fue & l'impétuolité des Gaulois, rant qu'ils n'étoient pas entâmés, les rendoit à la yérité formidables dans le premier 
choc; mais que leurs épéces iravoient pas de pointe, qu'elles ne frachoc; mais que leurs épéces iravoient pas de pointe, qu'elles ne fra-

poient que de taille & qu'un seul coup; que le fil s'en émoussoit, & qu'elles se plioient d'un bout à l'autre: que si les soldats, après le premier coup; n'avoient le loilir de les appuier contre terre & de les redreffer avec le pied, le fecond n'étoit d'aucun effet. Sur ces remarques les Tribuns donnent (a) à la première ligne les piques des Triaires qui font à la feconde, & commandent à ces derniers de se servir de leurs épées. On attaque de front les Gaulois, qui n'eurent pas plutôt porté les premiers coups, que leurs fabres leur devinrent inutiles. Alors les Romains fondent fur eux l'épée à la main, fans que ceux-ci puissent faire aucun ufage des leurs: au lieu que les Romains aiant des épées pointues & bien affilées, frapent d'eftoe & non pas de taille. Portant donc alors des coups & sur la postrine & au visage des Gaulois, & faifant plaie fur plaie, ils en jetterent la plus grande partie fur le carreau. La prévoiance des Tribuns leur fut d'un grand secours dans cette occasion. Car le Consul Flaminius ne paroît pas s'y être conduit en habile homme. Rangeant son armée en bataille sur le bord même de la rivière, & ne laissant par là aux cohortes aucun espace pour reculer, il ôtôit à la manière de combattre des Romains ce qui lui est particulier. Si pendant le combat les ennemis avoient pressé & gagné tant foit peu de terrain fur fon armée, elle eut été renverfée & culbutée dans la rivière. Heurensement le courage des Romains les mit à couver de ce danger. Ils firent un butin immenfe, & enrichis (b) de dépouille confidérables, ils reprirent le chemin de Rome,

(a) Sur cer remarques les Tribuns donnent à la premiere ligne ler piques , on les pertulfannes des Triaires. | le ne comprens point mon Auteur dans cepassage. Je ne vois nulle part dans son fixié-me Livre de la discipline des Romains, nidans aucun endroit de fon Histoire, ni dans aucun des Auteurs qui ont écrit de leur milice, qu'on deformat les Triaires de leurs pertuifannes, pour les donner aux Haffaires, & qu'on fit combattre ceux-ci avec l'épée & le bouclier. Je vois bien qu'ils s'enchafférent entre les diffances des cohortes de la première ligne; mais pourquoi leur ôter leurs armes, puliqu'ils combattent avec elles? D'ailleurs les Triaires formoint la troifiéme ligne, ou pour mieux dire la réferve. On fçait bien qu'on les Inféroit souvent dans les Princes. ou dans les Haftaires; mais on croiroit, de la facon dont l'Auteur s'exprime, que le poste des Triaires étoit à la seconde ligne. Cet endroit est obseur & sort embarrassé. J'ai eru dévoir passer cela, & dire qu'on sit passer les Triaires à la premiére l'gne.

(b) Enrichis de dépuiller confiderables, ils prifealement Title-Live & Piusayole different mais le demand Title-Live & Piusayole differt, mais must le dema des pris baux, que les Confils Publiss. de plerre. Si l'ou me demandoit où j'al appris Fetius & Caisa Flaminius entrécentavec unearcette nouvelle, je fetois fortembartatle; must je mué dans le pala des Gaulois de l'autre côté du

Pò fans aucune résistance, & qu'ils se portérent jusques sur l'Adda pour entrer dans le pais des Gaulois Infubriens. Juiqu'ici je ne vols aucun embarras; mais loríqu'il s'agit de la bataille qui fut donnée en deçà de cette rivière, & qui fui fi glorieufe aux Romains, Il ne fait non plus de mention de Furius que s'il n'eût jamais été au monde. Il paroîs affez qu'il n'y étoit pas. N'auroit-il pas eu sa part de la glose des Officiers de l'armée, s'il s'y fût trouvé? Car on lui reprocha de ne s'être pas conduit en habile Général, pour avoir range fon armée & combattu trop près du bord de la riviére qu'il avoit à dos. Notre Auteur attribué toute la gloire de cette victoire 1 Flaminius, après avoir dit que l'intelligence des Tribuns & la v leur de ses troupes réparérent la fauté du Général. Orofe (a) n'a parlé que de Flaminius, & no dit pas un feul mot de l'autre. Venons à son triomphe, on le charcheroit inutilement dans Polybe. Son silence à cet égard me surprend un peu, il faut qu'il alt oublié qu'il triumpha. Cela est cependant si vrai, que non feulement Tite-Live & Plutarque le difent, mais que le triomphe se trouve dans un monument de pierre. Si l'on me demandoit où j'ai appris

(a) 0-0, 16, IV. cap. 13.

L'année fuivante les Gaulois envoiérent demander la paix: mais les deux Confuls Marcus Claudius & Cn. Cornélius ne jugérent pas à propos qu'on la leur accordat. Les Gaulois rébutés, le difpoférent à faire

me souviens de l'avoir lu dans un Antiquaire

oui en donne l'infeription.

Tite-Live prétend que les deux Confuls triomphérent. Il me permettra de n'en rien croire. Je me fouviens très bien de ne l'avoir pas reman dans l'infeription, où il n'est parle que de l'ia-minius, non plus que dans l'utarque, qui dit seulement que les deux Consuls marchérent dans le pals des Gaulois Infubriens, & que le Sénat aiant appris que leur élection s'étoit trouvée irrégulière, leur écrivit de revenir incessamment à Rome, ain de se démottre de jour charge; mais que Fiaminlus foupçonnant le contenu de cette lettte ne l'ouvrit qu'après fa victoire. Ce qui choqua fi fort le Sénat, pour avoir menqué sa respect qu'il devoit à fes ordres, quilt s'en fallut de bien peu qu'il n'entrât dans Rome fans triempher. Il triompha pourtant l'an 553 de Rome, pour des-cendre enfaite avec son Collégue de la qualité de Conful à celle d'un fimple Sénateur. Cela prouve manifestement que Furius ne triompha point. Apparemment qu'il fut détaché qualque part pour s'oppofer aux Gaulois, qui n'avolent point bougé, craignant qu'ils ne prissent les armes, & qu'il ne fe trouvit entre deux armées, dont l'une lui eût på fermer le paffage , pondant que l'autre l'auroit tenn en échec de l'autre côté, sans savoir comment se démêter d'un si mauvais pas , al d'où tirer fes vivres.

Oul me diroit que Flaminius ne fut point chanfonné & brocarde des foldats & des Officiers de fon armée dans fon triomphe, je n'en croirois rien. Ils ne pouvoient ignorer qu'ils avoient réparé, par leur valeur; & par la conduite des Tri-buns, la fottife de leur Général. On peut juger que chacun la chanta de fon mieux , & bien des choses de sa vie que nous ignorons aujourd'hui. Un recuell de vaudevilles en ce tems-la comme sujourd'hul, étoit une pièce très-nécessaire à un Historien qui vouloit écrire sincérement. Il ne faut pas douter que les Curieux de Rome ne fiffent des recueils de chanfons triomphales : c'eft dominage qu'elles foint perducs. Il est certain que nous faurions bien des chofes de la vie des Triomphateurs, qui ne leur faifolent pas beau-coup d'honneur. Je suis persuadé que les chan-fons contre les Généraux ne valoient pas celles que nous faifons contre les nôtres, lorfque leur conduite dans certaines entreprises prête le flanc à la glose des railleurs.

On n'entend plus parler de triomphe depuis les onains, cela excitoit (urieufement à bien faire. Bien que nos Généraux modernes vitôroieux ne traverient, point une Capitale fur un char, cela n'empêche point qu'ils ne foient chantés, & qu'on ne leur reptoche quelquefois qu'ils, ont fait le moins befugill is pervolent le plus. & quiton un theur fifth wir nest individence direct plus tossipiers dibei qui ils is dolvent uniquement au courzeg de leurs troupes, à la bonne conduite de quielque Officier Général qui a fait de fin etce, d'a nonda la leur, ou à la fortune car il fant ben qu'il j' un leur, ou à la fortune car il fant ben qu'il j' ur des Généras un colt bioles dans les viétoir un des Généras un colt bioles dans les viétoir un des Généras un colt pour de la vier. Il sont besse v'en frier éte à la Cour de à la villo, lis ne prouvent réte, no s'en inter aux chandons, qu'infout pas unijous set en changes qu'in pour pas unijous set chandons, qu'infout pas unijous set chandons qu'in-

De town même de Camillus, qui fixt na grand Capitaine, ess fortes de chanfons Apriques de todien dela tout établier dans les striomphes. Il étonien dela tout établier dans les striomphes. Il éprouva dans le finn que la conduite précit past il proporte de l'un est passible de la companie de la rapporte à l'un terrappe. Il ne fair pas plus éparane pour être monet for un char. traite par des chevans blancs, que sil est été à pied dans la ville selles adtors i giéques d'un ples apurat cheraux blancs de fon char fournitront madére aux foldurs de te bain ailler. C'étot la cottume dans les circimphes de tomber far les fautes du Cécafra, in "avoit gard de manquer. Call étot checus m'avoit gard de manquer. Call étot checus m'avoit gard de manquer. Call étot checus m'avoit gard de manquer. Call étot de la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de manquer. Call étot de la la m'avoit gard de m'avoit de la m'avoit de la la m'avoit gard de m'avoit de la m'avoit de la la m'avoit gard de m'avoit de la m'avoit de

L'origine de cette coûtume est expliquée dans

le septième Livre de Denys d'Halicarnasse, Les chanfons fur les batailles perdues étoient fina doute les meilleures, auffi tout le monde se mélois d'en faire. Je les crois aussi anciennes que la guerre. La raifon de cela est, que les foldats font naturellement railleurs, & fort alertes fur les fotrifes & le ridicule de leurs Généraux, ce qui frit que ces Généraux se corrigent de leurs défauts autant qu'il leur est possible. Les Grees étoient grands faifeurs de chanfons ; leurs Généranx , qui n'alloient pas du bon pied en befogne, s'en trouvotent fouvent accablés, bien que le rriomphe leur fût Inconnu. Polybe nous l'apprend. Alcée fit une chanson sur la bataille que Philippe Roi de Macédoine perdit en I hestalie contre les Romains. Ce Prince ne fit autre chose que d'y retorquer par une autre. Quel dommage que nous n'aions pas celles que les foldats chantérent dana les triomphes de Céfar! Comme ils n'avoient rien lui dire à l'égard de ses péchés de commission à la guerre, car la confcience étolt fort nette fur ce point-là , ils l'attaquérent fur les foiblesses de

fa vie. Le mai n'étoit pas grand, puisou'il avoit

cela de commun avec tout le refte des hommes.

Comme il étoit un peu paillatd, on ie ptit par cet

endroit là: il parut fous ce titre dans fon triom-

Tome III.

un dernier effort. Ils sirent lever à leur folde chez les Géfates le long du Rhône environ trente mille hommes, qu'ils tinrent en haleine, en attendant que les ennemis vinsient. Au Printems les Consuls entrent dans le païs des Insubriens, & s'étant campés proche d'Acerres, yille située entre le Pô & les Malpes, ils y mettent le siège. Comme ils s'étoient les premiers emparés des postes avantagens, les Insubriens ne purent aller au seours recendant pour en faire lever le siège, ils frent passer le Pô à une partie de leur armée, entrérent dans les terres des Adrèens, & alliègerent Clastidium. A cette nouvelle Marcus Claudius à la tête de la cavaleire & d'une partie de l'instaterie, court au sécours des assissées. Sur le bruit que les Romains approchent (a), tês Gaulois laissent la Clastidium, viennent au devant des ennems, & & frances.

phe. Il y parut encore fous celul d'avoir été un três-beau & très-almable garcon dans la jeuneffe : aussi l'accusoit-on d'avoir été la femme de tous les maris, & le mari de toutes les femmes. On n'ent garde de laiffer échapper cet article dans fes triomphes.' Les foldats ne manquoient pas d'appeller les Romains à ce spectale. Venez, leur disoiene-lls dans leurs chansons; approchez; maisavant toutes choics & pour cause, gardez bien vos femmes, mettez les fous la clef, fi vous crolez qu'elles en valent la peine. Nous vous amenons des Gaules le plus grand Capitaine du monde, & le plus grand paillard de la terre. S'il est chauwe comme la main, le mal n'est pas grand: sa tête est fibien couverte de lanriers, qu'il ne parolt rien de cette difgrace ; & fa bourfe eft fi bien remplie de l'ordes Gaulois, qu'it a pillés fans miséricorde, que nous aurons tous lieu d'être contens, puisqu'il no se plait pas moins à donner généreulement qu'à prendre à toutes mains, lorfque l'occasion s'en présente.

Urbani ferrate uxeres, Machum calvum adilecimus. Aurum in Gallia effusivifti, bis fumpfifi mutuum.

Suétone nous a confervé ce Diftique chanté au tiomphe de ce fameux Capitaine. Il n'étoit pas fans dout des plus mauvais, mais en voici un autre qu'il nous fournit qui emporte la piéce.

Gallias Cofar fubegit, Nicomedes Cafarem: Ecce Cafar nunc triumphat, qui fabegit Galllas. Nicomedes non triumphat, qui fubegit Cafarea.

Si M. de Turenne avoit triomphé à Paris après tant de victoires remportées, les foldats dans leurs chanfons lui auroient donné tous les éloges dont Ceiar était digne, faur qu'il fit poffible de trou-

ver le modulete défent en la la Jiffé enté érionplant comme le Héror Romain dans ét patrie, orné de la vortu militaire toute-pure, & ét couce les autres qui manuolent au premier quoiqu'en petit nombre. Si Alariborough, que les vaveres Londes feu un cher pour les vidoires remportées fur nour, que de bons most rimés les foldats a variencien-li pas décondé fur fon avasite, qui a terril routes feu bellet articos, via competitue de la terril routes feu bellet articos, via que pue tocomou lum les fac Grands de coter naloque tacomou lum les fac Grands de coter na-

(a) Sur le bruit que les Romains approchent, les Gaulois laissent là Ciastidiun, & viennent au-de-vant des ennemis.] Il eut été à souhaiter que Polybe fût entré dans un détail un peu plus circonf-tancié de cette bataille. Il n'en dit que deux mots, & nous laiffe là : car il parolt que cette affaire fut confidérable, on se choqua de front. Il paroît que les Gaulois furent dépouillés de leurs alles de cavalerie, & que celle des Romains s'étant repliée, fur l'infanterie, comme fit M. de Gafsion à Rocrol , & M. d'Avarey à Almanza; & les aiant enfuite envelopés, die l'Autour, & atta-qués en queue & en flanc, ils plièrent de toutes parts: une partle fut culbutée dans la rivière, & le plus grand nombre taillé en pièces. Voilà un fait qui porte avec lui deux bonnes leçons, dont peu de Généraux ont sçû profiter. Les fuiards ne peuvent plus nuire, & la plus grande de toutes les folies est de les pousser trop toin. Il faut leur lacher quelques troupes aprés, & revenir fur fes pas avecle gros, pour tomber fur les flancs & fur les derrières de ce qui refte en entler, comme firent les Romains. C'est le défaut de la nation Françoise de perdre le fruit de sa valeur par l'excès de la valeur même, plus impétueule & plus étourdie que celle des autres nations moins vives & plus segmatiques. J'ai cité deux Généraux François qui n'ont pas donné dans ce défaut, je les cite comme des gens rares. Il est certain que nous donnons bequeous à l'art dans le commengent en hataille. La cayalerie fond für cux avec impétuolité, ils foutiement de bonne grace le promier choc' mais cette cavalèrie, les aiant enfuite envelopés & attaqués en gened & en flanc, ils pliérent de toutes parts. Une partie fut culbutée dans la rivière, le plus grand ombre fut paffe au fil de Piepe, Les Gaulois qui étoient dans Accertes abandonnérent la ville aux Romains, & se retirerent à Milan, (a) qui est la capitale des Insuirement.

Cornelius le met fur le champ aux trouffes des fuiards, & paroît tout d'un coup devant Milan. Sa préfence tint d'abord les Gaulois en téfied: mais il n'eut pas fi tôt repris la route d'Acerres, qu'ils fortent fur lui, (b) chargent vivément fon arrièregarde, en tuent une bonne

cement d'une affaire générale mais j'ai remanqué en bien des occasions que nous y donnous peu, dès que le succès nous paroit affairé, de que le premier avantage remporté femble nous affairer, de la vistoire.

Les ejerte vifi & ploins de fau dolvenetère dans une propérelle défigne d'out mêmes ; de prier quelqu'un de leurs amis de les avertri loriqu'ils fei libircont emporter trop join a près les faiards : car il ne fe, recontre pas tons les jours des Princes Roberts, qui combert trois fois dans les mêmes fautes fans pouvoir s'en corriger. Ca Prince étoit frès de l'Efectur Platin, faut étonderie fut la cause de tous les mailleurs arrivés à Charles 1.

La feconde legon qu'on peut tiere du fait dont parle mon Autres, el d'en- jemis autendre l'ennemi dans foi legnes, loriqui ou est engagé dans un parle mon Autres, loriqui ou est engagé dans un devante, Les Guallos pritient es parle, fans vous l'évémence puille faire praver que ce n'est pas le post agre de la pruvient. Si fest Son Alzeffe Roble Monfeigneur le Duc d'Orleans ne feftis Roble Monfeigneur le Duc d'Orleans ne feftis per tenuré bisé par les ordres de locus, et que per tenuré bisé par les ordres de locus, et que le fertalment de ce Prince, les ennemis suifient été idefilibliment butts.

(a) Streathens à hiline, spit off in explante less implaireme.) Millin etch in ce terminel, a Congratums varts une ville tra's grande di tra's possible, del michael qu'elle poux être milli au nombre des villes dont en ignora l'origine. Elles écide en conce sujourché. Cellaires uraint lors bien fait de nous en dire quelque chois en palline, et de cu qu'il ne fait point ... Jenn évouries, sit y Millin daux fon Vinige à Beste, d'evro il il dans l'ent de l'entre conflict pie dail, quel fils le possible spessifier, que

pro media parte portabas lanam pro pilli.

Et que Lanigera de fue nomen habet. Sidon. Apol.

Vollik et qui arrive de toutes les villes dont on gone l'origine. On invante toujour quelque l'abbe imperationers pour les constitues de label imperationers pour les constitues de label in l'am England de l'ambient de la companie de partie de l'ampire de l'ampire de la companie de la régine de Deury le Tyran II ditique les Gaules actual tipes avec ce l'êtrice, qui fabbit la ques mois spots le print de Romag qu'il fachtifques mois spots le print de Romag qu'il fachtifce de la fondéront la villes de Allina, de Colme, de con la fondéront la villes de Allina, de Colme, de l'ampire de l'ampire de l'ampire, de Trette de Verence, ce de l'ampire, de Trette de Verence, de l'enque qu'il restructions.

(b) It was to field repris la route d'actera, qui li foreta pri la charge vinit foreta pir hai, charges vivenem fin arrièrezante. L'attoque d'une arrièrezante. L'attoque d'une arrièrezante l'avance. Peu degens font capables de conduire ces fortres d'attons. Nous manquons nume de région de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la commanda

La plupartide nos estaspenes d'arrièregardes confeitnes en de grandes circimochtes, de cite ne va effective de la companion de la contractiva de centre beforge a prencionalitie no circimochte de centre beforge a prencionalitie no circimochte de la contractiva de centre beforge a prencionalitie no contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva partie, & en mettent plulieurs en fuite. Le Conful fait avancer l'avantgarde, & l'encourage à faire tête aux ennemis, l'action s'engage, les Gaulois fiers de l'avantage qu'ils venoient de remporter, font ferme

mier avantage remporté, à moins qu'on ne foit en forces foutenu de toute l'armée, & en état d'attaquer l'ennemi dans sa marche: alors Il saut pouffer austi loin qu'on peut, vivement & tête baiffée, pour ne lui pas donner le tems de sero-connoître, & celui de tourner & de débrouiller fes Colonnes parmi l'embarras des bagages. Mais lor fou on s'apperçoit que l'ennemi commence à fe railier & à se remettre de son trouble, par les secours qui lui arrivent à tout moment, qu'il toutne vifage, & tient bon aux endroits favorables, c'est une marque que la résistance augmentera toujours infqu'à se voir straqué soi-même. Il est alors de la prudence de terrir la bride un peu haute à ses troupes, de laisser aller l'enneml, & de le voir s'éloigner peu à peu, de peur que le Gé-néral ne se trouve trompé dans ce qu'il s'étoit ré-Tolu de faire, qui étoit d'attaquer cette arriéregarde, fans penfer que pour avoir pouffé trop-loin il fe voit peu à peu, & fans y prendre garde, engagé dans une action générale, fans pouvoir l'éviter, & à laquelle Il ne s'étoit pas préparé, & rarement s'y trouve t-on : car il faut un fi grand art pour cela, que j'en connois peu de capables de mettre ce bel srt en œuvre; & comme le pris change à chaque pas qu'on fait . Il faut une attention infinie. & changer l'ordre de la marche felon la nature des lieux: ce qui ne feroit pas difficile, fi cette partie de la guerre étoit réduite en principes & en méthode. Il vaut donc micux prendre le parti que j'ai propose, à moins que la fituation des lieux ne nous foit fi favorable & fi avantageuse, que nous puissons espé-rer de tenir bon & d'y attendre l'ennemi, avec espérance de réuffir. Siles Gaulois, contens de leur premier avanta-

ec os is folloti pas abmolomes à leur Impériori maurelle, les Romains neuflett pas cu la tens de soumer fur eux avectoures leurs forces, che fullam rétifet fur leurs pertes. Cette fillaires, qui rétoit d'abord capgée avec beuscoup d'ordre de decondris, eut une fin miburerust; ch'ordre de decondris, eut une fin miburerust; c'étolet nes attendis, à folion vourel les appunces ils fe trovièrent nels polités, à obligit de combitte majoré qu'ils neuffent pour être megorets urit pois, anni leur valeur éont étous-

M. le Prince de Condé tomba dans la même Faute à Senéfen 1674, mais comme îl ne s'eft quéres vu de Hêros de la force, il fe tira beaucoup mieux de plus glorieu (mont d'affaire que les Généraux des Gaudois, qui n'étolent pas fi habites; mais il y perdit tant de monde, qu'il avous luimâne qu'il n'y avoit pas dequoi fe feliciteir. Il

tembs fort à propos fut l'artifequende de l'aix mée de Pirice d'Orage, la brait pleiement, fe rendit maitre des équipages, y mit le leu, & poult toujous en avant. Tout autre moins arround en le commandation de l'aix de

Le Prince de Condé fit attaquer tont ce front-It à diverses reprifes, fans qu'il lui fût possible d'en déloger l'enneml. Cette affaire fut terrible. & le Général plus qu'elle, c'eft une des plus fanglantes dont on ait oul parler depuis longtems, Ce grand Capitalne fe gouverna au commencement en Guerrier profond & déterminé, il pouffafort avant dans ces houblonnières fans en voir le fond, tout lui réuffit comme aux Gaulois; mais la fin ne répondit pas tout à fait au commence-ment, il trouva à chaque pasqu'il faisoit de nouveaux obffacles & de nouveaux ennemis qui fuecédoient sux autres. Il y perdit une infinité de monde, fans fe rebuter ni fans vouloir quitter partie, trouvant l'affaire trop engagée: tant if est ordinaire sux coursges un peu trop embrasés de continuer à fuivre une entreprife, quandon s'y est une sois embarqué, & à laquelle on ne s'engagerolt pas, fi on prévoloit quand on l'a commencée où elle dolt aboutin

S'Il se comporta en grand homme, on ne peut s'empêcher de dire qu'il se pique un peu trop aujeu, il en passa même les bornes. On le vit envelopé d'un feu effroiable de moufquetades. Il v arut en vaal Héros qui voit tout perdn, s'il ne le livre lui-même aux plus grands dangers, en Hercule, Hercules furans, en Hercule faifi de fureur, plus mauvais que celui de Sénéque, qui conferve pourtant cequ'il ya de divin en lui : car au milieu de cet orage facervelle ne fe démonta smals, tant li l'avolt bonne & ferme. S'il en falloit croire bien des gens, qui ont été les témoins de cette fanglante journée, cette tête tergiverfa. Ils difent qu'il fut au commencement grand Copitaine , jur le milieu plus foldat que Capitaine : & fur le fin ni t'un ni t'autre, puifqu'il eft für qu'il ne feaveit plus ois if en esoit, non plus que les outres. Je fuis bien aifûré que les ennemis ne le scavoient pas mieux que nous, & qu'ils ne se virent pas peu embarraffés loríque nous cômes quelque tems; mais bien-tôt enfoncés, ils prirent la fuite vers les montagnes. Cornelius les y pourfuivit, ravagea le païs & emporta de force la ville de Milan. Après cette déroute les Chefs des Infubriens ne voiant plus de jour à fe relever, se rendirent aux Romains à discrétion.

Ainsi se termina la guerre contre les Gaulois. Il ne s'en est pas vu de plus formidable, li l'on en veut juger par l'audace desespérée des combattans, par les combats qui s'y sont donnés, & parle nombre de ceux qui y ont perdu la vie en bataille rangée; mais à la regarder du côté des vûes qui ont porté les Gaulois à prendre les armes de de l'inconfidération avec laquelle chaque chose s'y est faite, il n'y eut jamais de guerre plus méprifable: par la raison, que ces peuples, ie ne dis pas dans la plûpart de leurs actions, mais généralement dans tout ce qu'ils entreprennent, furvent plutôt leur impétuolité, qu'ils ne confultent les régles de la raifon & de la prudence. Aussi furent-ils chassés en peu de tems de tous les environs du Pô, à quelques endroits près qui font au pied des Alpes; & cet événement m'a fait croire, qu'il ne falloit pas laisser dans l'oubli leur première irruption, les choses qui se font passées depuis, & leur dernière défaite. Ces œux de la fortune font du reffort de l'Histoire. & il est bon de les transmettre à nos neveux; pour leur apprendre à ne pas craindre les incursion subites & irrégulières des Barbares. Ils verront par là qu'elles durent peu, & qu'il est aise de se défaire de ces sortes d'ennemis, pourvû qu'on leur tienne tête, & que l'on mette plûtôt tout en œuvre, que de leur rien

pénétré le village du Pay, & jusqu'à la ravine que les ennemis mirent devant eux dans leur retraite, où ils lui firent périr tant de monde, que la terre en fut toute couverte. Heureusement la nult arriva, & le filence avec elle, fans qu'aucun vit goute dans ce qu'il reftoit à faire pour la victoire : de forte que tont finit là, fans qu'on ait pû sçavoir encore qui des deux Géné-raux l'avoit gagnée. Chacun se l'attribua, & chacun de fon côté remercia le bon Dieu par un Te Deum. Les plus équitables décident nettement en faveur du Prince, je fuis de leur avis. Il paffa la nult fur le champ de bataille . tout prêt à recommencer le lendemain. Les ennemis n'eurent garde de l'inviter, ils s'en allérent. Franchement de telles journées ne méri-tent pas un triomphe, lorsqu'elles n'aboutiffent qu'à inonder un champ de bataille de fang & de carnage. Chez les Anciens le Prince de Condé eut été couronné; fan action n'eut point passé ponr équivoque; il en cût en tout l'honneur, puisque l'ennemi se retira à la faveur des téné-bres, & laissa là le champ, les morts, & tout ce qu'il faut pour dresser un trophée très-sanglant à la vérité, mais en feauroit-on dreifer d'autre lorfqu'on commence une action en grand

Capitaine, & qu'on la finit dans la réfolution de furmonter ce qu'il n'est guéres possible de valucre? Il ne laissa pas que d'alter jusqu'au ravin, qu'il est emporté, si la nuit ne set survenué.

Les manes de M. le Prince d'Orange me le pardonneront; il pouvoit fort bien fe dispenser de s'attribuer la victoire, & les autres auroient sort blen falt d'épargner les frais du To Deum: les Muficiens de Bruxelles & de Madrid ne feroient pas pour cela morts de faim, blen qu'en ce tems-là ces fortes de chants de réjouissance fussent prefme oubliés. La victoire étoit uniquement due a M. le Prince. Il étoit demeuré maître du champ de bataille, des morts, & des bleffez, du bagage, des houblonniéres, du bois, du villago du Fay & des prifonniers. Eft-ce avoir remporté la victoire que de s'être bien défendu ? Si cela étoit, il y auroit bien des batailles perdues qui fo trouveroient gagnées, & celle de Malplaquet pourroit être mife au nombre decelles la, quoiqu'à dire vral elle ne fut jamais perdué. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il a dépendu toujours de nous de la gagner au commencement & veza le milieu de l'action. Je décriral cette bataille. I'on verra fi elle vient d'un bon Peintre.

colder de ce qui nous appartient. Je fiuis perfiuadés que ceux qui nous ont iaities l'Ittitoire de hirruption des Perfis dans la Gréce & des Gaulois à Delphes, ont beaucoup contribué au faccès des combats que les Grecs ont foutenus pour maintenir leur liberté. Car quand on fo repréfente les choise extraordinaires qui fe intent alors, de le nombre innombrable d'hommes, qui maigre leur valeut & leur formidable apparteil de guerre, furent vaincus par des troupes, qui figirent dans les combats leur, espofer la refolution, l'adrelle & l'intelligence; il n'y a pius de magafilés, plus d'arfanux, plus d'armées qui épouvartent, ou qui fallent perder l'epièrancé de pouvoir défendre fon pais & fa patrie. Or comme les Gaulois n'ont pas feulement autrefois jette la terreur dans la Gréce, mais que cela eft encore arrivé pluficurs fois de nos jours, es été pour moi une nouvelle raifon de reprendre de plus haut, & de rapporter en abrégé les principaux points de leur Hiftoire. Revenons maintenant à celle des Carthagnois.

## OBSERVATONS

Sur la bataille de Télamon.

§. I.

Résexions sur le combat qui précéda la journée de Télamon. Désaite des Romains,

V Oici un événement fort fingulier & très-remarquable, l'Histoire ne nous offre fren qui en approche, au moius quant aux circonflances. Mettons-le au nombre de ceux qui ne font pas liés à une eaute déterminée, & qui nois forta autilicables, qu'ils font au-deflus de la prévoiance humaine. On ne figuroit par conféquent acculêt les Princes Gaulois d'en avoir manqué. On ne peut pas dires not plus que les Gérénux des deux armées Romaines dûrent le fuecès de cetre finneule journée à la figelfie leur conduite, o a la un defficin profond & concret entre ux.

Le Conful Emilius éctoi fi peu informé de la marche d'Atilius, qu'î ne foupconnoit même pas oli l'écto, in infeme trop où l'avoit débarqué avec los marche avale, bien qu'î le fête en mer, & qu'il accouroit à fon fecours; mais il ne penfa jamais qu'î vint à la rencontre des Gaulois: ceue-ci ne l'ignoroiten pas moiss. Ils croioien n'avoir affaire qu'à Emilius, qu'ils avoient à dos & fur feur marche, Atilius ne feavoit pas même qu'ils simferne de fon céde, & qu'il fuffent fuirity par fon Collégue.

Il y a plus, Adilus étoit dans la marche des ennemis fins (qu'otr lui-même qu'il y étoir, & qu'il les aurois biente fin les bars. Voills fins deure une avanture souch fait extraordinaire, qui puroit fort un roman: trois armées dans une erreur, & une égale furprisé. Ce fiu un pur effet du hazard; & tout ce qu'on put nap-poure à la conduite, c'eft que chacun agit conformément aux circonflances, & fe right finr ce qui en dépendoit. Mais avant que d'entrer dans l'analyté de cette baraille, il eft ce un framble à pronso de ne point écreture le combte un trécéta éct maille, il eft ce un framble à pronso de ne point écreture le combte un trécéta éct de l'année de l'anné

te grande action. Il me paroit digne d'être un peu plus dévelopé qu'il n'est dans le texte, & d'être accompagné de quelques observations pour l'instruction des pens de guerre: car les fautes des Romains sont du nombre de celles qui méritent le plus d'être remarquées. Les embuscades d'armées ou d'un grand corps de troupes : comme celles d'un petit, sont trop ordinaires à la guerre pour n'être pas remarquées. L'Histoire ancienne & moderne ne s'en trouvant que trop remplie, les François comme moins flegmatiques & plus étourdis que les autres nations, font un peu fuiers à donner dedans,

L'Auteur en dit bien quelque chofe, mais il coule plutôt légérement dessus qu'il ne l'explique. Cependant c'est un combat qui peut être comparé aux plus grandes défaites: fix mille hommes tués fur la place, une partie de l'armée Romaine envelo-

pée & affiégée dans un endroit avantageux, & le refte en fuire.

Cette entreprise des Gaulois est belle & bien conduite : mais que les Romains aiene donné dans une embufcade de toute une armée, cela me femble un peu furprenant : ie dis un peu, car ils font tombés fort fouvent dans de pareils piéges. Car enfin ce stratagême n'étoit pas autrement fort nouveau, ni fort fin pour des Romains & des Capitaines expérimentés, & s'il vous plaît dans leurs propres pais qu'ils auroient dù connoître.

Ce décampement nocturne de l'armée Gauloife, & cette cavalerie qu'ils laiffent dans leur camp jusqu'au jour, pendant que le gros de l'armée est en pleine marche & déja posté, marquoit deux choses; l'une une retraite que cette cavalerie couvroit, ou un desfein qui avoit tout l'air d'un stratagême : il étoit aisé de comprendre que l'infanterie n'étoit pas fort éloignée de cette cavalerie, autrement ç'eût été exposer celle-ci à une défaite affurée; tout étoit également à craindre, tout devenoit un fujet de défiance, de doute & de circonspection dans l'attaque de cette cavalerie, comme dans la poursuite, où les Romains s'engagérent sans réflexion & fort étourdiment.

Dès qu'ils s'appercurent qu'elle se retiroit sans entrer dans aucun engagement, qu'au contraire elle l'évitoit, & qu'elle avoit attendu le jour pour cette retraite, il y avoit lieu de foupçonner quelque piége. Dans des cas femblables on marche la fonde à la main, & l'on ne fait point un pas, qu'on ne seache ce qu'il y a à six au delà. On détache de tous côtés & fur les ailes de petites troupes de cavalerie. & avec ordre de fouiller les villages & les endroits couverts aux environs & fur la marche. Si les Généraux Romains cuffent observé pareille conduite, il leur cût été très-facile d'éviter le piége qu'on leur tendoit. Ces précautions font celles que les Généraux les plus médiocres n'ignorent jamais, & dont ils se servent dans les plus communes, com-

me dans leurs marches à l'ennemi.

Le Général Romain, qui felon toutes les apparences, fuivoit l'ennemi dans cette espèce de désordre & de désunion, qu'on remarque ordinairement dans ceux qui croient courir à une victoire affûrée: ce Général, dis-je, trompé par cette fuite fimulée de la cavalerie Gauloife, iâche imprudemmeut toute la fienne contre ces prérendus fuiards, pendant que son infanterie marche sur les traces de sa cavalerie qu'elle fuit en hâte, pleine d'ardeur & du défir de partager avec elle la gloire d'una défaite vaine & imaginaire; les Gaulois suirent, & les menérent si loin par cet artifice, qu'ils les firent donner dans une embuscade déja préparée: elle se léve & paroit tout à coup comme une machine : en même tems que cette cavalerie fait volteface, ils font attaqués & pris de toutes parts. Les événemens fubits & imprévûs, & auxquels l'on ne s'attend point, produisent toujours l'oubli des remédes, la terreur & l'étonnement; & quand même le courage ne nous manqueroit pas dans un cas où les armes tombent des mains aux ames les plus intrépides, il ne sert de rien que pour retarder de quelques momens notre perte.

Les Romains las & recrus d'une marche forcée & rout hors d'halcine fe défendirent avec rout le courage qu'on frautoir desfirer dans une surprise, c'eth-dire, que ceux qui font le mieux rétilient peu lorsqu'ils font surpris; rout ne périt pas, il s'en trouva un rès grand nombre qui percérence c'el la première chose à laquelle l'on doit d'abord penier dans une embucade, & qui le sauvéent par différens endroits le retie aiant donné par un autre, gegnérent une hauteur avantageuse, où l'ememi ne penia pas d'abord à les atmquer.

Les Gaulois délivrés d'un ennemi fi incommode, n'avoient rien de mieux à faire que de forcer les débris de cette hauteur; ils se contentent de les investir, & remettent au lendemain ce qui eût dû être exécuté fur le champ & tout à la chaude: voilà ce que j'ai crû devoir dire & démêler de ce combat, qui précéda la bataille de Télamon. une des plus mémorables & des plus célébres de l'antiquité : mais comme la gloire & les longues prospérités des Roiaumes & des Empires ne sont pas comme des flots de la mer qui s'arrêtent à un certain point, fans que jusqu'ici nous en aions pû découvrir la raison ni la cause, & qu'il est facile au contraire de trouver l'unc & l'autre dans les causes des bons & des mauvais succès des affaires humaines, sur tout de celles de la guerre, qui dépendent du plus ou du moins d'esprit, de cœur, d'intelligence & de conduite dans ceux qui en font charges : on ne fera pas étonné fi cette guerre contre les Gaulois fut heureuse & glorieuse aux Romains, par les devans qu'ils avoient pris contre un ennemi fi redoutable, sans prétendre pourrant qu'ils ne dûssent pas beaucoup au hazard ou à la fortune: car l'Histoire tant séconde en événemens finguliers & tout extraordinaires, ne nous fournit aucune guerre où le merveilleux ait plus dominé que dans celle-ci, fans être faux; elle commença & finit la même campagne, & toujours avanturière de roman. Il falloit que la gloire & les prospérités des Romains sinissent par des coups de bonheur imprévus: car ce qui préceda la victoire elle-même tient du furprenant; leur gloire & leurs prospérités atteignirent jusques-là, c'étoit-là la dernière borne, il ne leur fut plus permis d'aller plus loin, & de monter plus haut. La guerre d'Annibal, ce Guerrier habile & entreprenant, fécond en desfeins extraordinaires, fit éclipser l'étoile de Rome, par l'ascendant qu'il prit sur elle: guerre malheureuse qui arriva peu après. & qui fit connoître à ce peuole qu'il falloit descendre : ce ne fut qu'un tissu de défaires, de plaies & d'infortunes, qui le reduifirent au dernier degré de ruine & d'humiliation, & qui couvrit cette Capitale si sière & si orgueilleuse d'une honte éternelle, & d'autant plus grande, que tous les maux qu'elle fouffrit, elle les dût uniquement à la mauvaile conduite de fon Sénat, & à l'ignorance étourdie de ses Généraux. Après cette digression je reviens à mon sujet-

J'ai déj, dit que les Gaulois avoient fait invedit les détris de l'armée Romaine qui éctoient retriés fur la hauteur; leur circonfpécion est un peu trop outreé dans une nation naturellement vive de promet: de qui agir pluôte qu'elle ne délibère, particulièrement dans les définis, dont le flucés dépend d'une réolution promes de fibier. Pour le coup les Gaulois fortient de leur fibère à activité, de l'on peut direque la prudemi ses Généraux dégénéra en une vraie imprudience. Ils fingent à fe repoér des vaincre fains combate courre des gens plus faigués encore, de dans l'elpérance de les vaincre fains combater, dis rementen la partie ut lendemain. Ne faile on pas qu'on ne doit jamais remettre au lendemain une affaire qui peut dere exécute fui le champ? Leur faite ne fequant être executé. On fe fouvishedra du proverbe ancien dont l'ori-

gine nous vient de Thébes: à demain les affaires.

Il en coûta cher à Archias, Gouverneur de Thébes, qui le premier lichta ces paroles, pour avoir remis au l'endemain la lecture d'une lettre, où il eût appris, s'il l'eût ouverre, le détail d'une conjuration des Thébains, qui éclata quarre ou cinq heures après, & il n'en falloit qu'une pour la faire tomber. Thébes fecous le joug des Locédénoniens, & les fuites leur furent autant fachéufes & honteufes, qu'elles furent glorieufes aux Thébains, tant la partife & la négligence font, dangereufes à la guerre, & forment

presque toujours une queue dont on voit à peine le bout.

Les Gaulois anciens comme les modernes ont eu leur Archias comme Lacédémone. SI ces premiers n'eussent pas remis au lendemain ce qu'ils pouvoient saire sur l'heure. leur victoire eût été complette, & Télamon ne se sût pas sendu célébre par leur défajte. Emilius arriva tout à proposavec fon armée, fans que le refle des vaincus foût même qu'il fût en chemin, encore moins ceux qui s'étoient réfugiés fur la hauteur. France du malheur de cette armée, qu'il eût pû joindre à la fienne, il se pressa d'aller dégager les triftes reftes de ces troupes réfugiées fur la houteur, qu'il délivra par miracle, & qui augmentérent de beaucoup ses forces. Ce renfore le consola par l'espérance de séparer bientôt un fi grand échec. Il n'eût peut-être jamais penfé, ni eu la hardielle de le mettre aux trouffes des victorieux, & de les fuivre dans leur retraite fans cette ionetion, ou du moins se fût-il contenté de les server de moins près, & par la les Gaulois se fullent trouvés en état de combattre l'armée d'Atilius qui alloit donner dans leur marche fans le favoir: ils l'eussent infallliblement surpris & battu avant qu'Emilius en eût la moindre nouvelle. On peut juger par ce que je dis, combien une faute qui ne femble rien est sujette à propagation à la guerre : aussi dit-on qu'il n'y sût jamais de petites fautes, & qu'elles groffiffent à chaque moment.

jo ne là même fige Genéraux Gaulois, après la défaire des troipes de la hauteur, 'sils Teuffent enterés, de celle de l'autre Conful, n'estifent pas tourné tre fet fur Emilius, aninés par la défaire de deux armées. Dans ces ces il est très-rare qu'une troifiéme ofe tentri étée de tentre la fortune et lan combet contre un ennemi vichoritave de deux. Ces exemples fout fort rares, il s'en trouve pourtant dans l'Ilfidiré de tous les tems, de c'elt dommage que ie ne puillé en citer quelouir, ie réfifent à la neutation.

de peur de sortir du sujet que je traite.

Il femble que les Généraux Gaulois se désiérent du succès de leur entreprise à la venue de l'armée d'Emilius, dont ils redoutoient l'audace & la force. Leur butin les inquiétoit, ils en avoient trop pour une entreprise qui doit être exemte de tous embarras, & trop peu pour fatisfaire leur avarice & leur avidité. Il fallut une bonne harangue pour les rendre plus modérés, & se contenter de leur pillage. Ils ouvrirent alors les veux fur les difficultés qui se présentoient lorsqu'ils commencérent à craindre, & se contentérent de leur butin lorsqu'ils appercûrent qu'ils se mettoient en danger de le perdre. En effet ils avoient une infinité de raisons de se désier du succès d'un aussi grand dessein que celui de marcher à Rome. Ils trouvérent les Romains & toute l'Italie en armes. Ils ne doutoient point non plus que l'armée d'Emilius, qui venoit d'arriver fortuitement, ne se rensorçat toujours plus par la jonction des troupes des alliés; dont ils ne pouvoient ignorer la marche. Ils venoient à peine de battre & de diffiper une armée entière, qu'il en reparoit une autre le même jour, c'étoit la tête de l'Ilydre; ils favoient d'ailleurs que toute l'Italie étoit remplie de troupes qui filoient de toutes parts, & qui prenant des routes différentes, fignificient affez qu'on cherchoit à les arrêter d'un côté, pendant qu'on songeoit à leur couper les vivres & la retraite de l'autre. Ils avoient, comme je l'ai dit, remporté une grande victoire, & diffipé une armée dont les parties féparées s'étoient déia réunies, par leur négligence, à une autre toute fraiche & plus forte, qu'ils virent arriver avec étonnement un moment après la déroute de la première.

## S. II.

#### Bonheur des Romains avant la basaille de Télamon.

N oft tellement prévenu en faveur des Anciens Grecs & Romains, que ceux qui fe font chargés de leurs éloges, qui ne font pas fans doute d'un goût médiocre, leur distribuent l'encens avec cant de profusion, qu'Alexandre n'en a jamais cant brûlé pour ses Dieux : de l'autre part eeux qui sont du parti des Modernes n'en sont pas un moindre dégât; mais c'est de l'odeur & de la sumée perdue, dont les gens raisonnables fe trouvent très-incommodés. Les premiers sont peu modérés sur l'article de l'éloge à bien des égards, & les autres en tout fur celui des Modernes. Il est certain qu'en ee qui regarde l'éloquence, les Aneiens nous laissent assez loin d'eux. De peur que l'imagination de mes Lecteurs n'aille trop loin, je les avertis que je ne prétens point m'ériger en Juge fur cette matière: je fens trop bien mon incompétence pour n'en pas faire un aveu public. Je veux bien m'en tenir aux décisions des plus grands génies, qui tous déposent en saveur du mérite des Anciens: que les autres, dont l'autorité est moins respectable, gardent leur encens pour quelque autre sujet qui sasse un peu plus d'honneur à leur jugement. Je suis donc pour les Anciens quant à l'éloquence en vers & en profe de toute espéce; mais ceux qui les poussent si haut sur ce point-là, ne nous les donnent pas toujours pour infaillibles à l'égard de leurs guerres. J'écarte eelles des Grees, où nous entrerons bientôt, & même la feçonde Punique, que mon Auteur appelle la guerre d'Annibal, laquelle a mis en œuvre une infinité de favans Ecrivains anciens & modernes, que la partialité ou la prévention a pouffes jusqu'au point de farder les défauts & les infortunes. Je parle ici des Romains: car leurs Historiens sont si bienpar leur éloquence ou par leur ignorance dans un métier qu'ils ne favent pas, qu'ils font prouver le grand & le beau dans des dits, dans des faits & dans une conduite, où un homme de guerre qui les écoute avec attention trouve à peine le médiocre. & fouvent la fortife dans toute son étendue.

Las d'oges verfe's à grands flots fur la conduite & l'habiteté des Généraux Romains dans la guerre qui fait le fujet de ces obfervations, & qui finit par la vicloire de Téiamon, ne font in folibles ni vrisit: la prévention eft telle en leur fièveur, que nour ce qui artiva de fortuite dans cette guerre, est autribué à l'agoffe, à prévoiance, à profondeur de geiné & d'intelligence, & ce ne fit rien de tout cela: on le voit par la narration, c'est au hazard, c'est à la fortune des Romains, encore d'intelligence avec eux, qu'il faut faire honneur de tous ees grands évécennes: la visioire de l'Estamon et l'étre.

fet & la fuite nécessaire de cette bizarrerie.

Ce qu'il y a de bien finguller, c'elt qu'aucum de ceux qui fe font mélés de faire des remarques fur a guerres des Romains, ni Plurarque qui a ratié de la fortune des Romains, ni Rapin qui avoit l'elprit fi folisé, & qui les connolibit fi bien, ni Saint-Evernont qui a pris leur elprit dant cois leur sigas par leurs guerres; ni efin l'Abbé de Saint-Réal, ni mille autres, n'aient fait paroltre qu'ils nient pris garde à un c'énement de fortune fire treuarquishe que cefti de Télanton, qui leur celt forum une infinitée de belles réliations à fiire: cer lorique tout fembloit concourir au fuccès des affaires des Gaulois, qu'ils peffent els permins fians oppoficion, qu'ils netter dans la Tocisme, qu'ils la traverient, qu'ils ne font qu'il trois marches de Rome, qu'ils défont en chemin une grande armée qui s'opposé leur prifigie prictiqu'il femble que tout leur rie pour faire leur voiage tranquillement, qu'ils se ficiliètent d'un fi grand bonbeur; une guure smée, concept lus for réé qu'ils commandée que cell qu'ils viennent u'inentique.



PLANDELA BATAILLE DE TELAMON (

furvient à l'imprevifte, qui les fait tomber en admiration du pouvoir de la fortune, & dans la crainte & l'étonnement d'avoir encore un ennemi plus fort à combattre. Il y a là dequoi donner à penfer aux hommes les plus réfolus & les plus intrépides, il y parur aussi par le parti que les Gaulois prirent d'abandonner leurs entreprises, & de s'en aller d'où ils étoient venus; ils délibérent là-dessus, & tous s'y déterminent.

Ils quittent donc le chemin de Rome, & rebrouffent vers leur païs. Emilius qui est averti de leur marche, les suit de fort près, bien moins dans le dessein d'entrer dans aucun engagement, que dans celui de tomber fur leur arriére-garde; ce qui lui étoit aifé contre un ennemi embarraffé d'équipages & d'un burin immenfe, dit mon Auteur, qui fut, felon mon fentiment, le fujet capital de leur retraite plutôt que de leur crainte. Ils arrivent auprès de Télamon, où ils campent en front de bandière dans un poste avantageux, & dans une plaine rafe & découverte, où toutes leurs troupes fe trouvoient en état d'agir fur grand front, & fans craindre à leurs ailes, faifant face à Emilius, qui plante fon camp tout auprès.

... Le hazard voulut, dit mon Auteur, que dans ce tems-là même Caius Atilius ve-" nant de Sardaigne débarquat ses légions à Pise, & les conduist à Rome par une " route contraire à celle des Gaulois". Ceci est un peu obscur. Il est certain qu'Atilius tomboit fur leur marche, qui étoit fur le chemin de Rome, d'où les Romains n'étoient pas encore fortis; cette route contraire ne veut dire autre chofe, finon que le Conful ne tournoit pas du côté où ils marchoient. La narration le prouve, puisque Polybe ne dit pas qu'Atilius cût fait une contremarche, ou ait quitté la route qu'il avoit déja prife.

Il marchoit droit à l'ennemi fans le favoir. Autre hazard, on prend un fourrageur Gaulois qui étoit au fourrage, on le questionne, & l'on est fort étonné d'apprendre qu'on est tout près de l'armée Gauloise, qu'Emilius la suivoit en queuë, & qu'il étoit campé en présence. Atilius surpris d'une avanture si extraordinaire & si favorable, marche en grand ordre, & vient se poster sur les derrières des ennemis, leur coupe par ce mouvement leur retraite & les vivres. Les Gaulois furpris d'une telle avanture & de se trouver entre deux armées, les vivres coupés, & leur retraire à la pointe de leurs armes; comme ils ne s'épouvantoient pas aifément, & que la nécessité de se défendre élève plutôt le cœur qu'elle ne l'abbat, ils fongérent à se tirer d'un pas si dangereux par leur courage & par leur conduite.

Ils rangent leur infanterie en phalange felon leur façon de combattre ; mais comme ils se trouvoient entre deux armées, & par consequent dans la trifte nécessité de s'opposer à toutes les deux, il fallut diminuer de la moitié de l'étendré de leur front & former deux phalanges rangées dos à dos, dit l'Auteur, dont (2) faifoir face à Atilius. & l'autre (3) étoit opposée à Emilius. Ils mettent leur cavalerie (4) (5) far deux lignes aux ailes de leur infanterie, ils les couvrent de part & d'autres des chariots (6) (7). Cette précaution aux aîles de leur cavalerie ne laisse aucun lieu de douter de la

fupériorité des Romains, qui les furpaffoient à leurs aîles.

Les Gaulois avoient une éminence (8) peu éloignée d'une de leurs aîles , où ils firent paffer leur butin & tous leurs bagages (9), qu'ils firent garder par un corps de leur infanterie (10). C'est dans cet ordre admirable que les Gaulois attendirent le choc des deux armées Romaines, qui n'eurent garde de laiffer échaper une si belle occasion & leurs avantages.

Les Généraux Gaulois avoient en face à l'aîle de leur cavalerie opposée à celle d'Atilius, une hauteur (15) dont il leur importoit de fe rendre les maitres, & dont les Romains s'étoient faifis; & comme elle pouvoit beaucoup les incommoder dans le détail du combat, ils la firent attaquer. Il paroît par ce qui fuit de la natration de mon Auteur, que le combat fut très-vif & fort obstiné. Les Gaulois, qui connoissoient la conféquence de ce poste, y firent marcher des troupes fraîches pour tâcher d'en délover les Romains, lorfqu'ils apprirent qu'Atilius étoit là en perfonne : ce qui leur fit changer de deffein. Emilius, qui ignoroit que fon Collégue étoit artivé, apprit avec étonnement par ce combat engagé sur cette hauteur, qu'on contemploit de son armée, que l'ennemi étoit enfermé de toutes parts. Une chose si extruordinaire remplit son armée d'espérance & d'ardeur. On n'en étoit pas moins plein dans l'autre. Les trois armées ne tardérent pas longtems d'en venir aux mains. Les Gaulois foutinrent le choc avec un courage & une obstination extraordinaire, Polybe nous le fait affez voir, & sa battirent en gens qui n'ont d'autre falut à efférer que dans la victoire, en vrais défeipérés, réduits au parti de combattre à forces inégales pour vaincre ou pour mourir à la peine. Après un combat très-grand & très-contesté, les Gaulois sont enfin rompus & enfoncés à leur cavalerie : l'infanterie dépouillée de ses ailes est environnée de toutes parts. Les Romains en font un carnage horrible. La phalange du côté d'Emilius est pouffée fur les derniers rangs de celle qu'elle avoir à dos, & qui combattoit contre les légions d'Arilius, qui la rejettent fur l'autre; toutes les deux font enfin percées, te trouble & la confusion s'y mettent sans aucun reméde à un si grand mal. Les Roanains ferrés & dans un grand ordre, les presient de toutes parts, & les égorgent comme des bêtes. Ainfi périt cette armée formidable, bien moins par faute de conduite, de courage & de réfolution, que par le defavantage de fes armes, qui teules furent la cause de son malheur.

On croira, à l'aspect d'un événement fe extraordinaire, que l'Hilloire ne nous fournir time de grabblele, qu'il d'un iquie dans fon effecte, nullement c'ell ce que nous ferons voir dans le cours de ces obtérvations. & une habileré égale dans l'ordre & la d'filhation des trouges à celle que les Généraux Candols freur protire dans le fuer; car l'on peur dire à leur gloire, qu'ils le gouvernérent avec tour l'art & toute l'iderlié poélible; c'eft de course les ordonnerses à deux fronts. celle qui paroit la meilleure, giàtant la mélique de ces tous antiques, & fins qu'on puille les accufer d'avoir manqué en rien de ce qui dépendoir de leur copange & de la profindeur de leur visit.

Notre Auseire, qui el homme du méter, forme d'abord une quellon qui luipirold digne d'èrre propole. » D'allieurs, diril, autourd'hui, comme alors, il, , n'est pas aist de démèter, si les Gaulois araqués des deux côtés, s'éroignt formés, de combacre de deux côtés; mais austi rangés dos à dos, ils se metrolen mutuellement à couvert de tout ce qui pouvoit les prendre en queué. Et ce qui devoit le plus contribue à la victoire, cout moine de fuir leur deoi harchis çê une fois desa faits, il n'y avoit plus pour eux de falur à espérers car tel est l'avanuge de l'ordonnace à deux fronts.

L'Aucur eft un peu équivoque dans certe première preposition, on ne comprendpes trop bien ce qu'il veut dire. Il eft certain qu'au lien squ' on doit l'entendre, la finantion où fe trompient les Gaulois, étoit très-éflicate & très-dangereufe à tous égarde, la rision en d'étionie; en finappoint que la ligne opposér à Emiliae et rem bon, de poullé mêma les Romains, de que celle courre Ariline ett éré battoit, milé en dérouur. Se faivie, chaudement, qui peut diforment que les tiutien è nuffern été répentes de revererfs fire etle qu'ils svoime à dos, de qu'ils n'y euffern mis le rouble de la confifiant Exparblas victoire échapoir au Compa, positique la ligne ett été araquée à chaque bout en même term, ce qui et le grand défaut de l'ordre à deux frosts des Anciens. Aufil les Gaulois l'éprouvéren-ells nous ferons bienot voir qu'on en peut trouver un mafilleur. Il faut vouir que le une flussation étoit critic de Richele, dans un feste c'étoit sans doute ce qu'on pouvoit imaginer de meilleur & de plus sur pour résister con-

tre deux armées par rapport à leur tactique.

Si ceue conduite des Genéraux Gralois fur l'effet de l'extrémité où lis fe rouvérent, elle n'eft pas mois digne de lousque; cer dans esc ess imprévis, o les difficultés de les obtlacles fe préfentent en foule, les efpris & les courages communs perdent le jugement, & la cète leur voume; ils ne voient aucun moien ni nulle reflource pour s'en délivere, au lieu que les autres n'en mismquere jamais. Il eff certain que les Gaulois euffén infailliblement ruité & culbuté ces deux armées, si leurs armes euffent été étales à celles de leurs ennemis.

esques au blais. Seconde an opposition de netre Austur, il n'y a aucune replique : elle eft fondés fur la néculifié de viainere, ou de fuecombe les armes à la main. Les Gauleis fur rouverner dans certe nécesfiré, qui fait vainere effectivement des Généraux en trèsgrand nombre s'en font troujours siber trouvés; si foi que le hazard les y air précipité, ou de defiein prémédité ş elle avoit d'autant plus de force fur l'esprit des foldats en ce tennes. 3, qu'il na voient que deux chois à faire, la victoire ou un honeux efclavage, fans efférance d'en revenir: fujét de harangue très-court de très-perfiaufir, qui portoit les troupes dans le genéreux déclipéroir de remporer l'une pour éviter l'autre. Il n'y a pas ce me femile de mellleur modi que celui la pour se tiere d'un mauvais pas, jorique acute norse fortune se trouve à la pointe de nos armes. Il arrive affez duvern mén que les foldats font anincs par un cost autre modif que celui de leur giotre de le tur quelqués diste coup, & fait remporer la victoire. Un peti conne nous le fera voir; ji vicine très à propos pour égiler la maifere. Je le tiens d'un Officier digne de fui, qui fut du nombre des auditeurs de la harangue.

Us Leuerant-Colond de je ne (pai quel régiment, car jai tout oublié, le trouvant à l'Elurus sous prèt à charges, et ne (pachant comment animer se foldate, résembecontens d'être entrés en campagne fans être habilés, leur dit. Mes amis, voici dequot vous confider, puisque vous verait bo habiles, leur dit. Mes amis, voici dequot vous confider, puisque vois verait préfere d'un régiment out véte de neuf; le bréinn ne fiquent étre plus grand, chargeons vigoureuiement, et habilens-nous. Cette plaifamerie, qui marquoit un fort grand mépris pour l'ennemi, fet un el effet mit l'objite de les foldates, qu'ils courrent edfus, le bartierat, et charges.

cun s'habilla de la tête aux pieds presque sur le champ.

En cermines occasions, & fur tour dans les betailles, le férieux fait moins d'impetition dans léprité dans le ceur des foldats pour les animer à bien faite, que no fait le paisinnt, & dans celui-ci deux mots suffitient. Témoin Léonidas; loriqu'il alla désendre le pas des Thermogoles, quelqu'un il crient, voill les Perfes qui s'approchem de nous: & nous d'eux, lui répondité il. Comme la plàpart étoient éconnés de leur nombee, un autre fe prit à dire, que le Soiell féroit obteurei de leurs déches loriqu'ils érolent à portée: tant mieux, lui dit Léonidas, nous combettuons à l'ombre. Nous trouverous allieus que dens ce Paragrafe, qu'il lut finir, l'occasion de parler des harangues milliaires, que j'approuve fort, loriqu'elles confident en mois ou quatre most, comme celles d'ilent il Ve-

# S. III.

### Bataille de Télamon.

A victoire est toujours louable, soir que le Général la doive au hazard ou à sou adresse: cela a été dit en Grec & en Latin, & l'Arioste s'en est accommodé.

Fu il vincer fempre mai laudabil cosa Vincasi o per sortuna o per ingegno.

I'v consens: mais comme toutes les maximes sont à facettes, & qu'elles ne se battent pas moins entr'elles que les erreurs & les vérités, l'on peut fort bien, fans donner le moindre soupçon d'esprit vain & singulier, envisager cette maxime du côté contraire; puisqu'il est souvent arrivé qu'une armée battue, abîmée, & ruinée de fond en comble, fans qu'elle ait pû de longrems s'en relever, a paru fous ses débris mille fois plus glorieuse & plus digne de nos éloges, que celle qui l'a accablée de ses forces & de sa puissance: je ne parle pas ici d'une belle retraite, qui dans l'opinion des connoisseurs vant pour le moins une victoire complette : je parle de nos Gaulois bien battus en baraille rangée, fans qu'on puisse en attribuer la cause, ni aux Généraux qui la commandoient, ni au peu de courage & de fermeté des foldats qui la composoient, ni même à l'ordre de la guerre: quelque Dieu s'en est donc mèlé, dira-t-on, quelqu'une de ces machines d'Ilomére qu'il produifoit dans les grands befoins? Nou: mais le hazard, ou pluficurs hazards accrochés les uns aux autres, qui concoururent tous au bonheur des Romains, fans que leurs Chefs puffent légitimement rapporter le fuccès d'une fi grande victoire ni à leur prévoiance, ni à leur habileré: ils profirérent de l'occasion heureuse de combattre, qu'ils ne pouvoient éviter, quand même ils l'auroient voulu. On ne voit d'ailleurs rien que de commun dans tout ce qu'ils firent, rien que de grand, de courageux & de profond dans les Chefs des Gaulois.

Que Polybe, fi sertile en réflexions & en digressions sur les événemens les plus mémorables de son Histoire, n'ait pas pris à tâche d'établir ici tout ce qu'il seavoit du licu commun du grand pouvoir de la fortune, j'avouë qu'il a grand sort en si beau sujet de parler. Je n'en vois point qui en foient plus dignes. Ceux qui ne croient pas que les cas fortuits favorifent certains Généraux très-ignorans & très-malhabiles, & traverfent les autres fans aucun égard aux ralens & aux grandes qualités dont ils font ornés pour remporter la victoire, & n'avoir nul besoin de grandes victimes dans les mesures qu'ils prennent pour ranger de leur côté bon gré mal gré cette fortune inconffante; ceux-là, dis-je, se trompent beaucoup: car ils prétendent que pour réussir en tout, il fuffit d'avoir de bons & gros escadrons & des bataillons de même force, & de se comporter avec cela selon les régles les plus fines & les plus sûres de l'art, en y joignant toutes celles de la prudence & du courage. Tout cela s'est trouvé dans les Généraux Gaulois au degré le plus éminent, sans qu'ils aient réussi avec de tels avantages; les cas fortuits ont fait pancher la balance, ils ont été tous pour les Romains, & le médiocre de cet art & de ces régles, comme je l'ai déja dit. Il s'en falloit bien même qu'ils fussent aussi braves & déterminés que leurs ennemis, quoiqu'ils le fussent beaucoup.

Ce qu'il y a de bien fingulier & de fort rare dans cette aéton célèbre, qu'on ne voit jumais ou préquie jumais dans les autrest (cr., pour le dire en poffine, la cutté ordiraire de la perte ou du gain d'une basaille, est que l'un des deux partis fait moins de fautes, & que l'autre en commet une infinité;) c'est qu'on ne voit rien de tout cela dans cette journée; les viaineux comme les viétorieux n'en commitent aucune, pas la moindre insdivernance : chofe merveilleuse & préque incroiable, si la vérité n'y paroifôtit pas dans sout son cleat.

Je n'oferois affuer fi les Gaulois étoient plus foihles, ou plus forts. Polybe ne s'explique pas là-deffus, il ne paroli pas par le commencement de les fuites du combat, qu'il si triprafiafient, les Romains à leurs ailes ; les précautions qu'ils prirent pour n'etre pas doublés de ce côté-là, me portent à croire qu'ils étoint infériturs aux Romains. Vériablement, ils diminuterne le front de leur armée de la moité, pour faire face des deux chés; i mais cela ne prouverior point qu'ils diffien plus forts, puifqu'ils fer rouvoient enfermés entre deux armées, qui euffent combaru fur une étendes double; j'infére de la, que les Gaulois devoient étre plus folibles. Ce que notre Aucur dit des premiers rangs des deux phalanges, marque une grandeur de courage & un mépris de la mort à peine concevable; ils svoient jerd leur habits, & paroificient nuds de la celmure en haut. Il leur arrivoit fouvent de combattre de la forte, mais ils ne font pas les feuil qui ainte paru ainfi nuds dans le combat. Strand dans fon Hillorie de la guerne de Flandre, rapporte qu'à la braille de Malines (a) on fut furpris de vieir les Ecoffais constiture muds, un paur faire penerte de leur habits, fic contentant de leur chemig, est que qu'il en faist, sit le dépaulilérent de leurs habits, fic contentant de leur chemig, est que que une même l'ainsu quitte de l'Alainn qu'ils de l'Arotter de leurs handres; ils pardiqueurs même l'ainsu quitte de l'Alainn qu'ils de l'Arotter de leurs handres; ils pardiqueurs même l'ainsu quitte de l'Alainn qu'ils de l'Arotter de leurs handres; ils parafilere que ceux qui d'étoin converts de leurs armes.

Des hommes auffi intréplées & auffi bien ordonnés, qu'il écoit poffible de l'être, métriorient de valure-, & cependant fis furren valoreus, après un combartie-opinitré, bien moins par un plus grand courage & par eme plus grande habileté dans les Généraux Romains, que per un avamage crè-grand qui ne les quita jamas, & qui contribu ainfiniment plus à leurs vichoires que l'écellence de leur discipline militaire, quoi-qu'elle femile venir d'une infipiantion divine plus due qu'une rêtre mortale, & qu'elle foi capable non feulement de former d'excellence Officiers & des foldats intréplées & ob-illins, mais encor d'homnées gam de tous les deux. Deviraction quel peut étre cet avamage dans toutes leurs guerres contre les Gaulois, comme contre toutes les autres nations qu'ils Comirén à leur Empire, indérenchamment de cette discipline

admirable? Il est bon de l'expliquer fans épuiser la matière.

Cet avantage, dont je parle, le trouvoit dans la nature de leurs armes offensives & défensives . & dans leur facon de combattre , le tout dans un si haut dégré de perfection , qu'aucun de leurs ennemis ne leur en opposa de comparables ; & l'aveuglement de ceuxci fut tel, qu'ils ne penfoient jamais à les imiter que lorfque toute la terre fut foumife à leur Empire, fi l'on excepte Pyrrhus & Annibal. Plutarque & tant d'autres Auteurs qui ont traité de la fortune des Romains, n'en ont presque rieu dit. Les Gaulois : les Allemans, comme les plus dignes de leur être oppofés; les Grecs mêmes, & tous les autres peuples de l'Occident & de l'Afie, ne leur oppoférent presque que des armes offenfives; mais quelles armes! très-mauvaifes, très-foibles en comparaifon de celles des Romains. Elles devenoient fans forces & de nul effet de près, & comme l'on dit boucliers contre boncliers. Celles des Gaulois, car il s'agit ici de ce peuple, étoient très petites : de loin ils ne se trouvoient point à couvert des armes de jet des Romains ; de près elles les embarraffolent bien plus qu'elles ne leur étoient utiles. Leurs épées fans pointe n'étoient d'usage que dans les coups de taille, encore falloit-il les redresser au second, tant elles étoient de manvaile trempe. C'est ce que Polybe nous apprend dans la description de la bataille de l'Adda. Il leur falloit un espace pour assener leur coup & fraper avec force; comment conferver cette espace, ses rangs & ses files, & être obligé de reculer presses & pousses par la profondeur des rangs de derrière? Cela doit sembler hapossible contre des troupes serrées & unies qui avançoient toujours, & qui les obligeoient à reculer pour conferver cet espace qu'on leur enlevoit. J'y reviens encore, mouvement impraticable, ou tout au moins très difficile contre des ennemis qui vont toujours en avent armés de toutes pièces, couverts de leurs grands boucliers, & dont les épées courtes & tranchantes fervoient également à fraper d'effoc comme de taille : au

(a) Cette bataille fe donna en 1578, dans une plaine entre la riviéte de Demer & une forês.

lieu que les Gaulois ne pouvolent se servir que du tranchant, mais de nul effet sur des, casques & des cuirasses à toute épreuve ; étoit-il bien aisé de vaincre de telles gens armés de la forte, & bien difficile à ceux-ci de tuer beaucoup de monde, & d'en perdre peu? Si les Gaulois euffent armé leurs troupes à la Romaine, je ne fai fi Rome se suit élevée au point où elle parvint. Quel aveuglement! que l'expérience de tant de guerres contre Rome ne leur ait pû ouvrir les yeux pour changer dans la façon de leurs armes, tant la coûtume à de force & de pouvoir fur les hommes: non feulement elle réfifte aux oppositions de la raison, au simple bon sens, à l'expérience même qui nous prefic de changer ce qui oft visiblement mauvais, ruineux & absurde même, en ce qui est visiblement bon & falutaire contre les avantages que nos ennemis remportent sur nous, qui ne viennent uniquement que du défaut de nos armes & de l'excellence des leurs; encore une fois, cet aveuglement des Gaulois est à peine concevable. Polybe ne dit-il pas lui même que fi leurs armes euffent été femblables, ils remportoient la victeire? Qui peut douter un inflant d'une vérité fi palpable? La coûtune n'agit-elle pas avec la même force fur nous à l'égard de certaines pratiques dont nous ne faurions nous guérir, quoique contraires à la raifon & aux régles de la guerre? no fommes nous pas encore Gaulois fur ec point-là?

Parlons de bonne foi, croit-on que les Tures fuffen fi aifés à vaincre aujourd'hui, eils étoine, marsé comme nous l'écre nation et trie-brave, mais aud diciplinée, mais du moins elle combat à la Gauloife, elle vient d'abord aux mains. Il ne lui manque que de changer dans les armes pour remporer la vidoire. Someli splus groffiers que les Mofeovites III s'en faut bien: Dieu veuille qu'ils ne ét parvifier pas comme cux, de qu'ils ne changer pas en leur difciplinée de ne luis mess. Ilsforta veuilge suijourd'hui, ils peuvent ouvrir les yeux demain; qui doute qu'ils ne change, soi pour peu qu'il te de bon fêm. Le moien, dira-el i, de prénerer un bauilhon ou une ligne Chrétienne, (ferré de hériffice de leurs fuils de ceur baionneures IV on déflates nous ne flut fruit ovi qu'il n'y a rien faire veuil en l'autorité de leur bien de l'autorité de l'autori

Pour revenir aux Romains, ils avoient par deflus les avanniges dont j'ai parlé, leurs armes de jet, qui l'ançoient avec beaucoup d'aderdie vante que d'en venir aux maisse fi l'on y ajoute encore les armés à la légère, qui écoient des efearmoucheurs qu'on làchoir avant le combar, qu'il ér équadoitent fur tout le front de l'armée, de qui faioient pleuvoir une gréle de fléches & de pierres, dont l'éffe étoit d'aument plus grand d'ête coups plus affûrés, que les Gaulois ne connoilfoient point alors cette effécé de miliée du moins elle n'étoit pas alors en ufage parmit eux.

Voilà en peu de mots ce que j'avois à dire de l'avantage des armes des Romains fur celles des Gaulois; mais comme cette mattére eft fort intérellante & guéres moins inftructive, & que notre Auteur en parle en plufieurs endroits de fon I liftoire, & particulièrement dans la bataille de l'Adda, qui fuit de près celle-ci, nous en dirons

quelque chose dans nos observations sur cette sameuse journée.

Monalement parlant, il étoit impossible que les Romains ne sussens avidorieux; ils combatroient avec mop d'avanage contre des troupes intrépides à la vérité, bien commandées, bien menées, & en grand nombre; mais ce n'étoit pas aflèz. Il falloit à de tels annemis des armes capables de foureuir & de résistir congre une infancrie aussibien armée que celle des Romains, le laisse acues elle une se désensives, cet avan-

tage

rage étoit peu confidérable contre des Gaulois: bien qu'ils n'en eussent pas eux-mêmes, il leur importoit peu d'être nuds contre des gens armés de toutes pièces ; la victoire ne leur eux jamais échapé, fi leurs armes offentives eussent été semblables à celles des Romains. On a pû voir fi leurs épées n'étoient pas la chose du monde la plus méprisable. Ajoutez encore à ce defavantage qu'ils étoient dénués d'armes de jet, qui ne laiffent pas que de tuer bien du monde avant qu'on ait joint l'ennemi. Il paroit affez que les Gaulois ne s'en foucioient guéres; il en périffoit quelques uns avant que d'en venir aux mains, après quoi toutes ces armes devenoient inutiles. Ce n'étoit surement pas le plus Elcheux, mais c'étoit leurs épées qui ne valoient rien : car si elles eussent été courtes, pointues, de bonne trempe, en un mot femblables à celles de leurs ennemis, c'étoit fait des deux armées Romaines. Polybe l'affûre positivement. Il connoissoit la valeur & l'audace déserminée de cette nation. Il met cette bataille entre les plus mémorables de l'antiquité, car je doute qu'on cût vù ni jamais oui parlet d'un femblable événement avant ce tems-là, ni je ne pense pas que l'Histoire nous en sournisse beaucoup après. Il fe peut que ma mémoire m'ait failli fur ces fortes d'événemens extraordinaires, j'ai cherché inutilement dans les Hiftoriens Grees & Latins. Il y a quelques exemples d'armées enfermées entre deux; mais avec des circonflances fi différentes de celles de Télamon, qu'on ne sçauroit guéres les mettre en paralléle ensemble. l'en trouve deux feulement, l'un admirable qui fera le fujet du Paragrafe fuivant, & l'autre que je tiro de l'Auteur de la conquête de l'Espagne par les Mores, que je vais rapporter.

Abeneimque Roi de Pez faifan la guerre à colui de Suz, ce domicr nommé Abenrigel é vienn mis ne campage neue des forces égales à telles de fon ennenit, a è quelques trois mille chevaux crès, mais qui devint bienoit fupérieure par la jonction de 
mois mille piècons, du l'Auteurs, de quarre mille hommes de evuelerie qui lui furent envoiés par Abenfuleiman. Abenragel ordonns que ce renfor pri le se ennenit 
par leurs derrifers, pendan qu'il le saraqueroit lui-incime de front; de matendant 
que ce fecture qui fe tenoit en embuficale execute ce qui lui forio ordonné, Abenragel en viur aux mains avec les ennenits pour les amufer; la nuis fopara les combutmans, de favorifa la marche des troupes d'Abenfuleiman; elles domnéerne le lendemein en même tens qu'Abenragel avec enne de furire, que l'armée de l'est fut endérement rompté, de comme celle fe rouvoir entre deux errenées, de toure redérement rompté, de comme celle fe rouvoir entre deux errenées, de toure re-

" traite enlevée, on en fit un carrage épouvantable.

# IV.

nataille à deux fronts de Médaba. Explication de cet ordre célébre. Remarques fur les chariots de guerre. Que le terme de Currus peut être équivoque dans l'Hébreu.

Auteur de l'art d'élever un Prince, qui est un tel-bon Livre, dit que la connoiffince de l'Ililière et non feuchement use feience qui repanel le pafé, mais qu'elle est encore la féience de l'avenir, qu'on y apprend ce qui fe ferna par ce qui réfi déligifié. Ce qu'el et airvée de grand, de finiprenne de de mervellieux il y mille, deux mille ens, arrivern dans cent ens, dans trois fiécles, mille ans après, si l'on vour, mais cenful airviere. La nisfo qu'ell en donne el fort remagualeis c'el qu'il y a dans le monde meral, diel, une certaine révination d'éviennems: à peu prés caume il y a dans le monde meral, diel, que certaine révination d'éviennems: à peu prés caume il

La bataille de l'élamon est fans doute un évenement fort fingulier & fort extraordinaire, il tient même du merveilleux. Ce qui la produifit, hors ce merveilleux dont l'Histoire ne nous fournit aucun exemple, blen qu'il foit peut-être arrivé,] y trouve

Tome III. Aa

plufieurs fairs à peu près paralléles. Pai crò longrems que celui-cl étoit le premier entret, Jorignal de touses les banalles fur un femblable modéle; pais il elt bon d'hérer en our, & d'aller le moins vite qu'il ett poffible dans nos décifions: cur le bazard, plusé que ma mémoire, m'à fair renconrer un example cour pareil à leculi de Télamon, c'el-à-dire une armée entre deux, & dans un ordre tel que celui des Gaulois. Màsi il y a un'il grand nombre de fickeles entre celui-ci lé l'aure, qui ce cla furprend. Ce n'elt pas un elipace de trois ou quatre fiécles, mais de pluficurs autres au dels car cette barallé self donnée l'an du monde 29/5, 10/37, vant l'Ere Chrétienne,environ cent ans après la guerre de Troie, & huit cens foixante ans avant cel<sup>2</sup> le de Télamon.

On peut juger combien il faut remonter & pouffer loin dans l'antiquité des terns-& au-delà d'Itérodex & d'Itomére, puisqu'on le foutre par tout, tant fon Poëme, ett révéré, & tant il a fait & fait encore de bruit dans le monde, quolqu'il ne nous air débité que des fables: car l'on foupcome fort l'exifience de la guerre da Troie, qui qui n'eft peu-tre qu'une imagnisation tricé toute entire de fon exerce. Quolqu'il ne no foit, j'al remonté au-deià des Grecs, & le hazard m'a fait trouver dans l'Écriture, en cherchant coue autre chole, que les Gauloin en font pas les premiers qui le font trouvés obligés de combattre entre deux armées, en belle plaine & en baraillerangée, faifant front des deux côtés.

Le régne de David, récond en événemens extraordinaires, nous expofe un Télamon, mais beaueoup plus admirable & plus merveilleux: car les Gaulois neurent jamais intention de s'enfermer curre deux armées, de faire front de deux eôtés, & de gagner

deux victoires en un jour, sur le même terrain & à la même heure. Je ne pense qu'on ait lû ni oui parler d'une action plus brillante & plus remarquable.

Joah, Général de ce Prince belliqueux, se mit en tête d'attaquer deux arméesformidablés, se de se metre entre deux, quolqui en pic arriver. Il fenti bein qu'il ne pouvoit l'évher, «è monoblant il s'emberque dans une entreprise si délicate, tant: Il évois brave, réfosi de capable de s'en bien demiser. — L'évèmenne est s'aigne de la cursolité de mes Lechaux; « de ceux partieuliérement qui se nourissen de l'Ecritare; enfin s'ignand de s'éclastan, qu'il proire diseç que l'Auteur sicre l'a logié digne d'une mémoire éterridite cur il ne le rapporre pas s'enkuement au second est les moures dans les pours des s'aignes d'une mémoire éterridite cur il ne le rapporre pas s'enkuement au s'endités comme les Ancoures d'un les pouvenir des l'àrasitéponties, dans la gener des s'incilières comme les Anfort considérables. L'Ecriture n'explique pas le nombre des troupes Anmonites, ellegidi s'ellement qu'ils envoiérent vers les s'éptens de Rokob d'e les Syriens de Solos, « de qu'ils frient lever à leurs dépens vingr mille hommes de pied, « qu'ils prirent » austi mille hommes du Roit de Mascha « douze unité d'Isbo. Nals on va voir par les Paraliponénes que les troupes des Anmonites devoient composter une putilinue armée. Econotes la fitte.

" Tous ces gens s'étant mis en marche, vinrent camper vis-à-vis de Médaba, & les Ammonites s'étant affemblés de toutes leurs villes , le préparérent à la guerre. " Lorque David eut été informé de tous ces préparaitis, il envois Joab avec tou-

n tes fes meilieures troupes.

"Les Ammonites s'étant avancés pour le combattre, rangérent leur armée en ban taille, près de la porte de sville, & les Rois qui étoient venus à leur fécours, campérent féparément dans la plaine.

C'eft-à-dire les Syriens de Soba, de Rohob, d'Iftob, & de Mancha, qui formoient une armée de trente-trois mille hommes d'infanterie, comme il est marqué dans les Rois. " Ainfi Joab ainnt remarqué qu'on fe préparoit à le combattre , & de front & par " derrière , prit l'élite des troupes d'Ifraël, & marcha contre les Syriens.

" Et donna le reste de l'armée à Abisai son stere, pour marcher contre les Ammonites;

"Et il lui dit: si les Syriens ont de l'avantage sur moi, vous viendrez à mon secours: & si les Ammonites en ont sur vous, j'irai aussi pour vous secourir.

", Agiffez en homme de cœur, & combattons généreulément pour notre peuple, & pour les villes de nore Dieu: & le Seigneur ordonnera de tout, comme il lui plaira, "Joab marcha contre les Syriens avec les troupes qu'il commandoit, il les battit & les mit en fuite.

"Les Ammonites voiant la fuite des Syriens, s'enfuirent auffi eux-mêmes de devant " fon frére Abifaï, & fe retirérent dans la ville, & Joab s'en retourna à Jérufalem".

Voilk ce que nous apprend l'Ecriture de cette métorable journée, rien de plus précis de de plus net dans ses dreconfances les plus capitales. L'Auteur freir e fipécifie point l'ordre de la diffrituiton des troupes des trols armées; mais comune nous n'ignonons pas la nézigue des Julis, il el fip prégag impolible de s'un férondre, pour peu d'expérience que l'on ait de la guerre, quand même on ne froit pas guerrier, puirqu'il ne faut que lite la décription des faits; de pour peu d'attendion que l'on leur donne, on el d'ultir de réulifre s'poluze à cela que l'Ecriture elle-même en me insitant des présents de la company de la company de la company. Les des la même que cele des a nutres peuples de l'Alex, de qu'ils our occupagne, qu'il cond'hui, à la profondeur des files près, qui ne la défigurent point: nous ne égautons donn nous trouper durs l'ordonnance que nous en donnous.

Les julis combatrojent à leur infanterie par granda corps fair une même ligne droite, auce de petite foptes centre eux, pour laiffer des remaires de des iffides pour les bellés de pour les ordres qu'on avoir à donner. Cels veut dire qu'ils combattoient le plus ordinairement en phalunge partiele. « fur un front de grande profondeur. Meonphon dit dans fon l'Itolite de Cyras que l'infanterie de Créties, dans la bastille qu'il predit contre les Perfes, étoit fur treme de hauteur. Je fuis perfunde que les juis se rangeoient fue les mêmes principes de leurs voitins lorfquils ès trouvoient en force; mas lorfque leur foiblefin en que premettoit point de le ranger de la forte, ils combatroient sur bulicurs cornes d'infanterie févoiré les uns des autures en manifére de Colonnes, nour

percer en différens endroits de la ligne : ce qui leur réuffit toujours.

Joah, jugeant bien qu'il ne pouvoit combatre les Ammonties (2), fins avoir en même neus les Syriens (3) à 60, qui étoient auparavant polés en (4), êt qu'ils tom-neroient infilliblement leur armée, le forma fur deux lignes ou deux phalanges (5) (6) la cavaleir (7) für les alies, êt l'infinatrée (5) (6) au centre. On me dira peut étre qu'il n'eft point question de cravalerie dans cette bazille, que l'Ecriture n'en dit pes un mot. Je n'ils garde de le nier; must j'ai des railions qui me déterminent à neutre de la cavalerie dans les trois armées. Ces railions font il fortes, que je ne crois pes qu'n puifile les révoquer en douue. Je s'ai bien qu'il et partié dans les travispomènes, qui fupphéent à ce qui manque de ceue bazille au Livre des Rois, de tremedeux mille cantos de guerre.

Dom Calmet prétend, non pas sans beaucoup de sondement, dans son Commennire, que ce nombre lui proite excessifi. Je sius de son svis. Il se peu silvar, évil en encore, qu'il y aiu quelque faute dans les montres, c<sup>2</sup> qu'un ait mis trente-deux mille chariets pour trent-reis mille houmes. Dans ce cac-ci ce croitos allez qu'il s' compe: qu'il laisse les trente-deux mille houmes cels qu'ils sons. L'Auteur des Panispomènes ne se méprend poins; il no parle pes, parce qu'il ne fait que s'impérier dans ce qui manque au Livre des Rois. Quoiqu'il air manqué dans l'exactitude historique, il peut y avoir trente mille chariots au pied de la lettre; mais il se peut bien que le terne de Chariot dans l'Hébreu lignissit coute autre chose, de qu'il sur pris

pour de la cavalerie.

Ce nombre de trente-deux mille charious de guerre n'est pas moins excessif dans une armée de ce terms-la, que les sept mille que David défit dans la seconde batullé qui termina crete guerre course les Ammonites: car ce nombre de charios au siens literal, ne peroit austi peu croibble que les trente-deux mille; de quand il n'y autroit que deux hommes à chacun, cels fretri foisanne de quare mille hommes, de deux chevaux à chacun, voils autant de chevaux. Quelle étendué de pais est charios sir unte ligne ne contiendrolne-lis pas? Le calciun ferôt pe sadificile; mais il le feroit beaucoup de croire que le front de l'armée occupit un éçal terrain: il sud-orit sins doute un million d'hommes. Ce n'est pas le cqui entrolier ples sidicile; mais il le feroit beaucoup de croire que le front de l'armée occupit un éçal terrain: il sud-orit sins doute un million d'hommes. Ce n'est pas le cqui enhantife le plas. Les charios de guerre ont éét longtems en usige chaz les peuples de l'Asie; voit-on que les Rois d'Asirjée, des Médes, des Perfes, en aien; jamais eu aunta qu'il et dit des Rois de des peuples voisins des Hébreux? A peine en verra-t-on deux cens. Xénophon nous all'era que Cyrus avoit trois cens chariots de guerre dans la braille qu'il donne contre Créfix Roi de Lydie. Il ne proti pas que celui-ci en est da-vanage, quoiquel flut prefèque plus fort de la moidré que son cannet de la contraine qu'il et dit que fon enneme de la sur la contraine qu'il et dit en de la contraine qu'il et dit que fon enneme de la sur la contraine qu'il et dit en de la contraine qu'il et des la contraine qu'il et des la contraine qu'il et dit en de la contraine qu'il et dit en de la contraine qu'il et de la contraine de la contraine qu'il et deux de la contraine de la contra

One notic beaucoup moins dans celle de Cyrus le jeune contre fon frére Artxerrès, de même que dans l'armée de Dariss contre Alexandre le Grand. On en voir fort peu dans l'armée de Nervès contre les Grecs; enfin on n'a jamis oui parler d'un et lo nombre de charios de gourre, je ne dis pas de treune-deux mille, mais de fept cens, dans aucune armée: insuitement les chercherois-on dans l'Histoire. , Concluons de la que ces charios n'écoient rien moins que des charios n'écoient rien moins que de constitution de cremes qui fournifiére attiffé.

rens fens & différentes chofes.

Je viens maintenant à la cavalerie, dont cette digreffion qui m'a paru néceffaire, m'a un peu dosjiné. Je fuis d'autum plus préfude qu'il y en avoit dans les trois armées, qu'il en paroit un très-grand nombre dans la demiére beatille qui décida da fort des Aumonines de des Rois kuns alliés peu de teuns après: er pourquoi y en auroit-il fi prodigieufement dans celle-ci, de point dans l'autre? Puique l'Enchure nous apprend dans les Rois -, que l'armée d'Iffael les mit en faite, de que David , mills en piéces fept cens chariots de leurs troupes, de quarante mille chevaux. Octabli Darid de Syri péstingatus cerrura. E' quandagina milla equatum. Je ne feal Darid de Syri péstingatus cerrura. E' quandagina milla equatum. Je ne feal ba'il ne de pas éée mieux de traduire, que David fe rendit maire de tous ces charios, de qu'il mila en pièces tous ceux est d'écoine deliue. Le arme Octable à la leure de fans de givenque, i figuiferoit que David un fept ceus charios: ce qui froit rédicule voques: car bien des Lechaux croitour, que David fir rompre & mentre en pièce ils chariots fins toucher aux hommes; au lieu que l'on confervoir les chariots comme une marque de vétioire, & donn on peur fe feirri.

Cette hataille à deux fronts de Méaine eft infiniment plus remarquable que celle de Télamon. Il paroit que Joah commena cette grande action par les Syriens, qu'il attaqua les premiers: hien effaire que s'il venotit à les battre evant qu'Abliai cit rien engagé contre les Ammonites, ceuv-ci prenàroient auffirelde la fuite, de peur d'avoir mâtaire aux deux frées anyès la défaite des Syriens. C'elt ce qui arriva: car les





BATAILLE SUR DEUX FRONTS DES I

Ammonies déniés d'une fi fubire dérouse, ne tintente pas un inflant. Josh, qui étatit fi grand homme de guerre, & quil comptoit de rendre bieneté ration de l'armée qu'il avoit en têtre, ne marqua pas de prenâre tout ce qu'il avoit de roupes d'élies dans fon armée pour l'âtre un bon coupe, & û avenir fon fréas d'aller, un, peu moins vice de fon côté, compant que le désire de ceux de Syrie amérerier infaitiblemen. la ruine des autres. Venez à mos, dici il a fon frére, fi j'ai du pire; je fèra à vorre fécours, à la fortune ne vous ell' pas favorable. Mais son fréter ne ent uni befoin, les Aumonites lichérent le pied eu premier avanage de Josh, comme ce grand homme l'avoit prévé.

Il est furprenant que l'Histoire nous fournisse un fignand aomitae d'exembjes, & que l'on ne voie cependant nulle par dans les Aureus thrangémissipes ancients & nodemes, à moins que ma mémoire ne foit en dédaux, qu'ils les sient remarqués, bien que les Taclicients, entre aureus Ellies d'Elmpereur Leon, beaucop na-déliné de l'aure, parlent fort des armées à deux frons; fant nous citre aucun exemple. Ils en parlent même comme d'une chois qui releur, fans qu'il providig qu'elle foit arrivés. Il ma paroit nécet comme d'une chois, « de comme d'une chois qu'elle foit arrivés. Il ma paroit nécetifier de traiter cetre fisçon de combitere, comme digne d'être réduite en principes & en mémbole, « de comme d'une chois qu'el fouvent arrivés, de qui arrivera infaliablement dans la fuite des cems. Tabbons dont de préferire des régles de Caure nous principes de comme de combiter en principes de comme de principes de comme de compart à caux qui pourrour au respective de comme de compart à caux qui pour au caure de comme d

#### S. V.

Qu'un Chhéral d'armée qui less esqué dans un pais tout ennemi, doit être préparé à tout événement, tant contre les sperse qu'il sait avoir en tête, que contre cellequ'il peut rovir en même tems en queue. Précaution dans la marche. Explication de l'ordre de bataille à deux fronts, felon le principe de l'Auteur. Qu'il y a différente méthods de combattre, lorigiu no fe trouve enfermé entre deux armées.

N a pû remarquer que l'ordre de bamille à deux fronts des Anciens, n'est pas fans quelque défaut; la phalange est de tous celui qui y est le moins sujet. Celui des Romains, qui est le nôtre d'aujourd'hui, y est si peu propre, que je ne vois pas qu'il fut possible de soutenir un moment contre deux armées en face de deux côtés, en combattant sur un tel principe. Je suis persuadé qu'aucun Général n'oseroit le saire, & qu'il se verroit obligé de combattre sur deux lignes sans intervalles entre les corps, comme les Allemans le pratiquent contre les Tures. Concluons de la, que tout ordre de bataille, qui ne s'accommode pas à tout, qui n'est pas formé pour être en état de combattre des deux côtés, au cas d'un malheur femblable à celui des Gaulois; concluons, dis-je, qu'il ne vaut rien, ou qu'il vaut peu. Il seroit même nifé de démontrer, si c'étoit ici le lieu, que l'ordre en quiconce, c'est-à-dire sur deux lignes & une réserve, les bataillons de la seconde vis-à-vis les espaces de ceux de la première, du moins à l'égard de la nation Françoife, est très-soible, & peu capable d'un bon effort. Nous n'aurons garde de nous servir de celui-ci, non plus que de celuides anciens, beaucoup meilleur: nous prendrons un peu de l'un & de l'autre, fans nous éloigner de notre syltéme des Colonnes, sur lequel nous demeurerons toujours

ferme & confiant, comme étant le plus parfait, le plus simple, & celui contre lequel perfonne n'a pû encore trouver la moindre objection, tant la vérité a de force & de rouvoir.

Lorfqu'une armée entre dans un pais tout ennemi , qu'elle s'y engage autant qu'elle peut pour une expédition importante, comme celle des Gaulois, qui en vouloient à une Capitale, à Rome même; on marche avec une extrême circonspection, parce qu'on n'est pas toujours assuré des mouvemens des ememis, dont les forces en grand nombre sont répanduës en différens endroits. On n'est pas toujours informé de leur véritable deffein. Dans ces fortes de conjonctures, & lorsqu'on craint également par tout, on se dispose de telle sorte, qu'on puisse éviter d'être surpris de queique côté que l'ennemi paroifle, & faire en forte qu'on foit préparé à tout événement, que chaque arme fe trouve en sa place, & réponde à la nature du pais qui lui est propre dans les monvemens qu'on est obligé de faire dans les cas imprévûs. Il y a mille choses, mille détails en certains momens qui dépendent bien plus de la science que de l'expérience. Il y a une profondeur & un art furprenant dans certaines marches. Montécuculi excelloit particulièrement dans cet art des mouvemens généraux de toute espèce ; ses marches étoient nettes, fimples, sçavantes, & ses Colonnes disposées & diftinguées de telle forte, que de quelque côté que l'ennemi parût, elles se trouvoient tout d'un tems & d'un même mouvement en bataille. Peu l'ont approché dans cette science. C'est où le Maréchal Duc de Villeroi excelloit particuliérement, & ce n'est pas l'éloge d'un Général du commun: il a été malheureux avec un fi beau talent, mais il méritoit de réuffir, & il auroit réuffi, s'il eût eu des Lieutenans qui eussent feû le seconder.

Il ne s'agit pas ici des Modernes, chacun sçait combien les Anciers nous surpassent dans cette grande partie de la guerre: car je ne vois point dans l'Histoire ou aucun Général moderne nit connu ce grand art des précautions dans les marches où l'on craint de se trouver ensermé entre deux armées. Quoi de plus grand, de plus profond & de plus rufé que la marche de Cyrus contre Créfus! Xénophon n'auroit-il pas eu deffein de traiter ces fortes de marches d'une façon historique, pour ôter la téchereffe & les épines du dogme, afin de joindre ensemble l'instruction & le plaifir à la douceur de fon stile? Ce grand Capitaine, plus heureux qu'un César & qu'un Turenne, a sch trouver pour trompette de ses belles actions un Historien du premier ordre, & un Guerrier parfait; ce grand Capitaine, dis-ie, fit une marche dans la vasic plaine de Tymbraia, en homme qui craignoit de se trouver ensermé entre deux grandes armées: car bien qu'il marchat dans le dessein de donner la bateille, il chercha à rendre inutile ce qui pouvoit l'attaquer à dos, & à être toujours en état de fe défendre ou d'attaquer, fans qu'il fût possible à l'ennemi de le surprendre dans l'embarras d'une marche. Quoi de plus admirable que ce qu'il fit! Il traversoit une plalne d'une vafte étendue pour aller à l'ennemi. Il marchoit en bataille & fur un grand front, fa cavalerie fur les ailes, & fon infanterie au centre, fur douze de profondeur. Comme la disproportion de ses sorces étoit infinie, que Crésus le surpassoit extraordinairement à ses aîles, qu'il pouvoit totalement l'environner de ses sorces, même de fa feule infanțerie, quolqu'elle fût rangée fur trente-deux de file, il fongea à s'empêcher d'être attaqué à dost il faifoit donc marcher ses chariots de guerre fur une feule ligne: son armée venoit ensuite. Une troisième ligne étoit compofée de fes troupes légérement armées: enfuite fon camp fujvoir, c'est-à-dire, fes bagages, femmes, enfans, valets; enfin tout l'attirail d'une grande armée entre deux lignes de chariots, marchant près-à-près les uns des autres, laissant très-peu d'intervalle entre eux. Ce camp enfermé formeit un carré long fur un front égal à son armée en bamille, les côtés étant couverts d'une longue file de chariots marchant à la queuë les uns des autres, & couverts encore d'une autre ligne de chariots

de guerre.

La première ligne des charlors étoir composée de charloss à tours changés d'Anchere, chacun fant train par feite petres de boust. Voilà comme ce grand Capinine travers cette plaine immenté de l'ymbrais pour aller à l'emirent, fans criindre de combarre dans un profte dévanageux suissi ne contentrel qui où il voulut; mais comme tous les pais ne fiont pas les mêmes, une grande armée qui craindroit de s'enfermer entre deux autres, le trouvarei (or entembrallée dans un order tou criifférent. Il fung quelque chosé de moins composé été de plus simple: ni l'ordre en pulsainge, ni l'ordre en quinconce, c'elt-à-drie, cettul des Romaniss ou le nôtre, que Plusarque appelle en Spirale dans la vie de Philopemen, ne font pas trop aifés à fe débrouiller promenent dans une marche où l'on est fian celle un moment d'ever assipté ou d'et re invetti: ce qui n'arrive point dans mon système des Colomes, qui fe dépoisent de fe dégagent aifément dans une marche puique les aufisent de commes qu'en canapte ou d'et re invetti: ce qui n'arrive point dans mon système les griffent & combattent indépendement les unes des surres, & qu'un corps ne peur s'enchaller entre elles fans s'ex-voier i der vel, charté & chardit de tous les cotts.

Le fayunt Vallére, Maréchal des camps & armées du Rol, a blen en mition de dire, quivex dex mille hommes magis fur ce principe, & marchart dans le même ordre, al percera une armée de trente mille hommes, se fera faire large fins viren-enidree, & paffera outre. Nous ferons voir biende que c'el tou soure chosé d'une armée entremée entre deux, & qu'elle ne peut combastre sur mes principes fins percera illément de fains poine des deux côtes, & paffer sur le copre à cour ce qui often géopopér à son passige, mais tout dépend d'une prome réfolution & d'une flort vigoureux: car de s'ausufer à brible de la poude; c'els éxpopér au plus grand de tous

les dangers.

Il y a juficiurs chofs à chérver; mais celle qui me paroi; la plus imporame à un Général qui fe rouve dans un et coupe-gorge, eft la connollifanc des rrouges de fon armée, & des armes fur lequelles il compre le plus, foir dans le nombre ou dans le counge. En ce cas, si l'Infianterie eft plus foible ou moins en répunsion que la cavalierie, ce qu'on ne remarque pas dans l'Infianterie Françoife, qui eft le boucière de, PEEs, on fair fourenir l'une par l'autre. Je fuis perfindé qu'il faut cologors fuivre cere méthode comme la plus fûre, la plus fendée & la plus conforme aux règles de la guerre, quand même il n'y auvoit aucume difproportion dans le nombre, dans l'avaleur & dans l'expérience. On doit s'en faire un axiome conflant & inviolable. Voici l'Ordet fur leque le voudrois combattre, c'et aux Connofifeur à en luzer.

En ce temá-ci un Genéral d'armée qui le trouveroit coupé dans une plaine & dans une fluation femblable à celle des Gaulois, c'ét-l-ène, for approchante de la fur prife, front fins doute front des deux Coles. Il ne formeroit que deux lignes, & farétère entre deux pour le frecent act l'une ou de l'aute. Mis s'il en utofic tainfi, els bataillons rangés felon la belle méthode d'aujourd'huf, fur quarre de file; en conférvant des intervalles entre usus, il ferroi perdu. Qualtes mediures fundreil donc peradre, & fur quel ordre fluadroit-li combere, dins-con, pour s'empéther de comber dans un figrand malheur, ou s'épanguer la houre de nature se allemen. Se distinction de conférvant des fires de la company de la com

Je suppose une armée campée dans une plaine, la cavalerie sur les ailes, & l'infanterie

au centre: Au premier avis que les ennemis font prêts à nous-attaquer, on donners divers ordres en même tems. On fera d'abord abattre les tentes, & chaque régiment fera un monceau de ses équipages pour débarrasser la plaine du camp : on ordonnera en même tems de fermer & d'enveloper tout cet espace des chariots (2) de l'armée. attachés bout-à-bout l'un à l'autre, laissant des forcies & des retraites (3) vis-à-vis en chaque brigade de la largeur d'un chariot en long. Pendant qu'on se parquera de la manière dont je viens de l'expliquer, le Général changera toute la disposition de son armée. & la rangera fur deux lignes, l'une opposée à l'armée A. & l'autre à B. la cavalerie (4) entrelatice des Colonnes (5) de deux bataillons chacune. Que fi les baraillons funt de huit cens hommes, on n'en formera qu'une, & l'on repartira les autres derrière la cavalerie (4) pour lui fervir non feulement de réferve, mas pour fe couler entre eux, & tomber en même tems du même choc fur la feconde lisme ennemie C, observant de ne point toucher aux Colonnes des ailes. Chaque escadron fera entrelaffé de deux compagnies de grenadiers (6), pour s'enchaffer entre les efcadrons ennemis & les prendre en flanc.

Comme les aîles font toujours les premières attaquées, & qu'on engage ordinairement en ces endroits - là, non pas toujours avec raison, je les fortifie d'aumnt plus, que je me suppose également débordé de l'armée A, & de l'autre B. Je les couvre d'une file de chariots (7) bout à bout, comme l'enceinte (2) entre ces chariots (7), outre les Colonnes (8) qui couvrent mes deux lignes à dos l'une de l'autre, je les fortilie des deux Colonnes (9) & (10), l'une faifant face du côté de A, & l'autre de B.

On s'imaginera peut-êrre que cette enceinte ou ce parc de chariots & de charettes dételées a eft due pour couvrir mes équipages, & tout ce qui regarde l'attirail d'une armée: il y a plus que cela; car il faut mettre tout à profit dans une armée, & fur tout dans ces fortes d'affaires où il s'agit du falut de tous. Je mets donc ces charioss à plus d'un usage a on sera monter dessus tout ce qu'il y a de cavaliers démontés de l'armée, de foldats convalescens ou hors d'état de marcher, les valets armés, ceux des vivres & de l'artillerie qu'on mêlera parmi; de forte que l'ennemi ne feauroit attaquer ni s'approcher des deux lignes sans s'exposer à une grêle de coups de fusti qui leur feront tirés d'en haut.

On me dira peut-être qu'il vaudroit beaucoup mieux attendre l'ennemi derrière ce retranchement de chariots, que d'en fortir des deux côtés, & de le combattre en rafe campagne, où le nombre fait beaucoup contre le foible, lorfque celui-ci n'a nul obflacle à lui opposer qui puisse suppléer à ce défaut. Sans doute que ce parti seroit beaucoup meilleur dans toute autre conjoncture, mais dans celle-ci il n'y a pas à choifir. Il faut nécessairement combattre sort ou soible, & ne pas même attendre au lendemain : car fi un Général attendoit l'ennemi qu'il a en tête & à dos derrière ses retranchemens. il rendroit sa perte insaillible. Il n'y a point de Général, quelque mal-habile qu'il soit, auquel il puille venir à l'esprit d'attaquer une armée qu'en peut détruire sans combattre; emun mot qui va fe ruiner, non dans un mois ni dans deux, mais dans trois ou quatre jours faute de vivres, lorsqu'il peut se dispenser de le faire, & de mettre tout au hazard contre des gens qui n'ont d'autre espérance de falut que dans leur desespoir & les armes à la main. Les plus lâches dans ces fortes d'occasions prennent généreusement ce parti comme les plus braves. A plus forte raifon une armée telle que celle des Gaulois, & commandée par des Généraux d'une valeur & d'une conduite éprouvée : contre de sels ennemis, c'est le seul parti qu'on aix à prendre que de ne rien hazarder. On se retranche dans son camp & on se met en emt de ne rien craindre contre une résolution desespérée, comme fit Amilear contre les rebelles d'Afrique, & l'on attend que la faim faffi; ce qu'on ne peut emporter par la force sans se mettre en risque de sout perdre. Il

est aisé à celui qui se voit enfermé entre deux armées, & dans une situation si affreufe, de s'appercevoir du deffein de fon ennemi.

On peut se résoudre à se retrancher lorsqu'on attend quelque secours, bien qu'on se trouve enfermé entre deux armées. On doit alors infulter le camp des deux côtés. Qui croiroit qu'on peut trouver un tel exemple? J'en ai pourtant à citer, & ces fortes de faits méritent d'avoir place, dans un ouvrage tel que celul-ci. C'est Plutarque qui me le fournit dans la Vie de Camillus.

Dans la guerre que les Romains eurent à foutenir contre les Æques, les Volsques & les Latins, "Camillus aiant été élù Dictateur pour la troifiéme fois, fur les nouvelles ... que l'armée commandée par les Tribuns militaires étoit affiégée par les Latins & par , les Volfques, fit prendre les armes à ceux qui n'étaient plus en âze de les porter : & , faifant un grand circuit autour du mont Marcius, fans être apperçu des ennemis, il ,, alla camper derrière eux; & par un grand nombre de feux, qu'il fit allumer, il aver-" tit les affiégés de fon arrivée. A cette vûe ils reprirent courage, & réfolurent de of fortir pour combattre; mais les Latins & les Volsques se rensermérent dans leur camp. qu'ils retranchérent & fortifiérent avec de bonnes paliffades, & avec quantité d'arbres qu'ils mirent en travers, parce qu'ils étoient entre deux armées, & réfolurent , d'attendre de leur pais de nouvelles troupes, & le fecours des Tofcans.

" Camillus s'apperçut de leur dessein, & pour ne pas tomber dans le même incon-, vénient, en se laissant enveloper, il se hára de les prévenir. Il remarqua que leurs retranchemens étoient de bois, & que tous les marins il se levoit un vent très-sort du " côté des montagnes. Aiant dont préparé beaucoup de feux, & mis à la pointe du , jour fon armée en bataille, il commanda à une partie d'aller commencer l'attaque d'un .. côté à coups de traits avec de grands cris : & lui à la tête de ceux qui devoient jet-, ter les feux dans le camp du côté où le vent avoit accoûtumé de donner, il atten-" doit l'heure favorable: dès que le Soleil fut levé; & que le vent cût commencé à " fouffler avec violence, l'attaque étant déja commencée de l'autre côté, il donna le " fignal à ses troupes. En même tems on jetta dans les retranchemens un nombre infi-, ni de dards enflammés, qui tombant fur les pieux, qui étoient fort ferrés, & fur les .. arbres entaffés les uns fur les autres , les embraférent dans le moment. La flamme , .. avec une extrême rapidité, se communiqua à toute l'enceinte, & gagna le dedans du camp. Les Latins, qui n'avoient aucun moien pour l'éteindre, se voiant de tous " côtés environnés de feux , se serrérent d'abord tous ensemble dans un lieu fort étroit : nais enfin la nécessité les obligeant de fortir, ils tombérent entre les mains de leurs " ennemis, qui les attendoient en baraille devant leurs retranchemens. Tous ceux , qui fortirent furent presque taillés en pièces, ceux qui restérent surent la proie des " flammes, jusqu'à ce que les Romains se mirent eux-mêmes à éteindre le seu pour piller le camp.

Le meilleur & le plus prudent de tous les partis qu'un Général puisse prendre pour se tirer d'embarras dans une conjoncture si délicate, lorsqu'il est averti assez à tems qu'outre l'armée qu'il a en queuë dans fa retraite, il y en a une autre en tête prête à lui tomber fur les bras; le meilleur parti, dis-je, qu'il ait à prendre, est de se camper dans le poste le plus avantageux qu'il trouvera sur sa marche. S'il ne peut tomber sur celle qui le harcelle avant la venue de l'autre, il doit choifir un terrain où il y ait des arbres en quantité dans son camp & aux environs, détacher un grand nombre de travailleurs avec des haches, avec ordre d'abattre tous les arbres qui se trouveront dans la plaine du camp ou aux environs, avec toute la hâte & la diligence possible. Lorsque l'armée fera arrivée au compement, on détachera autant de foldats qu'il fera nécessaire pour amener & traîncr ces arbres à force de bras, par le moien de plufieurs cordages qu'on atta-Tome III.

chem au tronc, felon leur groffeur; on emploten encore les chevaux de l'artillere, des vires, & de chrinch d'équipages, pour latier l'ouverge. A meire qu'ils arriver corr., on formen une encelinc de ces arbes autour du camp, on les magers près-à-près l'me de l'autor fair une même ligne doire D, les branches s'entrenfâthni les unes dans les autres. On en utêrs de même aux deux côcé E, obtfacle admirable, infiniment plus redomable que les melleurs retranchements. Tandis qu'on fe parquera de la forte, les foldats s'occuperont à siguifer les bours des branches les plus ca-pables de réfitte, fants oucher aux plus foibles, & fants les défœuller.

SI le país ne permer pas de fe perquer de la forre, de s'il n'y a pas un afize grand nombre d'abries, on y tipupléra par les chairos dont já paráfe, qui on efionces jui-qu'au moien des rois; pour érre plus fermes, comme firent les Sparnianes pour défendre leur ville conner perprises. SI l'on n'à pa le terms de é couvir entiférement, on aun du moins celui d'oppofér une ligne de chairos ou d'arbres aixuns contre l'une des deux sur-mées qu'on ractour le plus, pour l'amiter de ce cloi-là, untais qu'on la préparent à arraquer l'emmemble l'autre cloir àvec tours les forces, de qu'on laiffera un nombre de roupes capables de grant tour l'aborts. C'ett dans ces coecations, comme par tour, où l'on recomnoit combien lesarmes de longueur font nécefiliers de avanageuise dans la défenté des rennachemens, de plus encore dans les abarts, c'ett-la d'ire, ja pique, les halebardes d'e les permifimens. A défaur de ces armes, où l'on reviendre fins doure, cer il ne faut pas décligérer que le hom sen ne nous revienne, on fe fervine à bionnetres; qu'on metran par la douille au bour de long bitons, qui eft une arme for dangereule, d'a dour les folkairs fe évernet ordibairement en manuelle preservel. Su dont les folkairs de fevente ordibairement en manuelle preservel.

Comme il flutt mettre totte à profit dans les cas extraordinaires, & oft il s'agit du faltur de tous, on armen les valete de l'armée de ces fortes d'armée, & de monfiquetons de la cavalerie qu'on leur distriburera: je dis les mousquetons de la cavalerie, qu'on fe gardera bien de lui lasser, pour l'obliger à combature l'épée à la main, moten infailible pour la réduire dans l'avantageuit nécessité de joindre l'ennemit à copus d'armes blanches. Les valete, les foldats de les cavaliers combattront entrenétée ensembles ce mélange ne peut faire qu'un bon effet, cer les uns s'ausiment à l'exemple de l'avantagement de l'avan

ple des autres.

Pendant qu'on se préparera pour désendre l'abattis, & qu'on v aura laisse un nombre d'escadrons partagés en trois corps F, pour servir de réserve; on mettra l'armée en bataille, pour attaquer une des deux armées en belle plaine. Voici l'ordre sur lequel je voudrois combattre. Je range mon armée fur trois ou quatre corps G, l'infanterie fur autant de Colonnes qu'il y a de bataillons. Deux Colonnes H, oppofées à chaque bataillon ennemi du côté où l'on veut donner pour un plus grand effort, & pour être en état, par la facilité de percer la première ligne, de pouffer à la feconde, fans perdre aucun tems. La cavalerie K, fera en feconde ligne, les escadrons entremelés de compagnies de grenadiers & de pelotons des foldats les plus ingambes do. l'armée. Les dragons à pied L, parragés aux nîles fur douze ou feize de profondeur, ou en Colonnes. Le reste de la cavalerie M, entre les intervalles des corps. On marchera à l'ennemi dans cet ordre, fans tirer un feul coup, finon à la longueur d'une halebarde. Dès l'instant qu'on aura percé, la cavalerie s'abandonnera sur l'ennemi déja rompu ou à demi desordonné; pour l'empêcher de se reconnoître, elle repliera sur fes flanes. Comme elle se trouvera sans mousqueton, elle se verra dans la nécessité de fe fervir de l'épée & de le ferrer de près pour ne pas lui donner le tems de charger fes armes, foit contre la cavalerie, foit contre l'infanterie, pendant que les pelotons & les compagnies de grenadiers s'introduiront dans les espaces des escadrons & des bataillons ennemis pour les prendre en flanc.



AUTEUR.

Il ne faut point douter que l'abattis qui couvre le camp, ne foit en mêne tems arraqué: mais pour peu qu'on le foutienne, cela fuffit pour être en état de lui donner du fecours. Car l'on peut voir par mon fysteme & ma façon d'artaquer, qu'une affaire et l'bientôt expédiée contre des gens qui combattent d'une manière toute opposée à ma méthode, contre laquelle des bataillons minieres ne fautorient entr un moment,

Il y a peu d'exemples dans l'Histoire, comme Il me semble l'avoir dit, d'une avanture auffi extraordinaire que celle des Gaulois. Il est très-difficile de se tirer d'embarras & de s'empêcher de combattre, lorsqu'on se trouve ainsi ensermé entre deux armées. Il faut nécessairement passer sur le corps de l'une pour espérer de venir à bout de l'autre : il peut y avoir quelque espérance de retraite, lersqu'on peut marcher par l'un de fes flancs; mais lorsqu'elles font si proches, je ne vois aucun reméde que celui que j'ai proposé, qui est sans doute le seul capable de nous sauver. Les Gaulois auroient pu prendre ce parti. Ils ne le prirent pas, & se virent dans la facheuse nécessité de faire front des deux côrés; le défaut de leurs armes fut l'unique cause de leur mallieur. Dans ces cas une petite armée se tirera plutôt d'affaire qu'une grande ; dans une nécesfité le plus court cit d'abandonner ses équipages & tout ce qui peut retarder la marche. & de tâcher de profiter de l'avantage de la nuit, ou de percer, quoiqu'il en puisse arriver. La nuit est toujours l'heure la plus commode. Téléfinus le Samnite ne se tira d'affaire contre Sylla, (qui l'avoit enfermé entre fon armée & celle de Pompée), qu'en abandonnant tout ce qui pouvoit l'embarraffer. Il y a toute forte d'apparence qu'il fe fervit de cette rufe. & fans attendre que toute retraite lui fût interdite. Cet exemple mérite d'être rapporté.

Téléfinis, ainn ramafía aftez de troupes avec un Appulérien, nommé Lamponius, fe habioir de marches à Prendré, pour déliver Marias qui y véoir affiqée; mais voinne que Sylls & Pompée venoient à lui à grandes journées cheaun de fon oché ¿ l'un pour le rencemer de forne, & l'autre pour le joindrée, de tomber fur la quesé de fon armée, & ne pouvant avancer ni reculer, il prit fon parti fur le champ en grand homme de guerre, & ne Capitaine rrès-expérimenté, qui s'évoir touvel en des occations très-difficient de prit que de la nuir, & marche droit à Rome, il s'en falltu de fort peu qu'il n'y entrat d'amblée, cer alle étot fans définé & fans guedes, mais quand il fur à dix fludes do la porre Colline, il fe contenu de pafer la nui devant fes muralles, pe foprifiant en lui même & en fe prometant de grandes chofés de ce qu'il avoir abufé mit de Capitaines, & fur rout deux Généraux auffi habiles & d'une auffigrande réquestion que Sylls & Pompée.

Paffons maintenant à l'Analyte de ces deux ordres de baraille, il m'importe de la fai-

re, car tout le monde n'est pas en état d'en bien comprendre l'avantage.

Je déclare qu'on ne me fairoit oppofér des raifons bien folides conrèr mon premier ordre de barailles sencer mois contre le fectou. On fier d'abord furpris qu'étant inférieur à l'ennemi, de arraqué de front & à dos, je diffosé unes troupes fur une feule ligne hors de l'enceime de mes tentoires ne vautorioir la pas mieux, d'in-eon, s'enfremer enne les deux lignes de claratos! Non, il ne l'etol pas mieux, il ne s'apit point cid e fe défente car fron vois libre que fil iromatie et reportife, il naur gardé de le de de defente car fron vois libre que fil l'ente et reportife, il naur gardé de l'adraquer plus de que de s'ente de l'ente de l'ente de vivres. Il s'agit donc d'anaquer plusé que de fe défente, de l'ordre que le proposé et très propre pour un violent eftort, ausque il et moniferiorde, de l'ondre que per proposé et revouve épaulée par l'ausque l'il et moralement impolible de rétifier. Chaque arme fe trouve épaulée par l'aure; la cavaleire de intertaifiée de compagnies de grenatiers qui combatent avec elle & de großes Colonnes enre chaque régiment de avaleire. O rece Colonnes, un évourse un paffège, donnes flues à l'evaleire de pérûter plus aiffement entens, su s'ouvrare un paffège, donnes flues à l'evaleire de pérûter plus aiffement entens entens que carrier de pérûter plus aiffement entens entens que carrier de propose de pas aiffement entens entens que carrier de pérûter plus aiffement entens entens que carrier de préture plus aiffement entens de l'aux de l'entendre de carrier de pérûter plus aiffement entens de l'aux de l'entendre de carrier de pérûter plus aiffement entens de l'aux de l'au

196

deux, & d'empêcher que ce qui est rompu ne se rallie jamais. Les alles sont fortifiées de bonnes Colonnes pour un plus grand effort de ce côté-lh. Ajoutez la réferve (11), composée de tous les dragons de l'armée. Que si l'ennemi attaque, comme il est à présumer, il se verra accablé du seu des troupes qui sont sur les chariots qui le voient tout à découvert. On a encore cet avantage, qu'en battant l'une des deux armées, l'autre ne fauroit plus réfister. Voilà quant au premier. Quant au second, je me contente de me défendre derrière mon abartis d'un côté, pendant que j'emploie toutes mes forces de l'autre sur quatre corps, assuré de percer par tout, n'étant pas possible qu'une armée qui se trouve ouverte en quatre endroits puisse jamais en revenir & se rallier, étant par tout séparée, outre qu'on tourne d'abord sur les ailes aux endroits où l'on a percé.

# 

# BSERVATONS

Sur la bataille de l'Adda entre les Romains & les Insubriens.

Fautes de Polybe difficiles à excufer.

Es Romains n'ignoroient fans doute pas où Flaminius combattoit contre les Infubriens, la victoire étoit trop éclarante : je veux que les Grecs en fussent également informés; est-ce qu'un Historien n'écrit que pour ceux de son tems? Ne doit il pas confidérer la postérité?

Quelque dessein que l'on ait d'aller serré dans une Histoire, il y a certains petits dérails qu'on ne fauroit écarter fans manquer aux régles qu'elle nous preferit, & fans la dépouiller de circonftances en apparence peu importantes, mais qui fournissent des lumiéres pour l'intelligence des faits que Polybe rapporte, & fans lesquelles il est dissicile de les bien comprendre. Dans celui-ci il me laisse dans un désilé de doutes & de conjectures, dont j'ai cu toute la peine du monde à trouver l'illué.

Qui fait, fur quelle rivière cette bataille a été donnée? Notre Auteur ne la nomme pas; c'est un péché d'omission & de commission qui passe le véniel dans un l'listorien tel que le mien. Ceux qui font un peu exercés dans la Géographie , favent parfaitement que cette riviére ne peut être que l'Adda; mais ceux qui l'ignorent. & qui seroient curieux de savoir où elle est, ne la trouveront pas, si l'Auteur ne le leur ap-

prend. On ne peut pas dire que ce grand Historien ignorât la Géopraphie, c'est peut être de tous les Anciens celui qui a le moins commis de fautes fur ce point. Je dis le moins, car il est tombé dans quelques-unes. Celle dont je vais parler me paroit affez considérable pour mériter d'être relevée. Il est certain qu'il avoit beaucoup voiagé, mais il me permettra de lui dire qu'il ne connoissoit pas parfaitement le bas Pô; s'il l'eût examiné avec un peu plus d'attention, ou qu'il eût consulté les gens du pais, il n'eût jamais pris la Paduse (a) ou le perit Pô pour une rivière qui se décharge dans ce fleuve: e'en est un bras qui se jette dans la mer entre Spina & Brutium, c'est aujourd'hui le Po de Ariana.

C'est au-dessus de la Paduse que Flaminius passa avec toute son armée pour entrer dans le pais des Infubriens; il fit le trait d'un habile homme de paffer le plus gros bras-(a) Padufa five Spineticum.

de ce fleuve, pour n'avoir plus que l'Eridan à traverser, qui en est un autre bras. Il le passa en esset, non pas sans quelques obstacles que lui firent trouver les Gaulois de

ces quartiers-là.

Les Romains traverifeme enfuire tout le pais des Cénomans, auxquels lis fejoignimen, pour marcher droit dans celui des Influiriens. On fine nifile par rout ce que nous
dit l'Auteur de la marche de l'armée Romaine, depuis le Pô juiqu'à l'Adda, qu'il ne
connoifioir pas trop bien le pais : car pourquoi nous parlet que pafigie de Clution, qui
n'ett qu'n nuiffeau à peine comus, plutôt que de celui du Mincio & de l'Oglio, qui
font deux rivières nuirgables, où li les pafia? Il nous importois fort peu de favoir le
nurche, il pouvoit la laiffer, fans que qui que ce foit y prit garde le moins du monde;
mais les gens du médier comme les sumes luit reprocheron d'avoir négligé d'entrer dans
l'explication du champ de bataille des deux armées. Il ne dit pas fi les Caulois furpaffoient les Romains à leurs ailes, ou fi l'Adda faifant un cude, l'Eniminius s'y étoit apuité pour couvrir les flancs: encore failor-il nous apprendre où ce Général pafia la rivière. Ajoutons encore aux fusues de norre Auteur celle d'avoir oublidé en ous donner l'orde de bantille des influiriers: négligence d'auteunt moins pardonnable, qu'il,
et d'une exactious é adminible à le l'Egand de celui de l'Flaminius.

#### C. II.

# Paffage de l'Adda par Flaminjus.

E país (c) des Influbriens étoit l'objecte l'ambision des Romains. Ils moient entre plusieure piufeure nois ceute conquète fins naturn faccies, de même avec honto. Leurs guerres courre ces peuples belliqueux n'eutent d'abord pour principe que la bienfance le leur agrandiffement, mais dans celle-cil il yavoir plus que ces deux rifors, elle deviun nécellière & indipondable. Elle est été très-difficile de très-dingcreusé chans un autre rems mais les inéces des la précédente ainne changle toure la face des affires, de amené des conjonêures plus fivorobles, la guerre fur réfoluté de Flaminius eur ordre de prifér le Pô uvec fon armée, de d'entre dans le país des Influbriens. Toure la force de ce peuples confidête dans le maine, de d'entre des les dives inécrés de la jaloufe entre les plus puillans qui téchoient d'oppriane les plus fobbes, ne les porraffent pas à confière également. de tous memble à leur munuelle confervations.

Les Romains comprirent parfaitement les difficultés de cetre entreprife, s'ils les avoient tous fur les bras par une ligue générale, & qu'ils n'en viendroient jamais à bour, s'ils ne les combatrolene par parties. Ils dehérent donc de les defunit & de s'allier avec les uns pour s'en férvir à la ruine des autres. C'étot là leur politique, & celle ou le confelletrois de prendre courre outre puiffance formée de buileurs Souveraine-

tés telles que celles des Princes d'Allemagne.

La défection des Cénomans du parti des Înfubriens, fur un effet de l'intrigue & de l'adreffe des Romains. Si ces premiers euffent connu leurs véritables intérêts, ils fe fuffent bien gardés de fe ranger du côté des derniers, & de les aider dans la couquête d'un pais, laquelle feroit bientôt fuivie de la petre de leur liberté.

Flaminius n'ignoroit pas que les Princes des Infubricas étoient à la tête de cinquante mille hommes, & qu'ils lui venoient au-devant, il voilut les prévenir lui-même; & craigmant qu'ils ne fe portaffent fur l'Adda pour lui en défendre le paffage, il fit une telle diligence, qu'il y arriva devant eux.

(a) Le Milanoit.

le n'ai que des conjectures à donner à l'égard de l'endroit où l'armée Romaine traworfa la rivière, s'il m'est permis d'en juger par la connoillance que j'ai de fon cours. le fuis tenté de croire qu'ils la paffèrent au deffous du lac de Come, peut-être au même endroit où le Prince Eugéne tenta inutilement le passage de cette rivière en 1705. Flaminius fut plus heureux que ce grand Capitaine, il ne trouva personne pour le désendre , il fe hâta de la paffer fur un pont de bateaux. Quand il n'eut plus affaire de ce pont. il le fit descendre, & longeant cette rivière qu'il avoit à sa gauche, ils s'arrêta dans un endroit qui lui parut propre pour y attendre l'ennemi, qui marchoit à lui pour le combattre. La il refit fon pont; quoiqu'il paroiffe par les paroles de Polybe qu'il n'avoir nul dessein de se conserver un passage pour la retraite au cas que l'événement ne répondit pas à ses espérances, il prit une résolution digne de la grandeur de son courage. Comme il se vit en-dela de la rivière, dans un païs tout ennemi, & ses derrières sufpects. & par conféquent fa retraite très-difficile & très-dangereuse, il voulut la rendre impossible; & se fiant peu au pouvoir de son éloquence pour animer ses soldats à bien faire, comme c'étoit la coûtume, il trouva le fecret, fans qu'il fut befoin de paroles. de les obliger à combattre jusqu'à la dernière extrémité, & par conséquent de remporter la victoire, en leur ôtant toute efpérance de retraite. Il paroît qu'il s'y étoit réfolu de longue main: car lorfqu'il rétablir fon pont, ce n'est pas qu'il eût changé de deffein , le véritable fujet fut fa défiance à l'égard des Cénomans, dont la fidélité lui éroit suspecte; & comme il craignoit que leur sécours ne changeât de nature, & qu'ils ne se tournassent contre lui pendant le combat, il leur sit repasser la rivière : & content de les voir au delà, il fit tout auffi-tôt replier fon pont, & par ces précautions injurieufes à des alliés, il réduifit encore fes foldats au parti des desepérés de vaincre ou de mourir en gens de cœur.

Cette action de Flaminius me fait fouvenir d'une autre toute femblable du Prince Maurice de Naffau. Ce grand Capitaine étant fur le point de donner la bataille de Nieuport contre l'Archiduc Albert, qui étolt à la tête d'une armée infiniment supérieure à la fienne, renvoia tous les vailleaux qui avoient transporté son armée en Fiandres, difant à fes foldats qu'il falloit paffer fur le ventre des ennemis ou boire toute l'eau de la mer, qu'ils prissent là dessus leur parti; que quant au sien ils ne s'en misfent pas en peine, puisqu'il étoit réfolu ou de vainere par leur valeur, ou de ne pas furvivre à leur honte, s'ils se laissoient battre par des gens qui ne les valoient pas, quand même ils feroient mille fois plus forts. Ces paroles, qui fentoient parlaitement fon homme déterminé à tout gagner ou à tout perdre, & tout plein de cette maxime trèsfage & très-vmie, qu'une armée qui voit ses derrières libres combat avec moins de courage & moins de réfolution; ces paroles, dis-je, firent un tel effet fur le cœur de fes foldats, qu'ils marchérent à l'ennemiavec tant d'audace ét d'espérance de vaincre, qu'ils vainquirent effectivement: tant cette maxime des Anciens est véritable, qu'il y a des occasions où l'on doit plus consulter le courage que la prudence. & que la plus sorte raifon pour exciter les foldats à bien faire, est de leur montrer qu'ils n'ont de ressources qu'en eux - mêmes pour se tirer des plus grands dangers. Il n'y a pas d'argumens plus perfuafifs que ceux -là, ni de meilleur compliment à faire à des troupes qui fe trouvent en pareils eas.

Qu'on preune bien gande à ceux réflexion qui me vient à l'efprit. Ni le Confull Romain, ni le Plane Naurée, ne finen rien qui ne file fondé fur les régles de la prudence, dé digne de deux Capitaines qui ne four rien témérairement. L'un avoir puffé la mer, dédébarqué fin a mriée avoc beaucoup de harrifélie. És beaucoup de dangres dans fa déceme, fi les emansis s'en fuffign apperchs ; l'autre puffe une rivière très-lange de très-supide dans fon cours; si eculei-i ni l'autre n'inform jamps pur touver la moialest pur l'autre puffe. ouvermen ni la moindue efiferance de retraite, s'îte cultire tét vaincus. Où trouver des chaloupes en affez grand nombre pour recevoir les fudiands de route me armée beaturui & mile en confusion, le victorieux les fuivant fans reliche & les taillant en pictes, se marée s'écouler-t-elle & défier-t-elle par ce pour l'etair quare hommes de front l'ette armée s'écouler-t-elle & défier-t-elle par ce pour l'etair quare hommes de front l'etair en roit donc été rificulte à l'imminus de hiffer fon pont, & plus encore au Prince Maurice de compter fur fes chaloupes; l'un narque une grande figelfe de renvoir fe svaifeux y. & l'autre n'en fir pas moins paroirer ca pliant fon pont: belle kçon pour les Génémux qui le trouvent en pareil cas.

Bien que ces fortes d'actions ne fe rencontrent que de loin à loin dans l'Hilloire, celn ne veut pas diret qu'elles foient d'une grande rarefe: car quant d'y auroit un'intervalle d'un ou de deux fiécles de l'une à l'autre, le monde est affez vieux pour nous fournir un grand nombre de ces fortes de réfolutions, qui font vraiment dignes nonfedimentent d'un homme ferme, réfolu, d'un grand ceur, d'un courage intrépide de d'une ame fort élevée; miss encore d'un homme qui fent ce qu'il vaut, qui n'est pas veun pour faire reratise, & qui veut l'interdire à fes troupes, pour les obliger.

à bien combattre & à prendre confiance en lui.

L'action de Flaminius, quoique belle & réfolue, n'est pas comparable à celle du Prince Maurice: on en conviendra fans difficulté; mals je doute qu'elle foit au-deflus de celle de Tariff, Général de l'armée du Roi Almanzor, qui fut envolé en Espagne en 714, pour en faire la conquête à la tête d'une armée de si petite considération an'il n'avoit en tout que six mille hommes de pied & trois cens chevaux & cependant cette petite armée en terraffa une de trente mille hommes de pled & de trois mille chevaux, Cette disproportion de forces surprendra peut-être; mais cette disproportion n'est pas dans le nombre, elle est dans la valeur des troupes & dans l'habileté du Général More, & il n'y avoit rien de tout cela dans l'armée Espagnole. Tout aurre que Tarisf auroit cru faire un trait de grande prudence de se rembarquer & de repasser le détroit à la vile d'une armée si extraordinalrement supérieure. Il n'en sit pourrant rien, cant l'honneur d'une si belle conquête lui tenoit au cœur. Il falloit avoir beaucoup de courage pour faire ce qu'il fit; mais comme celui de ses soldats n'étoit pas si grand, il les réduifit au parti des defefpérés, en leur ôtant toute voie de retraite. Il s'étoit embarqué fur des vaisseaux marchands; il ordonna secrétement qu'on y mît le seu, de crainte que ses troupes ne regardassent derriére elles pendant le combat, & ne réserva qu'un canot pour porter les nouvelles de fa défaite ou de fa victoire : encore voulut-il qu'il se retirat en pleine mer pendant la bataille, qui sut très-sanglante & très-oploiatrément difoutée, dit l'Historien fort gravement, ce que je n'ai garde de croire. Il vaut mieux dire que le Général Espagnol se gouverna selon sa capacité, qui n'étoit pas grande, & fes troupes firent ce qu'elles pûrent pour bien fuir.

Fernand Cortés, qui valoit bien Tariff, étant entré dans le Mexique à la tête de cinq à fix cens hommes & quelques chevaux. fe mit en rête d'en faire la conquére, & en vint à bout; mais pour ôter toute efpérance de retraite à les foldats, & les obliger par là à se battre jusqu'au derniér, ou à remporter la vécoire, il fit met-

tre le seu à sa petite slotte, & marcha à la conquête du pais.

Cela fent son ame Espagnolle, Et plus grande encore que folle.

# S. III.

Disposition de l'armée Romaine. Ce qu'on pense de celle des Gaulois Insubriens. On blime souvent le Général par l'endroit qui sournit le plus aux éloges des connoisseurs.

Its deux armées combactirent dans une plaine for près de la rivière. Les Romains l'avoient à dos. Ils fe rangérent folion la méthode ordinaire fur trois lignes, la cavalerie (a) fur les alles, fur une feule ligne, & l'infamerie (3) au centre. Il faur ternarque que les Triaires (5) etoient ent ce terms la én fi pett nombre, qu'on peu dire qu'ils ne formoient qu'une réferve, chaque corps ne formant que foisante; a mais comme c'étoit l'étite des folias Romains, & qu'ils étoiren placés vis-à v-is les intervalles des Princes (6), je les confidère comme une ligne étant diffribués de la forte, courre l'ordinaire de mos réferves.

Il falloit néceffairement que l'Iaminius eût appuié ses ailes à l'Adda même : cas s'il se fut éloigné de ses bords, il cût été infailliblement surpasse par celle de l'ennemi, & envelopé par sa cavalerie ; il est très-probable que la rivière formoit un coude à

l'endroit où le Conful Romain se mit en bataille.

Comme il n'est rien de plus important que de préparer les troupes aux actions que l'on prévoit, & que l'on ne doit pas moins prévoir au milieu d'une paix profonde, que dans le plus fort d'une guerre, par un exercice perpétuel & par une image fouvent répétée des grandes manœuvres & de campemens en certain tems de l'année; les Tribuns ou Colonels des légions n'oubliérent rien de ce qu'il falloit faire pour les instruire en général, dit Polybe, & chaque foldat en particulier de la manière dont on doit s'y prendre. Quel avantage pour un Général lorsqu'on le délivre de ce foin important! Et quelle gloire pour les Chefs des légions! Aussi notre Auteur dit qu'elle leur sut attribuée toute entière. On croiroit par ces paroles de l'Auteur, que ces fortes d'exercices des légions chacune en particulier, & de toute une armée ensemble, étoit une nouveauté. Rien de plus ordinaire dans les armées Romaines: mais il est certain que depuis ce tems-là, & pendant le cours de la seconde Punique, ces exercices généraux devinrent plus fréquens, parce qu'on en connut l'importance, non feulement ils les pratiquoient en tems de guerre, mais encore plus fréquemment dans la paix, parce que les armées campoient toujours. Cette méthode des Anciens étoit admimble, & la feule capable de former d'excellens Officiers dans les grandes parties de la guerre.

M. Le Blane, Miniffre de la guerre, qui n'agit que fur de grandes penfese, & qui voit de loin, a bien furil l'éxcellence de cette difcipline auant que l'importance & la néceffite de l'introduire dans nos troupes, en formant différens campenness dans plufeturs endrois voitins de nos frontiéres, pour les defferd and les grandes maneuvres militaires qu'une longue paix à fait oublier. On ne spauroit trop admiter ce Minifire éclairé dans equ'il vient de faire. Plus ce projet eff rare, plus il et filluffre & glonde.

rieux à un génie véritablement militaire.

Pour revenir à l'ordre de batalle du Conful Romain, il eft cerain qu'une si grande dicipline dans ses rourpes l'enhaêtit à commence ceue guerre par un coup de grand écht. Je préfume qu'il se rangea d'abord felon que je viens de l'expliquer. Mais lorfqu'il fut en préfence, il changea son ordre de batalle un peu avant le combat. Il fre paffer les Triaires (5) à la séconde, qui s'enchâffereu dans les diffances d'entre les cobortes des Princes (6), sins doue pur s'eportrentre celles des Hallaires (7) qui formolett la presuitée ligne, a un moment qu'on en viendroit aux maiss. La raisonde

ee changement dans les armes, eft une marque rrè-grande de fen habileté & de fon hon fens. Il n'ignoroit pas à quelle segn si avoit affinire, il retignot leur premier abord, cette fougue impétueufe & violente contre laquelle il falloit étre en garde peur s'empêtent de violente contre laquelle il falloit étre en garde peur s'empêtent d'ext emporte dès le premier choc. Il ne voitoir rien de plus redoumble & de plus digne de fon attention; il ne pouyoit mieux faire que de leur oppofer les Triaires, qui desient armés differemment des autres: cer leurs ames de longueur, femblables à nos anciennes pertufannes, étoient capables de diminuer beucoup de leur fouçue. Le feut aiped de ces armes portoit la terreur avant même qu'on en du étypouvé les coups, de fur tout counte un front d'hommes rangés en phalange fur une trè-grande profondeur : car les Gaulois contanteint et de force, mérhode qui convencit parfaiement à leur humeur. Le choc d'un fi grand corps parut toujous terrible & redoutable aux Romains contre leur manière de le range par pors péters fur une mointier profondeur paris de mais contre leur manière de le range par pors péters fur une mointier profondeur.

ne combattant que fur dix de file.

Les Infubriens trouvérent l'armée rangée dans l'ordre dont j'ai parlé plus haut ; ils s'y conformérent à l'égard de la distribution de chaque arme, commie il paroit par le commencement & les fuites du combat : ear on ne peut rien affurer de certain de leur ordre de bataille. Polybe n'en fait pas la moindre mention. On voit bienqu'ils mirent leur cavalerie (8) fur lesailes; & quant à leur infanterie (9), il v a beaucoup d'apparence qu'ils rangérent en phalange, felon leur coûtume ordinaire, fur une grande profondeur. Je pancherois fort à eroire qu'ils formérent deux lignes en phalange, vû le prodigieux nombre de leurs troupes, si supérieures à celles de l'ennemi. Je ne me hazarde pourtant pas de la mettre sur deux. Ce que je puis assurer, e'est que les Gaulois ont toujours combattu en phalange, non semblable à celle des Grees & des peuples de l'Afie, qui font les premiers qui ont pratiqué cette façon de combattre, mais en phalange coupée par corps irréguliers, c'est-à-dire, qu'ils laissoient de petits intervalles entr'eux, leur eoutume étant de se ranger par nations. Cela se voit dans César: (a) Separatina fingularum copias collocaverat. Tenons-nous-en donc à cet ordre de bataille, puisqu'on voit par tout dans l'Hiftoire que les Gaulois fuivoient cette façon de se ranger & de combattre, qui pour une nation comme la Francoise n'est pas si mauvaise qu'on pourroit fe l'imaginer. Polybe met cette bataille au nombre des plus célébres par l'intelligence, dit-il, avec laquelle les Romains s'y conduifirent. J'y confens, mais lorsqu'on fait tant que de nous le dire, il faut nous faire voir qu'elle eft telle effectivement, en nous expliquant d'abord la difposition des deux armées. Il ne dit pourtant pas un mot de celle des Ganlois. Comment juger de l'intelligence du Général victorieux, fi le gain d'une battaille confifte uniquement dans la valeur des troupes? Pour rapporter la gloire d'une action à celui qui commande, Il faut examiner fi l'ennemi qu'il avoit en tête n'étoit pas ignorant : ce qui ne se peut qu'en expliquant comment, & dans quel ordre il a combattu: car on accuse Flaminius d'une saute très-capitale, que nous rapporterons bientôt, quoiqu'il paroiffe que c'est un sophisme de guerre de ses ennemis jaloux de fa gloire, puisqu'il ne pouvoit s'empêcher d'éviter une faute fans se précipiter dans une plus grande. Il n'y a pas à choifir entre le mal & le pire. Selon ses envieux înjutics & les fots de Rome, qui leur applaudiffoient, il eût dû prendre ce dernier, c'est-à-dire, qu'il cût mieux fait de s'exposerà une désaite infaillible, en s'éloignant un peu plus des bords de la rivière qu'il avoit à dos, sens songer qu'en s'avarçant au-delà il perdoit l'avantage d'affurer ses ailes, & s'exposoit à une désaite évidente par le petit nombre de ses troupes. Je l'ai dit ce me semble ailleurs, qu'avant que de juger d'une action de guerre on doit confidérer plufieurs circonflances avec beaucoup d'attention. Il

(a) Caf. Comm. de bel. Gal. l. VII.

Tome III.

n'y a que les ignoraiss & les ames baffes & fans vrai courage, roujours bleffees d'un mérite un peu trop brillant, & toujours abfurdes dans leurs raifonnemens, qui puiffent glofer fur les entreprifes les mieux concerrées, & dont le fuccès fait voir la fageffe.

Toures les armées font pleines de ces fortes de gens, ce qui ne feroit pas un grand mal, si les Conseils de guerre que l'on tient pour sonder les sentimens de ceux qui y font appellés, n'étoient pleins de ces fortes d'esprits timides, ou de prudens ridicules. qui croient voir des précipices dans les routes les plus unies. Ils trouvent des piéges femés par tout, comme fi l'ennemi préfidoit dans les Confeils. Ils voient tout au travers d'un microscope. Un poltron dans ces sortes d'assemblées est un sort mauvais meuble, & un homme fort contagieux. Il s'oppose à tout, rejette tout: de forte qu'on ne feroit rien, que l'on n'entreprendroit jamais rien s'il étoit cru; & malheureusement il l'est presque toujours. Ce qu'il y a de plus sacheux & de plus chagrinant pour le Général qui s'est laissé aller, souvent malgré lui, aux raisons de ces gens-la; c'est que lorsque l'entreprise est abandonnée, & qu'on s'en plaint ou à la Cour ou à l'armée, ils crient le plus haut contre l'inexécution du projet, ils tiennent alors un langage tout contraire, ils lévent les épaules. Ce n'étoit pas notre fentiment, difent-ils, nous n'avons proposé les difficultés que pour les applanir & rendre l'exécution plus facile, ils accusent sans honte le Général de son peu de hardiesse à engreprendre, & même de lâcheré. Il avoit une bonne occasion en main, il n'en a pas profité: ce n'est pas notre faute.

Pour prendre une bonne réfolution, die guchque part Procope, il faut chre dégagé de crainte & de honne. Quand la crainte & el nemparé de l'éleprit, elle l'empéch, de connoirer les avis d'un petit nombre de gens de bien, qui font toujours les plus foibles d'ans un Confidi. La honne n'empéche pas de les connoirer; mais après qu'ils out éés connus, elle les couvre comme d'un voile qui en dérobe la vièé, & elle porre l'efprit à un autre vaix our contraire. O connoir l'Illianion Infyül il n'y a plus de renable.

& que l'occasion s'est échappée, & l'on est au desespoir de l'avoir perduë.

J'ai recomu la vérié de care maxime dans h dernéire guerre de 1701 à l'exad d'un Confend auquel on avoir ranis un projet pour le focus de certain pleac. Commed l'avoir plus de valeur que d'habilei é, il ne comut pes la facilité de l'entreprife, de les fophlines du grand nombre qui's y opposito, bien plus par les dagers qu'il povolente courir que par les oblicales qu'ils y rouvolent, ou peuc-dre que leur peu d'étjerié de la lamiére leur faifoient voir ce qu'un vai courage n'étjé jamis vis. Si un Général d'armée étorie nagrée contre ces gens-la, il s'espragnetori bien de la honte, de profierent des occasions qui fe préferent à tous momens. Un grand Ministre (a) dit foir judicieulement —, que cheaure conçoit les affirires felon fi capacité, les plus grandes ne femblent aifées aux hommes d'un bon ensendement de de grand cœur, de ceux qui , n'ont pas ces quiliés trouvent out d'fliére.

Je pancherois for à covit que ces deux cipices de gens paragieren Rome fir la conduire de l'Inmilius, & qui iste e furent pes sous unmines dans le bilanc. Le parti des fors & des novieux ne triomphe pas roujours contre l'incelligence & la fagificavérée qui fe produiles; par des fais d'un plus grand delts. Il ne s'agifici pes du projet de cère cempagne, il n'y a avoit aucun parrage dans la louange, c'étoit tout ce qu'on pouvoit faire de mieux pour en foiser le fuccès, mais li s'agifioit de la diffontion de provoit faire de baucoup inférêteur à l'ennemi. Ce la fern affa; par la martain de Conful fottoi de baucoup inférêteur à l'ennemi. Ce la fern affa; par la martain de Conful fottoi de baucoup inférêteur à l'ennemi.

<sup>(</sup>a) Le Cardinal de Richelieu.



AULOIS INSUBRIENS .

FAureur, route abregée qu'elle est. Il avoit la riviére à dos; à quel expédient estr-il pù recourir pour assurer ses ailes, sinon à celui dont j'ai parlé? Car s'il est abandon-

né les bords, il se sût vû environné & doublé à ses ailes.

Polybe & Tite-Live conviennent que cette conduite fut fort blâmée à Rome, L'Auteur Lauin, qui ne le justifie pas, ne me furprend point, chacun fait que la guerre ne fut jamais fon métier; mais l'autre qui l'entendoit si parsaitement, qui raisonne & qui réfléchit presque à chaque page si judicieusement sur les fautes des Généraux, auroit pû, fans trop s'incommoder, fe moquer, comme je fais, de ces petits Maîtres ignorans & envieux de l'armée Romaine : car les petits Maîtres font de tous tems, & les armées Romaines avoient les leurs comme nous les nôtres. Il y en a de tout état, de tous grades, de toutes conditions & de toutes professions, dans la République des Lettres, dans la Robe comme dans l'Epéc. On peut dire que Flaminius effuia bien des chagrins après fa victoire, quoiqu'il foumit tout le pais à la domination des Romains, & finit cette guerre avec beaucoup de gloire. Ce qu'il y a de furprenant, c'est qu'on n'air pû trouver à reprendre à sa conduite, & que les Officiers de ton armée aient été les premiers à la condamner. Avouons que rien n'artire plus la haine & la glose des envieux que les grandes actions. Celle-ci est très-belle & très-remarquable, & son ordre de bataille, qui lui attira tant d'af faires, étoit tout ce qu'il pouvoit faire de mieux & de plus fage dans la fituation où il se trouvoir par rapport au petit nombre de ses troupes. Ce qui est intelligence & fagesse dans un certain tems, est ignorance & bétise dans un autre. parce que les cas font différens. Cette maxime me fait fouvenir de deux exemples qui finiront ce Paragrafe.

Conflamin le Grand dans la guerre contre Naxenee, « étent rendu maitre d'une partie de l'Italie, march adroit à Roune. A cette nouvelle Abzence palle le Tibre de Viente à fit rencontre à neut mille de cette Capitale. Il prit fan champ de bastille dans un endroit appelle les Rocher rouger. Il avoit cen form l'armé de Conflamin, de le Tibre à dost, mais fes troupes fe trouvoirent fi près des borts du fleuve, que pour peu qu'elles fuffient poutflee de préviori que cela pouvole arrive, de en effet a chole arriva, de c'ult à cette feule de unique faute que Mixence du fa défaite de fa honte, parce ouil work affet de troupes pour s'étoligner des bonds de la riviére fans erfante d'ecult à cette feule de unique faute que Mixence du fa défaite de fa honte, parce ouil work affet de troupes pour s'étoligner des bonds de la rivière fans erfante d'e-

tre accablé & tourné à fes aîles.

Dans l'exemple que je vais citer (a) l'Eminius et pleinement jufilité. On y voir que les Romains, qui fe commilièrent fible ne guerriers, s'égnoisent quelquefoits dans le jugement qu'ils faifoixent des actions für des ouis dire. L'exemple eft d'un grand Capitaine de la noiseme antiquiée, difions pluto de plus celèbre de fon fiécle, c'et de l'Elisfière dont je vals parier, suifi grand par fes victoires, que per fon occurge

& fa conftance dans fes malheurs.

Ce grand Captaine ainn comé une grande batáilte contre Arriches Général de l'armée des Perfes, après un combte retè-sude de rêt-boolfinds, les Romeins furent tondement dédits par la lichtes d'un corps d'Ilauriens. Diffiaire inte bon malgre la dédite d'une partie de fon armée qui avoit pris la filte. Il ya oviet maurer corps de Romains qui réfifici encore par la valeur d'Afan. Mais cet Officier ainne éet cué, la déroute devine prefuge fénérile. Béllifaire è ut dans la nécestifie de out a bandonner de de fire terraite le mieux qu'il put. " Il alla joindre un corps d'infanterie qui tenoir encore p. ferme, dit le Pérféner Coulin dans son Procopege; il décendit de cheval pour com-

<sup>(</sup>a) Hiftoire de la guerre conte les Perfes, c. 18.

battre à pied, & en fit pareillement descendre ceux qui l'avoient fuivi. Les Pern fes qui couroient après les fuiards cessèrent d'y courir, afin de fondre avec toures leurs forces fur Bélifaire. Tout ce qu'il put faire, ce fut de tourner le dos à la rivière, de peur d'être envelopé ", (c'est que l'Euphrate faisoit un coude en cet endroit où il appuia ses ailes. Cela est maniseste; car s'il n'eût pas pris cette précaution, il eût été environné de toutes parts;) ,, le combat fut extrémement opiniâtré, mais les forces n'étoient pas égales: ce n'étoit qu'une poignée de gens de pied qui combattoient contre la cavalerie des Perfes. Cependant cette poignée de , gens ne put être mise en suite, ni être forcée. Ils étoient tellement serrés, & tenoient leurs boucliers si bien joints, qu'ils faisoient plus de mal qu'ils n'en recevoient. Les ennemis poufférent plufieurs fois leurs chevaux afin de les rompre, mais leurs efforts furent inutiles. . . . Tout le jour se passa de cette sorte. La nuit 27 fépara les combattans. Bélifaire aiant trouvé un vaiffeau, y entra, & paffa dans l'If-, le où les autres troupes Romaines s'étoient déja retirées après leur défaite". Il y a la un exemple formel de la fupériorité de l'infanterie fur la cavalerie, & une preuve de fa force qu'elle ignore encore.

Je ne préems pas prouver par ces deux exemples, & par rout ce que fait dit de l'excellence & de la courageute conduite de l'Inatinius, qu'on ne peut aller au-delt de ce qu'il fit. Il hazarda beaucoup, je n'ai grade de le nier, & dans ces fortes d'aifières, où l'on ne voir autou milleu entre la vicioire & la ruite, enfiére d'une armée, dont le falut nous doit être cher, il faut prendre des méditres un peu plus foilése & plus profionées, qui puisflien nous promettre un luccic heureux, ou du moins nous

laisser moins incertains de l'événement.

Céfar n'eut garde de combattre ainfi dans fa guerre contre les Belges (a). Car après avoir passé la rivière d'Aigne qu'il avoit à dos, & s'être campé sur l'autre bord, il vir bien à cause de sa foiblesse qu'il ne pouvoit combattre l'ennemi trop près des bords de la rivière qu'il avoit à dos, ni s'en éloigner fans éviter d'être invefti & envelopé de toutes parts. Comme il lui importoit de combattre, de peur que l'ennemi n'augmentat de forces & de courage par le retardement, & par les fecours qui lui venoient de toutes parts, il fit tirer un grand retranchemens de part & d'autre d'environ quatre ceus pas, avec deux forts aux deux bouts chargés de machines, pour s'empêcher d'être envelopé par la multitude des Barbares, loriqu'il seroit attaché au combat, c'est-à-dire, qu'il fit tirer deux branches qui venoient tomber perpendiculairement à la rivière: ensuite il laissa ses deux nouvelles légions dans son camp, pour servir en un besoin de corps de réserve, & rangea les six autres en bataille entre les deux forts, & par cet expédient admirable il s'affura à fes aîles, dont il fe trouvoit même flanqué; ce qui furprit si fort les ennemis, qu'ils n'oférent l'attaquer. quoiqu'ils y fullent d'abord résolus. Exemple très-remarquable, & très-digne d'être imité.

(a) Ces. Guerr des Gaul, 1. 11.

S. IV.

Réflexions sur la conduite des Généraux Instibriens. Ils no perdirem la bataille que par le desparanage de leurs armes. Les Romains ne surmontérent les Gaulois que par l'avantage des teurs, Et ils direms pou à leur signon de se ranger.

D'Olybe nous ôte tout moien de réfléchir & de raifonner fur les fautes & fur la brave conduite des Généraux Infubriens. Prefque en tout il y a du bon-& du mauvais, beaucoup du premier & peu du fecond, fait que l'un est vaincu & l'autre victorieux, en faifant pourtant abstraction des événemens imprévûs qui font au dessus de la prudence humaine. Ceci peut fervir de bon préservatif contre le torrent de l'orgueil & de la vanité des Généraux enflés de leurs forces, & qui s'en font un peu accroire, pour les exciter à la modeffie qui fied fi bien à un véritable guerrier. Ils fouffriront, s'il leur plaît, que nous les avertissions qu'il n'y a point de journée, quelque éclatante & décifive qu'elle puisse être, où le victorieux n'air quelque petit remors de conscience, quelque reproche à se faire sur sa conduite, & qui ne craigne la glose de cermines gens Ce ne font pas les ignorans qui fentent leur faute, après une victoire remportée, mais ceux qui ont beaucoup d'expérience. Ceux-ci dorment moins, parce qu'ils font plus capables de les connoître; les autres très-profondément, parce qu'ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas même la caufe de leur victoire, & ce qui peut avoir produit la défaite des ennemis. Je ne sçai ce que c'étoit que ces Généraux Gaulois Infubriens, & les reproches qu'ils avoient à se faire, notre Auteur n'en dit mot. Nous aurions dù en faire de même; mais, comme je l'ai dit, nul n'est battu sans caufe. & nous seavons parfaitement qu'ils ont été battus. & qu'ils devoient l'être : s'ils euffent été victorieux de leurs ennemis, j'aurois regardé cela comme une espéce de merveille, & cependant cette merveille est arrivée plusieurs sois à la honte des Romains, qui furement n'ont jamais été plus braves que les Gaulois. Un petit moment & nous éclaircirons cette énigme. Mais il faut auparavant examiner s'il y a quelque défaut mêlé de bonne conduite dans ces derniers, outre celui que nous expliquerons en fon lieu.

Je m'imagine qu'il se trouvera des Lecteurs appliqués & militaires, qui blimeront les Généraux Gaulois d'avoir manqué à se porter sur l'Adda, sur le bruit de la marche de l'armée Romaine, pour en défendre le passage. Cela eût été fort prudent à toute autre nation que celle-là. La défensive étoit tellement opposée à leur humeur, qu'il leur arrivoit rarement de s'embarquer dans cette forte de guerre. Elle convient aussi peu aux François d'aujourd'hui, (car nous n'avons que changé de nom) qu'aux Gaulois des fiécles les plus reculés; une nation vive, pleine de feu & d'ardeur, impatiente & violente en tout, tombera tout de fon long dans une défensive. Ce n'est pas la connoître, que de prétendre qu'on puisse espérer d'en tirer parti. Foible, elle est propre aux actions les plus extraordinaires : il fuffit de la bien mener. Forte, il y auroit de la lâcheté de la laisser sans action & sans rien entreprendre. Bien loin que les Infubriens penfaffent à fe porter fur l'Adda, pour en défendre le paffage, ils le laissérent libre aux Romains pour les combattre en deca, & ne leur laisser aucune espérance de retraite s'ils étoient victorieux, & pour s'en conferver une toute affurée s'ils étoient vaincus: car c'est une erreur & une très-grande imprudence de prétendre qu'il vaut micux combattre un entiemi en delà d'une rivière qui couvre notre frontière, qu'en dec1, & dans notre propre païs; la paffera-t-il moins, fi nous fommes battus après l'avoir trascriée il vaut done micux l'attendae chter foi. Les Gânferux Infubriens firent un trait de grande prudence de combatre les Romains dans leur paisc en s'ils sufficie été battus, je doute; qu'il en fût reflé un feul pour porter la nouvelle de leur délaite, Jamais Rome ne joua un plus gros jeu; cur fi le Conful ele fu fetcombé dans cetus gouver, les Romains fuffict trombés dans le plus grand de tous les malbeurs; les Gaulois d'au-éla des Alpes fuffient rentrés dans l'Italie animés par cette vétoire, pour venger la home de l'Edanon, dans le tens qu'a Amials le préportoj pour leur fine la guerre. Je m'étonne que cette réflexion ne fois pas venuit à l'éprit de Saine-Evremont & de pant d'autres politiques qu'un récrit des guerres des Romains.

Je ne fed il véritablement les Influêries s'entendolen avec les Cénomas (10.), & fi ecució n'avoient pas complos de le trouters contre les Romains pendant le combat. Polybe ne l'affitte pass il féliot que l'Itanialiss agit für de violentes préfomptions, fitt des indices pus que probables de leur perfidie pour les filtre peffer au- delt de la riviére, & trompre fon pout, pour déranger toites leurs mediures. Cra autrement le féroit : I privé d'un fecour si fe condiéchable contre un entenni fi (prévieur en nombre,

& fi redoutable par fa valcur.

Je doute un peu de ce prétendu complot des Cénomans: car s'ils cuffent eu un tel deffein en tête que de se jetter du côté des Insubriens, ceux-ci sirent très-mal de mettre leurs affaires en rifque par une bataille rangée. Ils n'avoient qu'à se retrancher à deux pas de l'armée Romaine & jetter un pont fur la rivière, pour communiquer avec les Cénomans & empêcher que le Conful ne rétablit le fien pour attaquer les Cénomans. En prenant ce parti, les Romains n'euffent sçà de quel côté se tourner, l'armée des Infubriens en tête, une rivière à dos, & les Cénomans en-delà & au milieu d'un païs tout ennemi. & les vivres absolument coupés. Remarque-t-on bien cela? Et remarque-t-on qu'il y a des Généraux qui manquent tous les jours une infinité d'occafions de couper les vivres à leurs ennemis, faute de méditer fur leurs mouvemens, dans un pais difficile? l'ai vù trois fois en Italie les Impériaux s'enchâffer entre des rivières, où il étoit aifé, pour peu que les nôtres cuffent penfé à fe procurer les occasions. ou à les faire maître par des mouvemens bien concertés, ou à profiter de ceux des ennemis, qui n'étoient pas toujours prudens & réguliers; où il étoit aifé, dis-je, de les réduire au fort d'Afranius en Espagne, sans aucune espérance de se tirer des mauvais pas où ils s'étoient fi fouvent engagés. La campagne de 1706, en ce païs-la après le paffage de l'Adigé & du Canal blane, après celui du Pò, pour le sceours de Turin, en Flandres, & presque par tout, on a vu de ces sortes d'occasions dont nous n'avons sou profiter. C'est dommage que je ne puisse les produire ici, comme tant d'autres qui se font présentées à nos ennemis: tant on médite peu sur le pais, & tant il y a peu d'Amilears, de Céfars & de Turennes dans le monde.

On me répondra peut-être, pour revenir aux Infubriers, que 31s euffent pris le parti de ne pointe ombratre, & de le rearanche contre un ennemi qui s'étoit engré dens un miurais pas ancès le paffige de l'Addà, les Romains i culfun, pas manqué de pénérer leur deffein, & par conféquent de s'avancer fur eux, & de les atraquer avant qu'ils euffern pris un parti femblable. Je répons qu'en ce ess, ils quitocien les bonds de l'rivière où lis avoitent emponné leurs alles, & par-la perdolant le feui avanceg qu'ils euffent pour s'empédere d'être envelopés & conviennés de toutes pars. Pour-être ne couroien-ils pas grand rifque, du moins à leur infinereite, & l'on pour dire qu'ils n'en couroient aueun, à mois qu'il n'et une relle inégrité à l'égraf du montre, qu'ils

eussent é.é accablés: ce qui ne paroît pas dans l'Auteur.

Parlons fincérement. Flaminius tout habile & hardi qu'il étoit, n'eut jamais prifé l'Adda, ni fongé à attaquer une armée fi nombreufe, fi brave & fi aguerrie que celle

des Insubriens, s'il n'eût réfléchi fur l'avantage des armes de l'infanterie Romaine, & fur les defauts de celles de ses ennemis. Aussi ne forma-t-il le plan de son entreprise que fur ces prudentes confidérations. Malgré ces avantages, les Romains redoutoient extrémement les Gaulois. Mais oferois-je dire que cette crainte étoit plus dans l'imagination que dans le fujet qui la faifoit naître? Cette erreur n'étolt fondée que fur les grandes pertes que les Gaulois leur firent éprouver en différentes occasions. Le fouvenir de ces pertes, quoiqu'éloigné, leur étoit toujours présent: Car quand je me retrace toutes leurs victoires, quand je vois piulieurs armées Romaines battues & millées en pièces, quand je me repréfente Rome prife & ruinée, l'en suis étonné, le regarde ces événemens comme quelque chose qui tient du prodige, comme incroiables. Peu s'en faut que je ne méprile ces Romains tant vantés, que je ne les regarde comme des ennemis peu redoutables, de n'avoir sçu vainere de tels ennemis autant de sois qu'ils les combattirent, & dont la défaite étoit fi aifée.

Bien des gens vont se récrier contre ce que j'avance ici. Quoi, diront-ils, les Gaulois fi redoutés & fi généralement estimés, par leur valeur, des nations les plus aguerries & les plus belliqueuses, étoient-ils si méprisables & d'une si facile désaite qu'il vous plait de les représenter? L'antiquité n'est-elle pas unanime sur la réputation de ces peuples? Je n'ai garde de le nier: mais un peu de patience, & l'on verra que ce n'est nullement du côté de leur courage que je tourne mes pièces; je ne m'oppose nullement à l'opinion générale, je conviens de tout. Je dis plus. Les Romains, plus qu'aucun autre peuple, ont toujours confidéré les Gaulois comme les feuls ennemis dignes de leur courage, le vais plus loin , je tiens qu'ils étoient au-deflus des Romains par la valeur, qu'ils valoient beaucoup plus, par cela même qu'ils les ont fouvent battus, & qu'il falloit pour les vaincre le courage le plus intrépide. La raison qui me porte à décider de la force, est que la force des foldats Romains, quoique dresses par une discipline inspirée qui les portoit à tout ofer & à tout faire, étoit bien moins dans la grandeur de leur courage & dans leur tactique, que dans l'avantage de leurs armes fur cel-

les de leurs ennemis, & plus particuliérement fur celles des Gaulois.

Ceux-ci combattoient preique nuds & defarmés contre des gens couverts d'armes désensives de la têre aux pieds, & armés d'épées courtes & tranchantes, & très avantageuses pour joindre de près l'ennemi, car les plus longues n'avoient guéres plus de dixhuit de nos pouces : chaque foldat légionnaire ou pefamment armé étoit-muni de deux ou trois dards qu'il lancoit avant que d'en venir aux mains. Il falloit néceffairement que les énées de l'infanterie fuffent courtes, fans cela ils cuffent manqué dans l'avantage qu'il y avoit de joindre de près les foldats Gaulois: car ceux ci étant armés de longues épées, qui ne frapoient que de taille & fans pointe, il falloit qu'ils fiffent un écart en arrière pour éviter l'abord du foldat Romain, ce qui n'étoit nullement possible à cause des rangs de derrière. & de la hauteur de leurs files. Il étoit aifé de les joindre, & de gagner le fort de leurs armes; & quand même cet avantage eût manqué aux fold ats Romains, que pouvoient-ils craindre des épées Gauloifes, qui ne pouvoient rien fur des casques & contre des cuirasses à l'épreuve de toute arme blanche, & des boucliers qui leur couvroient presque tout le corps; ce qui, pour ainsi dire, formoit un rempart mobile fur tout le front des cohortes. La phalange toute composée de piquiere, ne pouvoit pas non plus rélifler contre des armes femblables à celles des Romains. Les Grees, qui la regardoient comme un corps impénétrable, finon à une arme femblable, Eprouvérent par leur défaite combien les armes de longueur étoient peu redoutables contre des armes courtes; & ces Grecs fi braves, fi bien disciplinés, & infiniment audessus des Romains dans la Science des armes, n'eurent jamais l'esprit d'apporter le moindre changement dans leurs armes, maleré l'expérience de leurs défaites. Cer bien que les armes de longueur foient avantageufes, elles perdent toute leur vertu, fi elloi ne font foutenuës par un plus grand nombre de courtes. C'eft pour cela que les Romains armérent leurs Traites, c'elt-àdrie, l'élite & les plus expérimentés folka-

de leur infanterie, de pertuifannes qu'on appelloit pilum.

Flaminius comprit parliatement l'avantage de cetta arme, e'elt pour cette raifon qu'il la fit paffic entre les efpaces des cohortes de la première ligne. On peut juger par tout ce que je viens de dire, quels divent être les avantages des Ronnins dans extre beaille célèbre, contre des gens qui n'avoient pour toute arme défenirée qu'une rondelle très-petite d'ins' légére : car quant aux oftenfives, rien de plus milérable. Qu'un écute l'objec. Les Romains soutien toôferé par les combats précédens, aque le leu, de l'impétuofité des Gaulois, tant qu'ils révoient pas endaints d'éprets de prêt, les rendoit à la veité formidables dans le prenier choe; mais que leurs épées n'avoien na pas de pointe, qu'elles ne fiapoient que de taille de qu'un feul compt que le fil s'en montôtie, de qu'elles fe pilotient d'un bout à l'autre; que l'ils chôles, sprés le pre-mier coup, n'avoient le loifit de les appuier contre terre de de les redreffer, avec le pied, le écoon n'évoit d'auteun éffet.

Je demande au Lecteur judicieux, si cette manœuvre étoit bien possible contre des troupes qui alloient toujours en avant, qui les preffoient & qui les heurtoient de leurs grands boucliers, pendant qu'avec leurs épées courtes, larges & tranchantes, ils perçoient ees grands eorps presque nuds, & qui ne pouvoient prendre aueun espace en arriére pour affener leur eoup à eaufe de la profondeur & du preffement des rangs & des files. Eneore une fois, leurs coups n'avoient ni force, ni roideur; & quand ils auroient eu l'un & l'autre, que leurs épées n'euffent eu aueun des défauts dont l'olybe parle, elles n'euffent été d'aueun effet fur les eafques & les éujraffes des foldats Romains. Ils ne pouvoient furmonter leurs ennemis qu'en s'élançant fur eux, en les accablant du poids de leurs eorps & de leur nombre : car cette maffe d'hommes , ces rangs multipliés s'entrepouffant & s'animant les uns les autres comme les flots dans une groffe mer, amenoient & emportoient tout. Ce qui étoit devant eux, ee qui s'opposoit à leur passage, étoit moins vaineu qu'aecablé. Il falloit que cela arrivât, ou fût arrivé dans les victoires que les Gaulois remportérent si souvent sur les armées Romaines : car autrement je ne vois pas qu'il fût possible aux Gaulois de surmonter des ennemis qui combattoient avec les avantages dont je viens de parler. Encore une fois, il étoit impossible aux Gaulois, quelque valeur & quelque intrépidité qu'ils eussent, que je pousse bien au delà de ce que les Anciens en difent, de vaincre, de furmonter de tels ennemis, fans les gecabler de leur nombre, les joindre, les embrasser, sans se soucier de la mort & des bleffures qu'ils ne pouvoient éviter.

Je fuppriment dans ce Pariagrafe les autres avanages des armes des Romains für celles des Gaulois, &für celles des Gaulois, &für celles des cautes peuples qu'ils ont foumis à leur domination, et na mairér elt trop abondance & trop eurieufe pour ne pas en parler ailleurs. Ces avantages étoient di grands, que ce doit être un fluit et de furprifé & d'éconciennent, comment des peuples fi pitolablementarmés, aient pă remporter unt de vifoires fur les Romains. Ceuxe-ci ne devoieni-le pas chre teils homeux d'en être batuar Pour moij s m'imagine qu'il n'éote pas poffible de l'être armés comme lis l'évoient; & loriqu'un siouvera ces armés à la legére, qui combatoriour avec course force d'armes de jet, car je ne vols pas que les Gaulois s'en férvillent-communément, fi l'on y ajouve encore leurs mechines de guerre inconnués aux Gaulois & aux Allemans, je refle comme immôbile, lorique je vois nos Sçavans modernes, jon ed is pas élever fi haut leur difcipline militaire, leur bel ordre dans les armés, eleur sames & l'eu médique, tout cela el diigne de leurs doges, de d'être admirés; mais de trouver un fujer légitime de les louër avec fi peu de modernie.

tion fur la grandeur de leur courage, pour avoir terraffé & anéanti ces prodigieuses armées de Gaulols, qui ont si souvent inondé l'Italie de leur nombre, & pour les avoir ensuite vaincus & soumis dans leur propre pais: comme si c'étoit un grand prodige de vaincre des gens armés aussi misérablement qu'ils l'étoient. Faut-il un Achille armé de toutes pièces, muni d'un ou de plusieurs dards & d'une épée excellente, pour surmonter, un brave homme à la vérité, mais nû, fans dards, & armé feulement d'une méchante épée telle que Polybe nous la représente? Faut-il, dis-je, un Achille pour vaincre cet homme-là? Sans doute que non, un Therfite le feroit bien. Doit-on s'étonner après cela, fi les Romains font victorieux de ces peuples, & de tous ceux qui ont combattu contre eux avec des armes Gaulolfes? Encore une fois, il y cût eu dequoi s'étonner & dequoi se moquer même que ces Romains cant vantés, dont l'admire tout ce qui mérite de l'être, ne fuffent pas fortis victorieux & pleinement de tous les combats qu'ils donnérent contre de tels ennemis, & cependant c'étoient les feuls de tous les peuples du monde qu'ils regardoient comme les plus redourables. & ils l'éprouvérent bien dans la fuite : car lorsque les Gaulois revinrent de leurs erreurs à l'égard de leurs armes, ils fecouérent le joug comme tous les autres.

Mais il y a encore quelque chose de plus surprenant, cela va même jusqu'à l'incroiable, que de tant de nations que les Romains foumlrent à leur puissance, sans en excepter les Grees, aucune n'ait remarqué que leurs défaites ne venoient presque uniquement que du défaut de leurs armes. Se peut-il qu'ils aient été si dépourvûs d'esprit & de jugement, ou que les préjugés de la coûtume aient tant de force & de puissance, que d'être restés un si long espace de tems sans changer de leur discipline & dans leurs armes, qui feules furent l'unique cause de tant de malheurs, & de la perte de leur liberté? L'expérience journalière n'eût-elle pas dû leur ouvrir les veux? Oui n'admireroit l'entêtement qui se remarque dans l'homme, dans cermines pratiques; quelque fausses, quelque mal fondées, quelque insensées, & quelque ruineuses qu'elles puissent être, ils tiennent bon; tous les soutiennent & les défendent, comme ils défendroient leurs Dieux domestiques, leurs soiers & leurs Autels, lorsqu'ils pourroient s'en défaire pour en prendre de meilleures. Ne fommes-nous pas encore Insubriens, encore Theutons, encore Cimbres dans certains usages dont nous connoissons le faux & l'absurde ? Ce n'est pourrant pas ce que je trouve le plus à reprendre, puisque nos volsins les suivent tout comme nous, & que ce défaut ne porte pas plus fur l'un que fur l'autre; mais c'est d'avoir abandonné sans aucune raison ce que nous avons de plus redoutable & de plus affuré pour la victoire dans notre manière de combattre, & dont nous avons été en possession depuis un si grand nombre de siécles, & jusqu'après la mort du Maréchal de Luxembourg, un des plus grands Capitaines de son tems. Est-ce ignorance, est-ce caprice, ou faute de courage & de hardiesse? Car il se peut qu'il y entre de tout cela. Depuis ce tems-là jusqu'à la fin de la guerre de 1701. nos Généraux, du moins la plûpart, ont fuivi une méthode toute oppofée à celle de nos péres & de nos plus grands Capitaines anciens & modernes, & entiérement contraire au génie & à l'honneur d'une nation comme la Françoife, vive, impatiente, & toute pleine de feu & d'ardeur, dont il importe si fort de profiter, bien loin de la laisser étendre & d'en arrêter le cours par une prudence mal entendué : cause maniselte de toutes nos infortunes de la derniére guerre. Est-ce au peu de valeur & de sermeté de nos soldats & de nos Officiers qu'il faut les attriquer? Cela feroit très-injuste. Je ne crois pas qu'on les en accuse, c'est donc à ceux qui les commandent que l'on doit s'en prendre. Je ne tiens ce langage qu'après un grand nombre de vieux Officiers. Qu'on me juge.

Nos foldats ne demandent qu'à être menés à l'ennemi par des gens qui en foient canables. Pourquoi les recenir lorsqu'il est besoin de les faire avancer & de profiter de Tome III. leur fougue ? Pourquoi les obliger à tirailler toute une journée fans s'aborder, contre des gens qui ne font redoutables que par leur feu, & dont on a raifon des qu'ils fentent qu'on va sur eux, & qu'on est prêt à les joindre? Doit-on s'en prendre à nos soldats. s'ils n'ont pas combattu comme on auroit dù les faire combattre Non certainement. mais aux Généraux eux-mêmes qui font à leur tête. Nous avons donc fait pis. & beaucoup pis que n'ont fait les Gaulois. Ceux ci entrainés par le torrent, ont fuivi de fiécle en fiécle les préjugés établis, fans examiner les chofes à fond à l'égard de leurs armes, avec lefquelles ils avoient remporté de fi grandes victoires: comme les Turcs qui n'ont rien changé dans les leurs fur la même opinion. S'ils n'y ont rien changé, du moins ils ont confervé constamment leur ancienne façon de combattre, & leurs Généraux ne s'aviférent jamais de brider & de violenter la nature, qui les portoit à joindre l'ennemi, quelque mal armés qu'ils leur paruffent, & cela feul les rendit fouvent victorioux , tant cette ardeur étoit difficile à vaincre ; au lieu que nos foldats avec des armes semblables à nos ennemis, avec le même courage, le même seu & la même ardeur Gauloife, qui n'est pas éteinte en eux, ont été obligés de combattre à la façon de leurs ennemis, si contraire à celle qui leur est si naturelle, & qui les porte à l'action.

Qu'on ne cherche point d'autre caufe de nos difgraces que celles-lh: cer toures les fois que nos Génatux le foin conduis autrement que la plûpar n'on fait dens la derniére guerre, nos ennemis n'ont cu garde de nous attendre. La boutsde de Malphaquet en 1790, en ell que bonne preuve. Qu'il me foit permis de faitre nocre me obtervation. Je fuis perfuadé que la fupprefilion de la pique a beaucoup contribué à fivorifier l'Oppinion inienfede de ceux qui font confiltre l'auccès d'uneasition a plus ou a moins de feu de nos basaillons: cer avant ceux l'apprefilion nos piquiers, s'ennuiant de fevrit de but à celul de nos ennemis, excitoient les autres à les joinfre. La boutade de Malphaquet ne vient que du grand feu des corps Hollandois, fupérieur au nôtre, parce qui lis tiente avec plus d'un per un continuel exercice, de pour s'en deliver nos gesar qui lis tiente avec plus d'un per un continuel exercice, de pour s'en deliver nos gesar qui la contraction de la

firent cette fortie dont j'ai parlé plus haut.

Cette miférable maniéré de combattre, il ellimée des ignorans, & nos benillons minces, font cout ce qu'on peui imagime de moins fenie, de plus mauvis de plus affire
pour fe faite battre par des gens qui ne fauroient fontenir l'ardeur & la violence du
choc de nome andon, & dont tous la force et die drive; mais il flut combattre fur que pour encombotte les dels'avantges, il flut examiner i evex que in font les actuars long pour encombotte les dels'avantges, il flut examiner i evex que in font les actuars font plus habiles & plus échirés que nos péres. Sant doute quo ma répondra que non, centrel à no font bien rouvés: le sen mueris fuecés de la dernière guerre font-voir le containe à l'égarter. Actual pager for les de la dernière guerre font-voir le de mieux à linite. Tout ce que je viens de dire à l'égard de la codume, parà perinder que fon exemple n'est guerres mois puisfant aujourd'hui qu'il l'écolt dans les fisécle de la plus cerfle ignorance.

Rien ne fent moins fon vrai courage que de fe batros de loin, fans ofer fejoindre la baionnette au bout du fuiil, & ceux qui défendent cette Infentfe façon de combattre inconnoë il y a trente ans, font peu dignes d'être à la tête d'une armée l'rançoife: cur c'elt tromper nos foldats & nos Officiers que de forcer ainfi leur humeur & leur inclination: c'elt abolument leur abattre le courage.

Ce qui arriva à la bataille de Malplaquet, à la droite des retranchemens de la trouée, est une marque bien convaincante de ce que j'avance: car nos foldats s'ennuiant, derriète le retranchement, d'une défensive si fort opposée à leur hunteur, sans prendre confoil que de teur courage, & par une boutade digna de la nation, fortirent tout d'un

coup, combérent avec une telle furie fur les affaillans, & les chargérent si brusquement. qu'ils les culbutérent & les mirent en fuite, avec un meurtre affroiable, & les poufferent jusqu'à leur cavalerie. Que si le Général, ou les Officiers Généraux qui commandoient en cet endroit-là, euflent profité de cet avantage, & fait fuivre le refte de l'infanterie qui étoit en seconde ligne, & plusieurs lignes de cavalerie, à la tête desquelles étoit la Maison du Roi, qui crévoit de dépit de voir des gens qui ne remuoient & n'agissoient non plus que des statues, la journée étoit terminée, la victoire complette & décifive, & la guerre finie; la retraite de cette armée effroiable devenoit une imagination. fans qu'elle le fcût, contre ure autre victorieuse, une rivière à dos bordée de marnis impraticables, & la meilleure de nos places. Qu'on se détrompe de notre gauche celle étoit bien: car après avoir été chassée du bois, elle se trouva postée où elle est du être au commencement: tant ceux qui furent chargés de choisir un champ de bataille en cet endroit-là, étoient entendus dans l'art de poster des troupes. Encore une fois, si l'on est saisi une si belle occasion, que la valeur de nos soldats nous avoit sournie, cette armée formidable qui nous attaquoit avec tant de defavantage, cût été perdue, abimée, & taillée totalement en pièces.

Comme ces braves qui fortirent ne furent jamais fuivis ni foutenns, comme je viens de le dire, & que celui qui commandoit en cet endroit-là, témoin d'un événement si extraordinaire, ne fongea jamais à faire fortir le refte des troupes qui foutenoient cette valeureuse infanterie, elle se retira sans rien saire. Les ennemis voiant cela, admirérent aurant la valeur de nos foldats, que le peu de vûe de celui qui commandoit en cet endroit, qui manqua de profiter d'une occasion si savorable; ils se rallièrent, & se postérent tous en masse aux retranchemens de la trouée qui faisoient les deux bois, qu'ils atraquérent, & où ils ne trouvérent qu'une très-foible réliftance, tant ceux qui les défendolent avoient de penchant à la retraite; en un mot ils firent une méchante déchar-

ge, & puis s'en allérent.

le ne pense pas que qui que ce soit s'avise de trouver à dire dans ce récit, je suis témoin oculaire, & par conféquent très-bien informé de ces circonfiances & de beaucoup d'autres que j'écarte pour une meilleure occasion : ajoutez à cela qu'il y a peu d'Officiers qui ne foient en état de décrire cette bataille. La raison de cela est, que nous combattimes fur un si petit front , qu'on pouvoit voir d'un coup d'œil de la droite à la gauche, la nature des lieux ne permettant pas à une armée de près de cent mille hommes de s'étendre fur un grand front : aussi se rangea-t-on de part & d'autre sur plusieurs lignes redoublées à la cavalerie, ce qui fit qu'on oublia les dix-huit régimens de dragons dont j'ai parlé plus haut, aufquels on eût dû faire meure pied à terre pour réparer les affaires à notre centre. Il n'en falloit pes à beaucoup près tant pour rejetter l'ennemi dans la trouéc; mais on les oublia, & cependant la baraille ne fut jamais perdue, & la défaite des ennemis étoit affûrée, si quelques-uns de nos Généraux n'cussent été d'avis de sc retirer après la blessure du Maréchal de Villars. C'est dans cette action que l'on peut dire que les foldats furent plutôt trompés que vaineus; car personne n'ignore leur répugnance à faire retraite, & les discours qui furent tenus à la gauche & ailleurs.

le pe nommerai pes ceux qui proposerent cette retraite au Maréchal de Boufilers, quoiqu'ils fuffent doués d'un très-grand courage. Ce Général combattit toujours à la tête de la Maison du Roi avec cette intrépidité qui lui étoit si maturelle, sans s'être porté autre pare, ni s'être informé de ce qui se passoit ailleurs qu'au poste où il étoit : , car il n'y avoit que deux jours qu'il étoit arrivé à l'armée, où il n'étoit veriu, disoit-il, que fur le pied d'un Volontaire, & soutint ce personnage jusqu'à la sin, de peur de bleffer la délicatesse de bien des gens. Quoiqu'il en soit, deux ou trois personnes mal informées de l'état des chofes, ignorant encore les desseins du Maréchal de Villars, qui s'écis truit groba la bleffire, lui dirent que tout écoit persiul la grache. A grac le reflet perchoit à lu fuite, ce qui étoit enteror moins vérinbaie c'écir lème pluté non emperation de la cutte de ce manula past mais il et très vrai que le Marécha la compé, « qui outre le dis Auit réglimen de driggens toujons en obliété dès le commencement de la barulle jufqu'à la fin, il y avoit près de vinq benullisans qui avoitent pas encore charge, « cour cela écit en était de line pencher la balance de norce écé, parce que la vétoire dépendoit de regagner ce que nous avoins perdu dans la trouté; ce qui écoit aduann plus fuel, que la Malfina du Rol, contre lasquelle l'ementin evoulois avoir aucune prife, empécholt par la terreur qu'elle donnoit, qu'il ne profinis de fon saumage, puiglu'il in doi jamais la pouffer. On ne commu pas même la facilité de le délager du potte qu'il venoit de gagner, de que nous abnadonnimes par la coure réfinance des troupes dont p'il aprels, malleur qu'on et prêpare, « qui nous conduitoit à la véctoir. Finificas ici cur nouse les fois que je penfe à cette journée, le dépir me prend par les fautes ét les netigiences où nous combines.

On peut dire que cette journée a été la pierre de touche, où l'on a éprouvé le peu de mérite de ceraims Cédentaux qu'on regardistiquarvant comme des Turennes, & de la vertu de quelques autres; qui en avoient du moins toute la modeftée & la valeur, s'ils n'étoiret aufit échaires que lutice ruis fentirent bien, après voir fair tout ce qu'on pouvoir attendre de grest qui ne foot point conflitée, & qui la revoire n'et fair tout ce qu'on pouvoir attendre de grest qui ne foot point conflicte, de qui ne reçdurent jamais saucm ordre, du moins à la gauche; ils étriente bien, divé, qu'ils avoient eté trompés comorte, du moins à la gauche; la ferment bien, divé, qu'ils avoient de frompés competit de la verifie de la comme de la

aller faute de lunertes?

Bien que ces demiéres circonflances ne foient pas abfolument de l'effence de ma premiére remarque, je n'à jourant poi m'en diffencir, parce qu'elles févente à faire voir combien on s'expole, & combien l'on manque d'occasions, joriqu'on reduit le foldarà combattre, non felon fon effrit d'en humeur, mais felon celle de celul qui commande. Il doit agir felon cette humeur. S'il ne peut s'y conformer, il n'eft point digne d'ètre à leur des, & encore moins s'il ne fe fair pas une étude de celle de fon ememiik de si façon de combattre : fans cela s'il eft incapable de rien faire. C'étoit le grand utane d'Annalla, qui arma fes Gaudos à la Romaine. Par là il en fir fes mellieures roupes şil l'que profiere de leur ardeur, qui joine à des armes femblables à celles des Romains les rendit vainqueurs dans tous les combats qu'ils dounderen.

### s. v.

La taltique des Anciens & leur méthode de combattre, est au-dessus de celle des Modernes.

Is Romains changeoient quelquofois leur ordre de barille, le varioient de forociera fouvent de l'ordre ordinaire de leur millie; miss on ne remaque pas que ces changemens fuffent aufif fréquens que chez les Grees, plus grands néticiens que les Romains. On voit mille varaitions d'ordre sous excellens, profionds, legers de résidies dans leurs Hiltoriens de dans leurs Ecrivains firuagémadques. Les Auseurs actiques Grees, qui ont échapé des malheurs des tents, ne nous débienn que des façons de combattre, qui n'exiltent guéres que dans leur cerveau; on n'y voit prefue rie des fiécles anciques plus éclairés. Elien de l'Empereur Leon qui ont écrit des différens ordres de baullés, de dans des fiécles où la ficience multiliaire écit pour brillance de lier.

mière & de bon sens, les ont pris des Historiens les plus illustres de la Gréce: tout

le reste est pure imagination.

Je trouve les peuples de l'Alfe plus favants & plus variés dans leurs ordres. Celui de Cyrus contre Crétis dans la plaine de l'ymbrial et admirable, & digne d'un grante Capitaine: fuppoof que Xénophon n'ale pas romanifé l'Hifforie de ce célèbre Chef de guerre, ce que je ne fautoris ne perfuader par une infinité de niloris peu fivonbles à Hérodoce. Je crois en avoir donné quelques-unes dans les Volumes précedeni, & ce nét bas si ci le lieu d'équiffer endérment ceue matière.

Les l'Ébreux font ceux qui ont le plus fouvent varié leurs ordres felon leur foibleffe, leurs forces, les occasions de la gapacité des Gérémux, de il faut avoier qu'ils imparfoient beaucoup les autres nations fur la tactique, cela se remarque en une infinité d'endroits de l'Ecritare. Ce faint Livre nous fournit de bonnes levors, des instructions adminables, des ruites de des strangêmes excellents dans cette partie du Géréral s'amée. Les Commentateurs ne l'ont pas remarqué: je n'ait garde d'y trouver à dire, lis not cherché tous aure choic dans l'Ecriture que ceque j'y cherche, la guerren étranpas leur métier, ils se sont tournés sur les choies divines, ç'ett dequoi je les lout, de je ne crois pas qu'on me blâme de prendre ce qu'ils ont rejerd, dont ils n'a-

voient que faire. & je m'en accommode très-bien.

On a pû voir combien je m'écarte de la méthode ordinaire par moir nouveau système, qui s'accommode à tout, parce qu'il est tout vrai & tout simple ; au lieu que norre manière de combattre & de nous ranger , n'est propre que dans certaines fituations , qu'elle est affez superficielle, très-soible & trop composée, qu'elle est absolument oppofée à l'esprit & à l'humeur de la nation Françoise, & qu'elle ne vaut rien pour l'abord & le choc des corps; qu'elle n'est bonne que pour se battre de loin, pour saire crever de dépit les gens fenfés pleins de cette ardeur martiale, vive & impatiente, fi naturelle à notre nation. & pour faire tuer une infinité de braves gens fans nécessité. On peut comparer nos batailles à deux armées navales, qui se canoment toute une journée, qui se coulent réciproquement à fond & sans s'aborder, manière de combattre qui donne véritablement une très-grande idée de l'intrépidité & de la valeur des troupes ; mais dès qu'on se tourne du côté du Général, & qu'on examine une si étrange conduite, il perd beaucoup de l'estime qu'on pourroit saire de son courage, s'il agissoit tout au contraire de ce qu'il fait. Les Connoisseurs pensent tout autrement de lui que les autres qui ne le font pas. Ils prétendent que ce courage n'égale par leur prudence, & que celle-ci est une vraie imprudence.

La méthode de nos Corfaires eft bien différente, ils vont au fait très-promtement, abordent fans délibérer & bravement. Par cette méthode ils font un moindre dégât de Dd 3 poude & de boules, als prodent infinitionés moins de monde, de l'affaire oft plute & plut glorieufement terminée, & la perte beaucou points grandes putiqué n paliaretoute une pointée à l'écanomier, on perd le valificai de tout l'écquisque: une il est vérificible que la peur de le lugiement, puifqu'elle nous porte à éviter & à fuir un petit danger pour nous précipier dans un plus grand. Je à vauncer fait c'îque de ne puiffe appuier du fentiment de nos plus hablies maints, uit iren à l'égant de nos combas de terre qui ne foit appouvé de Schefraux les plus expérimentés, qui ne font que rop furpris d'avoir l'change l'ancienne méthode d'aller droit à l'ennenti de fins tier, de de combattre fit une plus grande profondeur que nous ne failors, de c'ell exter profondeur que pointéer point que rop de principaux fondements de la droite raison, mais comme un azione de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, mais comme un des principaux fondements de la droite raison, de la droite raison de la droite raison, de la droite raison, de la droite raison de la droite raison, de la droite raison de la droite

#### 6. VL

On peut éviter les défants dans lesquels les Romains tombérent en combattant trop près de l'Adda, par une diffossition moins dangereuse, plus simple, plus sûre & plus ruse, siréet des principes de l'Auteur.

O'Usant la méthode que nous avons établie à l'égrad de notre tactique, la difjorfition de Flaminius n'a rien que de fort commun; elle est même foible, comparée à celle que nous allons propofer. Celle-ci est plus sçavance, plus simple & plus rusée qu'aucune autre. Je l'appelle la triangulaire émoultie; elle a toute la force de l'ordre oblique, parce qu'elle tient tourse les alles d'une armée en échec, fans qu'il foir pos-

fible de l'embraffer.

Il y a quolques exemples dans les Auteurs finnegématiques de ces fortes d'ordres de bastille; mais lis différent beaucoup dans la diffictionion de chaque arme, & dans la figure, qui ne repréfena pas un angle tronqué. C'est, je pense, ja meilleure façon de le ranger, Josfulvun armée le rouvos inférieure à une autre, & qu'elle le voir dans la nécessific de combattre avec une riviére à dos, dont on ne fajuroir all'urer ses alles fans aprocher de fes bords, so si fans chiefin un endroi où la riviére rome un rentant out coude, ce qu'on ne rencentre pas toujours: de forte qu'on est fouvent obligé de former une poemée de chaque alle, canore combat-on coujours trop près de l'eaux çe qui

expose une armée à mille sacheux inconvéniens.

Il y a mille mouvemens retrogrades qu'on ne sçauroir guéres éviter pendant le cours d'un combat, fi l'on n'a un espace de terrain convenable derrière soi. Souvent même le coude, ou le retour de la rivière, que nous avons choifi pour champ de bamille, ne nous permet pas de déplier toutes nos forces, & de nous ranger fur un front conforme au nombre de nos bataillons & de nos escadrons. Il est vrai qu'on peut avoir recours aux Colonnes propres à combattre dans toutes fortes de fituations; mais où placer la cavalerie, s'il y en a plus que le rentrant n'en peut contenir? Outre qu'on perd l'avantage que le rentrant fournit pour placer le canon, dont la différente fituation des batteries & l'obliquité des tirs font que les boulets prennent l'ennemi. Si le coude est si ensoncé qu'on puisse se ranger sur plusieurs lignes, c'est fuir un mal pour se jetter dans un plus grand, & je ne vois rien de plus dangereux que cette manière de se ranger & de combattre. Je ne l'ai que trop fait voir dans cet ouvrage, il feroit superflu de le répéter. Pour éviter tous ces défauts qui fe préfentent en foule, nous allons donner un ordre de baraille qui les léve tous, & qui nous met en état de rélifter contre la supériorité du nombre, & de réduire l'ennensi non seulement à n'opposer qu'un front égal, mais à voir la plus grande partie de ses troupes inutile. Par ce moien il n'en pourra tirer qu'un foible secours à son centre, qui ne sçauroit éviter d'èrre percé & séparé à ses alles, le plus grand danger que puisse courir une armée.

Le Général aiant fait choix d'un champ de battille & pris le terrain convenable pour tous les mouvemens qu'il s'est résolu de saire, l'armée s'y rendra dans l'ordre sur lequel il s'est réfolu de combattre. Il se sormera d'abord sur deux lignes ponétuées & paralléles (2) (3), où il attendra l'ennemi (4), comme s'il étoit dans le dessein de combartre fur ce même terrain. Les choses en cet état, l'infanterie (5) qui fait le centre ne bourgera. Au premier fignal les deux ailes de la cavalerie feront demi tour à droit. ou tourneront de tête à queuë, & courront par un quart de conversion : les traces ponctuées (6) (7) appuiant leurs ailes à la rivière. Par ce mouvement l'armée formera un triangle émouffe, dont la rivière fera la base. Les deux branches (2) (3) seront formées, comme je l'ai dit, de toute la cavalerie entrelassée des Colonnes (8) (9), les escadrons enchâssés de pelotons (10) aux endroits (11). L'infanterie (5) rangée en Colonnes, les deux des ailes (12) de trois fections, le centre fortifié d'une Colonne de deux fections (13), chaque Colonne fourenuë d'une compagnie de grenadiers (14) pour lui fervir comme de réferve. La feconde ligne (15) de quatre Colonnes & d'une ligne de cavalerie (16); & comme ce sont les têtes qui donnent, & décident ordinairement, & qu'il s'agit lei d'un bon effort, & de percer ces bamillons minces (18), fur lesquels nous combattons, il n'est pas possible qu'ils puissent résister contre le choc de mes Colonnes, dont la force est en olles-mêmes & qui n'ont rien à craindre à leurs flancs, ou à leurs faces,

La plus grande partie de l'artillerie (20), fera positée en deçte de la rivière, le plus presi des bords qu'il sen possible, de dans les endroits cù elle pourra prendre des revens obliques & de finac, s'il prenoit envie à l'emment de se replier fur les branches ou cotés (2) (3), ce qui ne me protie guéres pratiquable sins évopôte non scluement à un se ur positierus de canon, auquel si n'el pas possibiles de répondre; mais encore à une gréle de coups de suis l'infamente (21) qui borde les bords de la rivière en déch.

Pour bien comprendre l'avanage de cette difpolition, il m'importe d'en donner l'analyle, afin que l'on en connotifie plus précilément la force, de pour être mieux éclaicie de la vérité, méthode dont je ne m'écarterai jamais dans tous mes ordres de botaille. Je ne vois pas de métilleur moien pour arrêter les faillies de mes Critiques, de les réduites à ne facuoir où de trendre pour arrêter les faillies de mes Critiques, de les réduites à ne facuoir où de trendre l'avanage.

L'order trinsquaire en avant, on l'emission vaidé de toute une armée, est me oddomnane dont les Grecs, plus grands entétiens que les Romanias, fe font fevris en une
infinité d'occasions, loriqu'ils craignoient dêtre farpasifis & envelopés à leurs sillox.
Ellen dans la crécique nous en fournit quedque-exms; mais je neu vois aucur de fermblable à cetui que je proposé dans le cas dont il s'agit, ni dans les Auteurs actiques &
firmagématiques Anciens & Modernes, & même dans les autres cur je ne fiçache point
qu'aucur. Capitaine ait émouile l'angle de selle fortes, qu'on y plut neutre un bom front
de plus foilités, au lieu que je libé de la rétre (5) mon capital de le feul objet de mon
faitre & de la vérioire, & que je réduits mon ennemi à là nécedité d'atraspure cere rête,
fais qu'il lui foir possible de le nouver de de re-polité el present par les des considerations de la retre (2) mon les exposer dans un danger manifelle d'être bettus de flanc & à dos par les
deves reux étables (200 (21), qu'i voient ou enfiéte œue la plainis (200 (21), qu'i voient ou enfiéte œue la plainis (200 (21), qu'i voient ou enfiéte œue la plainis (200 (21), qu'i voient ou enfiéte de tree bettus de flanc & à dos par les
deves feux étables (200) (21), qu'i voient ou enfiéte œue la plainie.

Végéce ne fait aucune mention de l'ordre triangulaire dans fon chapitre

ao, (a) des différens ordres de bamille. Son fepideme Libre, qui eft le dennier, est remarquable : car bien qu'il regardo l'ordonanca écando, c'elt-à-clier, fur une ou deux lignes étories de paralléles, qui est fa première, comme la plus foible de la plus mauvaife de couest; il proposé, dans une fundano à peu pres femblable à celle de Flaminius, de porter ce qu'on a de meilleure infiamerie au centre, ét de former plusfeurs coins, c'elt-à-dire, plusfeurs corps fur une grande profondeur de peu de front, pour donne de tête fur le centre de l'armée ennemie, de la fepture de fest alles. C'elt tout ce qu'il rouve, di-il, de plus avantegues pour remédier au défaut de l'ordre paralléle, jortqu'on craint d'être doublé de revielopé à toutes les deux où une feule, ni l'on peur courrer l'aure du côté de la rivière ; mais l'on voir bien que l'unimiss ne pouvoit le courrer l'aure du côté de la rivière ; mais l'on voir bien que l'unimiss ne pouvoit le faute, ce qu'i n'est pas difficile à comprendre au premier coup d'œil jetté fur la figure que l'en donne.

Quant à mon infantrie, je la difpoir & la range de telle forte qu'on ne figuroir l'arcuper due par la tele (5,5) & the dévorter fans courne les mêmes rifques qu'on rencontre aux branches (2) (3,) les Colonnes offinne une égale force à leur tême & à leurs flancs; ourre que cette fiquo de le ranger et blen moins propre à le défenter qui a requer de forte que l'ennemi, quoique flupérieur, le trouve lui-même obligé de fe défendre, qui pour mieux dire, host d'êtat de foutenir le chore des colonnes redourables, contre le choe desfquelles nos basaillois miniens ne figurorient cenir un inflant. Il fe voir par la coupé en deux, & férgaré de fes salies, prise numême mem en flanc à droit de la gualte. Après le coup firit, & lorique cela arrive, les branches feront la convertion à droit & à gauche. Après le coup firit, & lorique cela arrive, les branches feront la convertion à droit & à gauche.

en même tems fur les aîles (4).

Il est d'une armée attiquée & ouverte au centre, comme d'une chaîne qui ferme un port dont on romproit le chaînon du milieu, il n'v a plus de reméde, il faut que tout passe & tout suive; l'armée se trouvant ainsi séparée à ses ailes, l'une ne sçauroit aller au secours de l'autre. Mes Colonnes victorieuses au centre, faisant les unes à droit les autres à gauche deviennent front, c'est-à-dire, qu'elles attaquent par les faces (22). On me dira peut être que l'ennemi en tombant fur la tête de mes Colonnes à fon centre. fuivra le même mouvement de conversion (6) (7) pour attaquer en même tems les branches (2) (3) malgré les feux établis fur les deux bords de la rivière, j'y confens, mais que deviendront ces deux ailes (4), fi elles fe trouvent ouvertes à leur centre, qui ne scauroit resister à une masse d'infanterie si bien ordonnée? Alors sa retraite deviendroit impossible, puisqu'il trouvera en front les deux branches (2) (3) & mes Colonnes à dos & à ses flancs, & mes pelotons qui s'inrroduiront entre les distances des escadrons de sa cavalerie. Encore une sois, je ne vois rien de plus dangereux ni de plus trifte à un Général d'armée, que de se voir ouvert & coupé absolument à son centre: austi voit on tous les jours des batailles qui ne décident rien, qui n'ont aucune suite qui puisse faire voir qui est le vainqueur, parce que le combat s'engage à quelque aile, & même à toutes les deux; mais lorsqu'on attaque au centre, le désordre influe nécessairement fur le reste, sans qu'il soit guéres possible d'y remédier. Pour un ou deux Généraux qui se tirent d'un mauvais pas, il v en a mille qui v restent. La baraille d'Hogftedt nous en fourniroit un bel exemple, fi c'étoit icl le lieu d'en parler. Une petite armée qui occupe un front de peu d'étendue, le trouvant percée au centre, & victorieufe à quelque aile , pourroit réparer les affaires en tournant fubitement fur l'ennemi, fans s'amufer à courir après les fuiards. C'est ce qui arriva à la bataille d'Almanza

ORDRON LE SYSTEME DE L'AUTEUR.

I I

In 1707. Le centre commençoit à périeller, ou pour mieux dire les ennemis avoient percé à ce centre. On voit le trille inflara que la basallié étois perdué, il ha-Blarchal de Berréck n'y fin secoura avec du fecture, affuré à fesailles par les ordres adminables qu'il avoit donnés, de par l'abblied éels Chefs, il ent urojours l'etil à fon centre, qu'il remoit le plus foiblet car c'eff dans les endroits où il y a le plus à craindre, qu'un bablie Général et que lui doit choiff fon pofte.

La droite de la première ligne de notre cavalerie, où étoit la Maifon du Roi d'Espagne, venoit d'être renverlée, fans que l'ennemi profitit de ce premier avantage, qu'il eût dû fuivre, & fans que la seconde en fût fort émûe. On m'a affûré que le Marquis d'Asseldt, qui la commandoit, l'avoit préparée à ne point s'étonner si la première venoit à plier , l'aiant avertie, au cas que ce malheur arrivat , qu'elle avoit ordre de plier, & que ce n'étoit qu'un piège. La rufe n'étoit point mauvaife, quoiqu'elle ne foit point nouvelle dans l'Histoire; mais cela ne laisse pas que d'être fort glorieux à cet Officier Général, qui l'a raconté à plusieurs de ses amis. Cette àile pourrant, toute composée de troupes d'élite, plia véritablement; mais revenant de sa première fraieur par la belle contenance de la seconde, elle reprit cœur; & s'étant promptement ralliée, elle fait encore une seconde charge. Elle ne sut pas plus heureuse, elle sut encore poussée & aussi peu fuivie. La seconde ligne sit mine de s'ébranler, lorsque la première se remet encore de son trouble, & sait sace à l'ennemi, qui ne sait pas profiter de cet avantage. Tout étoit perdu, quand même la seconde ligne qui la soutenoit eût recommencé un nouveau com : bat, à cause de ce qui se passoit à notre centre. Nons ne pouvions éviter notre perte, bien qu'on eût tâché de remédier à cette aîle & à ce centre par des troupes tirées de la seconde ligne qui vinrent au secours. Tout cela n'eût sait que retarder de quelques momens norre entière ruine, fans l'avantage que nous remportames à notre gauche, où le Marquis d'Avarey commandoir : car après avoir pouffé, renverfé & diffipé entiérement la droite de la cavalerie ennemie, bien loin de s'amuser à la poursuite, comme c'est la coûrume, il tourna fubitement fur l'aile de l'infanterie ennemie, qui reftoit encore en fon entier, la prend en flanc, & la met dans une confusion épouvantable; la terreur court iusqu'aux troupes du centre, qui venoient de percer au nôtre, où l'on comptoit tout perdu. Leur gauche, qui se croioit déja victorieuse, s'appercevant de ce désordre, & voiant le feu & la fumée venir de son côté d'un mouvement tout extraordinaire, s'étonne & ne pouffe pas plus loin fon avantage fur notre droite, qui, pour ainfi dire, ne tenoit plus qu'à un filet; elle reprend courage, & s'ébranle pour charger l'ennemi. Tout plie & tout s'enfuit, la déroute devient générale par la favante manœuvre & le courage de celui qui commandoit notre aile gauche, manœuvre qui n'est pas de tous les jours. La cavalerie ennemie s'enfuit, & laisse là l'infanterie sous le couteau. Treize bamillons se retirérent jusqu'à un bois sort clairsemé qui n'étoit pas loin, & dont ils ignotolent les routes pour pouffer plus loin leur retraite. On ne fut pas d'avis de marcher à eux, foit par l'avantage des lieux, qu'on s'imaginoit fort folides, foit de crainte d'avoir à combattre contre des gens desespérés qui vendroient chérement leur vie; mais ils fitent voir qu'ils en étoient plus ménagers, ils envoiérent un tambour pour se rendre prisonniers de guerre. Le Maréchal de Bervik qui venoit de s'acquerir une si grande gloire, détacha le Marquis d'Asseldt avec de la cavalerie, qui les defarma, & les prit tous fans qu'il en coûtât une amorce.

Voilà ce que j'ai appris de certe viétoire d'un grand nombre d'Officiere Efpegnols, François, & ménie des ennemis, généralement tous umanimes & dignes de foi. Un narré des principales circonfiances d'une aétion, qui n'eff fondé que fur un rapport unique, peut être fuficel forfqu'il ne refte plus de témoins qui puiffent affarer qu'on et bien ou mai linformé, mais dans celui-ci les étonoigneges exifiere encore. Le Leckeur peut donc ajouter une entière créance à tout ce que je viens de dire, & ferà

fans doute très-bien de rejetter tout récit qui s'y trouvera contraire.

Vollà ce que l'avois à dire pour démontrer la vérité & la folidité de mon ordre de baraille, lorfqu'on fe voit dans une fituation auffi embarraffante que celle où Flaminius se trouva sur les bords de l'Adda , dont il ne pouvoir s'éloigner sans risquer la perte de fon armée. Ces fortes de cas arrivent ordinairement au paffage d'une rivière, lorsqu'on fe rencontre au-delà contre un ennemi fupérieur, & dans un terrain qui ne nous permet pas d'affûrer nos afles. Cetre bataille, qui est selon mon Auteur une des plus mémorables de l'antiquité, se rapporte dans presque toutes ses circonstances à celle de Cassano en 1705, donnée fur la même rivière, & fort près de l'endroit où les Romains combattirent. J'ai done cru devoir transporter dans cet ouvrage un événement qui quadre fi bien à celui dont je viens de parler dans ces observations, & dont je suis trop bien instruit pour craindre que qui que ce soit puisse trouver à redire au récit que i'en vais faire: car il ne s'est vu de nos jours une si violente affaire d'infanterie, ni qui ait été dépêchée & terminée fi promtement. Elle est d'ailleurs fi neuve, par la négligence de nos Officiers, qui ne l'ont point décrite, que je ne crois pas devoir me piquer de briéveté dans ce qui n'est pas bien connu: car bien que celle de Malphaquer en 1700, où je me fuis trouvé, tout comme à l'autre, ait passé pour une des plus mémorables journées qui se soient vues depuis plus de deux siécles, par la multirude des combattans des deux côtés, & qu'elle ait été très-meurtrière & très-obstinée, on ne pourra s'empêcher de convenir dans ce que je vais dire de l'autre, que la valeur de nos troupes fut pouffée au-delà des bornes ordinaires; car les chofes parurent fi desepérées à la plupart de nos Généraux, qu'ils ne crurent pas qu'on pût jamais y apporter ancun reméde, & si pourrant on tint bon dans le désordre même. Dans cette triste firmation, où les foldats les plus intrépides, après avoir fait tout ce qui dépend d'eux. peuvent céder au nombre qui les accable, & s'ensuir même sans honte, comme il parut dans quelques uns, qui ne furent pas imités des autres, l'on remarqua dans les Généraux la même patience & le même courage qu'on admira dans nos troupes. Bien que la plupart cruffent tout perdu, on n'en vit pourrant aucun qui fut d'avis de se retirer. Il eût été à fouhaiter que quelques uns de ceux de Malplaquet euffent marqué un peu moins d'imparience, après la bleffure du Maréchal, puisqu'il n'y avoit rien de desepéré, ni rien qui ne pûr être aisément réparé, comme il me semble l'avoir dit ailleurs.

Chacun faix qu'à l'égard du nombre, la differoportion n'toot pas fort grande; le quand même elle l'edt éet, ons retranchemens fupplecient affet à ce qui manquoire du côté du nombre: au lieu que dans l'affaire dons je vais parier, qu'autem julques sié nà ben fôté, par l'ignorance des Auteurs (q') qu'on orier il l'Hilbrite du règne de Louis XIV. les deux armées ne combatrient nullement dans un égal avanage de forces de de termin, l'um d'a l'aure fe trouvérent de côté des l'upprissans. Norre foi-bléffé éoit telle, qu'elle fembloit à peine permettre le mointaire équilibres er il s'en falloit de fort peu que nous vifitions plus foiblés de la moité, ourre qu'il fallor combatrer adofts contre une rivière; enfin le defivantage qu'avoient les Romains fer cette même trivière.

(a) Larrey & Limiers.

# S. VII.

Parallèle de M. le Duc de Vendôme & du Prince Eugene de Savoie.

E Prince Eugéne avoit bien tout autant envie d'entrer dans le Milanois pour en d'faire la conquête, que les Romains en firent peroitre au passage de l'Adda. Ce pais fi beau, fi fertile & fi opulent, a été de tout tens un fujet de guerre & de dissenfions entre la France & la Maifon d'Autriche. La dernière de 1701, a été très-longue & très-rumeuse à la France. Il s'étoit donné une infinité de combats & de barailles trèsrudes & très-fanglantes, qui ne décidoient pourrant rien: la victoire paffoit tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le vainqueur se trouvoit souvent avec les marques effectives du vaincu : celui-ci, tout prêt à recommencer, ne perdoit jamais l'espérance de se raquitter de ses perces. Tout cela produisit une infinité d'entreprises extraordinaires sur des camps & fur des villes, qui ne réutifficient pas toujours, des marches hardies & très hazardées, & des retraites honorables; on cédoit deux lieues de pais, & pour en gagner deux autres plus loin il falloit une autre victoire. On cherchoit l'occasion, elle ne tardoit pas à se présenter. Qu'arriva-t-il ? Le parti jadis victorieux trouvoit à qui parler, & s'en retournoit honteux & battu, fans que pour cela aucun combat, quoique toujours fanglant & longrems fourenu, décidat de la moindre chose; chacun s'en attribuoit le fuccès. On remercioit Dieu également des deux côtés, l'un pour s'être confervé dans fon poste, & rendu maitre du champ de batasile, des morts & des blesses, & l'autre pour s'être couvert d'un ruilleau, qu'il trouvoic tout à propos dans fa retraite à une demie marche du lieu où la bamille s'étoit donnée, & où il restoit en repos, sans rien faire le refte de la campagne. En un mot tout calcul fair, on trouvoit que tout le monde y avoit perdu, & qu'aucun n'y avoit gagné, fi l'on excepte quelques drapeaux que le vaineu trouvoit de moins dans fon armée. Les deux partis vécurent six ans dans cette vie équivoque, lorsque l'action de Turin nous réduisit à céder la place, par la faute de l'un de nos Officiers Généraux.

Ces événemens de compendation ne faitoient que perpétuer la guerre: il et difficile que cel n'arrive pes entre deux armées égalenten eguerries és bien commandées.
On voit rrès-rarement qu'elles remportent de grands avantages l'une fur l'autre, particulièremen dans un pais comme l'Isulie, où l'on ne fautre cècler un pas de terrain, qu'un habile homme ne le trouve pofté à deux en deça, & qu'il ne faife trouver une 
infinité de pas dangereux és des obfiacles fins nombre, qu'un malhabile Général, qui 
raura autrue connolifiance du pais, pe verra jamais. Il n'y a que le plus ou le 
moins de capacité entre deux Généraix, qui puiffe bien décider dans ces fortes de 
euerres routes de conduitée.

La fortune nous fut contraire pendant certain tems, l'on n'en ignore pas la caufe: mis dès que M, de Vendôme fe fût mis à la rête des armées, fans aucun parrage dans le pouvoir, M. le Prince Eugéne, qui vit toutes fes machines démontées, eut befoir de toute fon adreffe pour lui réfifier.

J'ai cru que je ferois plaifir au J.C. étour, a vant que d'emerer dans le détail d'une bataillé n'éclèbre, jie remiprorisé dans cet endroit rout ce que nous lowons par nousmêmes, out que nous pouvens avoir appris du génie & des qualités militaires de ces deux grands Capitaines, fans les épargner dans leurs défauts, pour ne pas inniter les Panégyiffes, qui ne touchent qu'aux plus beaux endroits. Ces fortes de choise sont le plus fouvent inconnuis, elles échapent toujours ou préfque toujours à ceux qui n'ont pas été les ténoises des accins qu'il é four paffes, s' du je, pour n'être pas du métér, pse faur roient jamais bien juger du caractére de deux Généraux opposés l'un à l'autre, de leur capacité ou de leur ignorance: ce n'est qu'en examinant l'enchaînement de pluseurs faits heureux ou malheureux, & en les comparant ensemble, qu'on peut parvenir à sette connoillance.

S'il faut juger du caractére de ces deux grands hommes par les moiens qu'ils our choifis pour réuffir dans leurs entreprifes, plutôt que par leurs fuccès, nous avouërons ingénûment qu'il leur eft fouvent arrivé de s'engager dans des affaires très-difficiles & très-dangereufes, fans prendre des métures fort concertées.

Tous deux braves, hardis & entreprenans, tous deux également aimés & adorés de leurs troupes: ce qui améne nécessairement leur consance & l'espérance

de vaincre.

M. de Vendôme avoir cet avanage fur le Prince Eugéne, qu'il tiroit de fiss troupes tout ce qu'un pouvoir attendre de la valeur la plus déterminée. Cette bonne volonié dans fès foldats, fa hardielle à s'expofer lui-même dans les plus grands dangers, fon fang froid dans le malheur des fiens, fon habitet à les en tiers, il portoine flouvert aux deffiens les plus exmordinaties, de lui rendoir fielle & aif ée que les effris communs, de les courages médiocres regardoient comme infurmomable: qualités adminables, qu'on ne remarquiot pas moins dans M. Le Prince Eugène; ce qui a augmen-

toit la gloire de l'autre.

Il s'embarquoir fouvent dans des entreprifes peu médicées & formées moins qu'à demis, où il réuditior pourrant : mais dans ces cas les fuccès venoit bien plutôt de foi courage, & de la confiance que fês troupes avoisnt en lui , que de la conduire, de l'ordre & de la dérection. Comme il avoir un coup d'écil admirable , & qu'il confervoit tout fen jugement au milieu des plus grands dangers , il trouvoir fur le champ tes moless de le citre des affiaires les plus imprudement engagées, par la négligence à prendre les devants nécefiaires pour les faire réufire: dans dutres il metroir en œutroir en qu'il a lis cin bonhera alla confoare, plus toits que les taines de la vidence de foi favoir, foir peu équinbles. Qu'ils appliquent ce reproche à tout aure qu'à ce trand homme.

Il ne paroli pas qu'il pouffat fort loin la prévolance dans les projets de campagne, ils avoient peu de fuite & de liaifon. Il penfoit en gros ce qu'il feroit, fans fe mettre fouent trop en peine de médier fur ce que fon ennemi pouvoit faire; la préfence des

objets fembloit le mettre en ordre & en régle.

Le Prince Eugéne loi reflembloit affiz de ce cléd-fi, je dis affez, mais non pas endérement. Se conduite & fin mainére de faire la goerre, mônt revjours para plus faivies & plus régulières, & l'ordre un peu nieux obfervé; fa vigitance & fa prévolance porocieme plus loin, fes vois ét coitent, finon plus longues, du moins plus af fûrées. Il vouloit favoir par lui-même aumnt que par les yeux d'autrui, & entre ceux-ci il favoir mieux cholifi. Il ne donnoir pas moins à la forune que l'autre, & l'on oft dire que dans tous les deux la valeur de leurs troupes réparoit fouvent la faute du Général.

La guerre de défenfue moins brillante, mais plus favante & plus profonde, n'étoir pas la fit de M. de Vendôme. Je l'ai trouvé voujous rûs-embarrille forfqu'il 3 y voioir téduit. Le commencement de la campagne de 1706, en est une bonne preuve, la pilogart des Officiers Généraux de fon armée, n'y étoient pas plus habilles: de forte qu'il se vit dépourvé de tout constit. J'ignore encore si M. le Prince Eugéne excelle dans cette partie de la guerre auant que N. de Sarremberg, le sela peut-être de l'Europe qu'il y excelle le plus particulisérement ; je ne la crois pas trop de fon goût. Je remarque qu'il y excelle le plus particulisérement :

que ceux qui la propofem font rosjours les moins capables de la founenir, de finsa difficutilé les moins entreprenans. Quiqu'il en foit, et svoies les plus courres convenoient mieux à leur humeur. L'art des précusions n'étoit pou-être pas ce qu'ils connoilfoient le mieux, lis n'en prenoient que peu. Ce n'étoit que dans les cas extraordinaires, de dans une néceffié extréme, qu'un s'appercevoit qu'ils s'y entendoient parfaitement, de aufil les néclifiques des mois de l'articles de cutiles de l'articles entre de l'articles de cutiles.

Tous deux intrépides, ils pensoient bien moins à se désendre qu'à attaquer. L'avanage d'un poste ou d'un terrain, étoit quelquesois ce qu'ils considéroient le moins; leur impatience naturelle les emportoit, & ne leur permettoit pas d'en profiter & d'y attendre l'ennemi; ils le quittoient pour l'aller chercher & le comba-

tre dans le fien.

M. de Vendôme s'abandonnoit le plus fouvent à la valeur de fest troupes, fur laquelle il comproit entiérement, plutôt que fur la dicipine militaire, qu'il négligeoit un peu trop: ce qui est un grand défaur à un Geferal d'armée. Il étoit plus propre à l'affoibil qu'à la maintenier en vigueur, d'à former de mavuis Officiers que de bons, quoiqu'il leur fournit de grands exemples, auant par fèt belles attions que par fa conduite. M. le Prince Eugéne étoir plus étagt à la maintenir en vigueur, parce qu'il en fientir le béfoin, de formoit par la d'excellens officiers, de Campbles de la

remplacer un jour.

L'aune s'appercevoir fouvent qu'il manquoit de bons Officiers Généraux, il en avoir pourrait; mais des amis moins habiles, qui le gouvernéertottopious, prendient un très grand foin de lui en diminuer le mérite: ce qui fisitié qu'il n'emplotoir pes toujours les muelleurs, pluoté per lu rour garand excès de complaiface ou de foibielle pour rès amis, que par défaut de ditermement aufit n'en tins-t-il jamais de grands fecours. En un mor on a colojours renarqué, que ceux qu'il emploioir le plus fouver ceux qu'il ent outre de l'entre de l'

Il ne dur fes faccès qu'à lui - même & à fes talens naturels. Il avoir une préferce d'épirit furprenne. & il l'avoir coujours égale dans les crieis les plus prélituées. Sa grande rédoution augmenoir celle de fes trouges, & lui tenoir fouvent lieu de forces & de nombre: le moindre faux mouvement de l'ennemi, la moindre inaverrance, le moindre augment de terrain écoit faili & mis à profit, premat dans l'action ces mo-mens précieux, rapides & imprévus qui le conduitionen à la victoire, lorfaq on attendoit le moment faul de la perme. Le ctere victoire, il la devoir autent à fes re restalens, qu'à la puffino que fes foldats avoient de mérier fon eltime en fe précipiem et ans les plus grands périls, pour récultir une affaire un peu précipiemment en met dans les plus grands périls, pour récultir une affaire un peu précipiemment en

barquée.

Ĉes qualicis, & fa hardielle è entreprendre, furent trojours redouables à les entreins. Jai remarqué que fa conduie contre M. le Prince Eugêne coût un pre plus circonípecte & plus métirée, & qu'il ne hazardoit pas trojours comme il auroit pà de même dà lière en certaines occinos; mais cela ne lui arrivoit que loriqu'il tomboit dans un país, dont il a'avoit nulle connolifiance, per raport à l'ennemi qu'il rezioli fouvert plus avanage du certain qu'il ne l'étoit elfetivement, il prenota lans des précuutions extraordinaires. Il connolifoit fon ennemi, il favoit bien qu'il n'étoit. () M. 46 s'abie-Franct.

pas homme à demeurer en repos & à négliger les occasions que son courage & la nature des lieux pouvoit lui fournir. J'ai observé la même conduite & les mêmes circonspections dans son Antagonite. Je jugerai de la qu'ils se craignolent & s'estimoient réciproquement. Car bien que la défensive sur soit fort éloignée de leur humeur, ils prenoient fouvent ce parti sans grand sujet. La nature du terrain n'y contribuoit-elle pas? Bien des gens le prétendent : mais je crois que pour en bien juger, Il ne faut pas moins connoltre le génie de ces deux grands hommes, que le pais où ils out fait la guerre, & ce fera moins un Officier Général qu'un Officier particulier: celui ci peut aller par tout. - c'est ce que l'autre ne scauroit faire s'il n'est bien accompagné, & ce n'est pas là la vole qu'on prend pour cette forte d'étude; c'est expendant cette étude qui peut nous mettre en état de juger folidement du caractère militaire des grands Capitaines. Il ne faut jamais trop s'arrêter dans ce qu'ils ont fait, on courroit rifque de se se tromper dans le jugement qu'on pourroit en porter; mais dans ce qu'ils ont pù faire & les moiens qu'ils ont eus en mains pour éxécuter ce qu'ils ont voulu. Je ne vois rien qui puiffe nous y conduire plus furement, qu'une intelligence parfaite de tout un front de frontière. Sur ce pied-là, je pourrois peut-être décider à l'égard de l'Italie, que je connois parfaitement, & avouer que ces deux grands hommes n'ont pas toujours fait ce qu'ils pouvoient faire, & qu'ils ont fouvent laiffé paffer des occasions qui auroient pû terminer la guerre, bien moins faute de feavoir & d'intelligence à la guerre, qu'ils possèdoient si bien, que faute de connoissance du pais: connoissance qu'ils ne pouvoient avoir, parce qu'il n'y a qu'un Officier particulier qui foit en état de l'acquerir.

Cette circonfipection dans ces deux Genéraux, n'autroit été riem moins que prudente ailleurs qu'en Italie, du moins à l'égard de quelques-uns des nôtres. Les combats qui s'y font donnets font infinis, & M. le Prince Eugéne ne les cherchoit pas-moins que l'autre, perfuadès que cetui-là est mairre des événémens qui cherche le premier à combatrue. Il n'est fran de plus certain, mais il n'est fran de plus vai neili qu'il ne faut s'y déterminer qu'à fon plus grand avanange; ce qui fe trouvoit rarement dans un pais et que l'Ilatile. Voilà peut-érue le fire de cette circonfecéloit ne reiprouse.

M. de Vendôme étoit, plus onwert & moins rufé dans les entreprifes; celles de M. le Prince Lugine d'otien plus médicés: en un moi l'ajoquoit l'acquis au maturel, parve, vigitat, infatigible dans fes travaux, caché & couvart daus fes delliéns, voiantrischi dans ceux des autres, tout l'aderfé pour agir fans le laiffer apprecevoir, nectas fes marches, & très-capable de les cacher, admirable fur tout dans l'art des fubifilances, vivant où les surres fuffen mors de film foundifian aux dépends de la guerre par la guerre même, ce qui cft le propre d'un grand Capinine, se foucient peu des plaintes de ceux qu'il mangoch. Nous faitons tout le contaire, quoivigli fuffient rés-méprifables en effet, & que nous cuffions pui vivre à leurs dépens. Exaêt obfervateur de la difeijlem militaire qui s'évenouiffoit dans les armées de l'autre.

Habile & profond dans la connoifflance des Officiers de fon armée, qu'll fçavoit emploier felon leurs talens. & dont il tira des fervices fans nombre. Prudent & libéral diffributeur des graces de la Cour, dont il étoir le maître, & ennemi des mauvais Officiers: rarement excufoit-il les fautes, il fçavoit en faire la difference & en con-

noître les fources.

M. de Vendôme les excufoir & les fordiffoit même, il le contentoir de blimer la lishete connué de varérée, final souit pour fevrir d'exemple ux aurares, & licin flouver. l'a-t-on vue couronnée. Cela venotit bien moiors de fon inespecié à comoirer les bons figies, que d'un excés le bonté de de complisifience pour fes antis, suquées li n'ayou pas la force de rien refuire, «Ce es amis n'écolent pas toujour des Officiers généraux, c'écolent le plus flouvent les reproces domefitiques. Il arriva de la que les poficies les plus c'écolent le plus flouvent les reproces domefitiques. Il arriva de la que les poficies les plus de la complexité de la complexité de la contra del contra de la contra

importuns de la froutiére, qui demandolent d'être remplis par des Officiers habiles & courageux, fauren prefique troigueirs la proie de spius mauvais & de en mois Invase de fon armée. Cetre conduite tin à de figrandes conféquences, que toes ces Meffeurs, qui pouvolent faire une bonne réfifiance, ce eitreure pas un inflame, & fe rendirent lèchement & de la manifer du monde la plus honseufe & la plus infame. Quand on fonge à tout cels, on ne fe fent point porté à le louir.

Cette conduite de M. de Vendôme étoit fans doute digne de blâme, & l'on peut dire que la guerre de 1701. jusqu'au Miniflére de M. Voitin, a été le régne d'un grand nombre de mauvais Officiers & le découragement des bons, qui n'avoient pas plus de part aux graces, que s'ils n'en avoient pas eu aux dangers; car ce qui auroit du re-

culer & faire méprifer les autres, les menoit grand train à la fortune.

On lous avec nuiton & avec juttice l'application & l'attention de M.I. è Prince Eugéne dans le choir des Officiers de nor armée, autiques il definoir les pottes & les emplois importants; & ceux-mêmes qui lui étoient les plus attachés, n'étoient pas préférés aux autres, s'il leur comooffioit un moindre mérine. Il alloit même plus loin, il táchoir d'attier au fevrice de fon Miltre, par de grandes récompenées, & par de plus grandes officiances, les Officiers habiles qui févrolent dans les armées ennemits, dont il tria tous les fevrices qu'on peut attender raitionablement de la valeur & de l'expérience.

Puisque j'ai tant fait que d'exposer à mes Lecteurs les qualités militaires de ces deux excellens Chefs de guerre, je ne crois pas qu'aucun trouve à redire que je les fasse connoître par celles de l'esprit & du eœur. Quand aux mœurs, ce n'est pas ici mon affaire: ils ont eu leurs passions & leurs fobbesse comme les autres hommes;

qui oft-ce qui en est exemt?

le n'ai qu'une connoissance fort imparsaite de M, le Prince Eugéne dans ce qui regarde les qualités de l'ame, Ceux qui l'ont fréquenté plus particuliérement, m'ont dit que c'étoit un Prince de beaucoup d'esprit, cultivé par l'étude des belles Lettres & la lecture des Historiens anciens & modernes; grand politique, & qui sçait parfaitement se servir de ces ruses d'intrigues, dont l'art est une des principales parties qui caractérisent le grand Capitaine; juste, équitable, bon ami, affable, desintéreffé, noble & grand dans ses pensées, libéral avec discernement, papient dans la difette & dans les adverfités qu'il a fouvent éprouvées. La force d'efprit avec laquelle il furmonta tous les obstacles & toutes les difficultés qu'on lui fit trouver en son chemin en Italie, marquent une élevation d'ame, une grandeur de courage, une fupériorité & une force d'esprit & de raison, qu'on ne trouve guéres que dans les vertus les plus antiques. Ses grands talens pour la guerre, joints à beaucoup d'acquis, la grandeur de fon courage dans l'exécution de ses desseins, sa constance à les fuivre & à les tourner de différens côtés, se sont fait tellement remarquer par les fuccès, malgré les infinies difficultés & les difgraces qu'il eut à effuier dans l'Italie, que si jamais quelqu'un s'avise de décrire cette guerre avec toute l'axactitude qu'elle mérite, il fournira des leçons admirables aux Princes & aux Généraux d'armées, qui leur apprendront qu'il ne faut jamais desespérer, ni se rebuter dans les plus grandes infortunes, & que les reffources font ordinairement plus grandes dans les malheurs les plus accablans que dans les perits.

Si l'on excepte les sciences ausquelles M. de Vendôme ne s'est jamais appliqué, & les affaires de politique où il ne fur, si je ne me trompe, jamais emploié, toutes les vertus dont je viens de parler étoient renfermées dans ce Prince au plus haut degré

qu'elles pouvoient aller.

On voioit également en lui la bonté & la beauté d'un excellent naturel, l'humeur nffable, douce & bien-faifante, incapable de haïr encore moins de se vanger, simple & Eans faste, fins déguilément, fans envie, bon Citolen, l'ame peu ambitieuse, ne connoillint d'autre répompeule d'une belle action que l'action même, se fouciaire peu de l'appleutillément de la multitude, jouissant de la gloire fans vaniet, fans préfomption de lui-même, peu délicit dans le manger; il n'avoir même auteun goût. Il aimoteu peu ropa domire, d'à a rêter au li torqu'ul n' y avoir plus que faire; maisje nai pas remarqué que ce défaut ait beaucoup nui s'es affaires. C'est le feul endroit par où fes ennemis & fes servieux l'aiten arsangé avec quelque apparence d'earlion, cut su di coîner tout pelins de défauts, encore des plus essenses à table : s'ils révoient dui, siuroient dit vrai; mais comme ce n'est pas un mai lorsqu'on n'imite pas Alexandre le Crand, qui s'e crivroit quedequelosé,, ils n'en ong point parlé.

Cet Alexandre lui-méme n'aimoit pas moins à dormir que M. de Vendome, & à refter une partie de la nuit à table. Plurarque, qui nous l'apprend dans la vie de ce grand Capitaine, ne lui en fait pas beaucoup de reproches. Son unique défaut, dit il, étoit qu'il le rendoit quelquefois importun par les vanteries, en quoi il tenoit beau-

coup du fanfaron.

Sì l'Auseur n'a pas autre choit à dire, Alexandre étoit parfait. Il n'y a point là de mail de s'entretterir de Seazioins en préfence de fes Officiers qui en out eté elestémoins, pour leur faire comprendre qu'il les devoit toutes à lui-même. Cela eft fort innocent, un Général fanfairon ett celui qui s'autrabie desseltons fauffa de l'impainter, ou la plupart de celles que les soures ous faites, fains fonger à leur en faire honneur. Voilà le sinafran en matière d'Officies parriculiers, ou de Généraux d'armées. Il a'ent rouve de tems en tems, & bien plus chez les Modernes que chez les Anciens. Ce n'étoit pas le défaut d'Alexandre, non plus que celui de Mi, de Vendôme & du Prince Lugfen, e, & de bien d'autres : lis evoient l'ame d'e le ceux rrop élevés. Que cela ferre de leçon aux Crands du moode, « Si exce qui finat celifinés pour commander un jour les celus de l'autres in le commander de l'entre de leçon aux Crands du moode, « Si exce qui finat celifinés pour commander un jour le carricule, autre vice mille fois uitre que tous les autres enfemble.

Jamis homme ne mérita nieux d'avoir de véritables amis que M. de Vendome, de jamisa l'érica e ne ut plus en apparence & moiss en eflet, ami l'âyt mal choifir. Il n'en trowa de fidéles au milieu de la cabale qui s'éleva contre lui, que ceux aufquels il marqua le moiss de reconnodifinec. Il s'en trouva un entr'autres qui svoir plus de droit qu'ascun d'en attendre de lui, & duquet il avoit tric de grands fervices à la guerre; il ne pouvoir ignorer fa mauvaife fortune, vous les hometes genes ne convenolent svec lui. Jamais il ne prit garde que la fituation des affaites de cet ami ne lui faifoit pas beaucos pl hometeu, quody on le fre fouvenir qu'il lui écontion de lui de la companie de la constant de la constant de la contre de la constant de publicars confidêrables, dont aucune n'avoit manquet. Ses l'excelui de fon pouvoir à la Cour le pouvoir permettre, lui furer et î peu fiéles, qu'ils fe rangérort du côté de se ensemifs ingratitude à peine concevable, & que l'Ilitoire ne leur pardonner jamais.

Je tais les noms de cértains Généraux fort peu contraints fur l'honneur, lorfqu'll s'agit de faitsilite leurs intérés de leur ambiton. I l'ecurre celui d'un de fes domeltiques, qui s'enrichit prodigientément à fon fervice: ce qui n'évoit pas fort difficile après d'un el Misire, le fortique no prôtée un emploi qu'on fejai cultiver, mais je ne (gaustis aire l'Infidélité du plus cher de fes amis, celui de tous qu'il ainoit le plus, en qui il metroit route fa confiance, & pour lequel il s'écrit déponité d'une prarie de la goitre de Callino, d'e prefigue course fa belle action; pour aider fon navacement conjamais ami ne donna des marques plus illustres de son amitié. L'Histoire nous a-t-elle samais fourni d'exemples d'un héroilme semblable? Il n'appartenoit qu'à un cœur tel qu'étoir celui de M. de Vendôme de nous fournir, & de nous faire voir qu'il v en a de véritables: car il est certain que cet Officier, quoique très-brave, & orné même de grandes qualités, ne contribua jamais en rien par son esprit & par sa capacité aux victoires de ce grand Capitaîne. Qu'on me fasse voir des Guerriers qui aient jamais confenti à ces fortes de partages & de transmigrations de gloire; & cependant ce grand homme, pour y revenir encore, revêt fon ami de fa propre gloire; il n'est pas content si cer ami ne triomphe avec lui dans le même char, où il ne mérita jamais la moindre place : puisque personne n'ignoroit dans l'armée que Saint-Pater & d'Albergotti s'étoient très-diffingués par leur valeur & par leur conduite, & qu'ils ne desespérérent jamais : ils tinrent bon à la tête des troupes. Il est vrai que M. de Vendôme en parla avec beaucoup d'éloge, & qu'il écrivit même à la Cour; mais son aml eut lui seul part aux graces du Roi, ce qui augmenta d'antant plus l'horreur de son ingratitude envers M. de Vendôme. On l'accuse de s'être attribué tout le succès de cette victoire. & d'avoir écrit au Ministre, & à plusieurs de ses amis de la Cour, qu'il avoir tiré ce Prince d'un des plus furieux embarras où il se sur jamais trouvé, & dans une figuation d'autant plus fâcheuse, que la tête lui avoit tourné. Voilà l'homme sur l'amitié duquel cet ami généreux, cette ame noble & grande, comptoit fi fort, & dont il fut fi longtems la dupe, comme il l'a été de presque tous, sans rien faire pour ceux qui lui démeurérent toujours fidéles,

On dit oue Dieu est libéral de ses graces à ceux qui le prient incessamment, perpéniellement & fans relache; mais il faut avoir le cœur net pour s'en rendre digne. M. le Duc de Vendôme n'y regardoit pas de si près : pourvà qu'on l'importunat sans cesse, il faifoit grace fur le refte. Sans cette importunité on n'avoit rien à efpérer, quelque valeur que l'on eût, quelques services qu'on lui rendit. Or la vérirable valeur est touiours modefte & peu intriguante; au lieu que la fausse & la lâcheté même la plus avérée, est toujours immodeste, importune, plaintive & éloquente, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'arr pour se couvrir. Il n'en falloit pas infiniment apprès d'un Prince d'une vertu fi fort à l'antique, fi brave & fi courageux, qui eut toujours de la répugnance à croire que ses amis manquassent des vertus & des qualités d'ame qu'il remarquoit en quelques autres, qui ne faisoient pas tant de brult, & qu'ils púfsent enfin le tromper dans le partage des graces qui dépendojent de lui, ou qu'il pouvoit obtenir de la Cour à l'égard des fujets que ces gens-là lui propofolent, ou dans ce qu'ils lui demandoient pour eux-mêmes, & cependant la plupart en étoient indignes, comme il ne parut que trop par leur conduite.

Il étoit né naturellement libéral; mais les pilleries de ses domestiques, qu'il souffroit, & qui s'enrichirent tons, le laissoient toujours dans cet état violent, où les cœurs généreux se trouvent, lorsqu'ils sont hors d'état de répandre sur les honnêtes gens les biens que les fripons leur ôtent. Sur ce pied on ne peut absolument affûrer s'il étoit tel que bien des gens le prétendent; & si l'on ne peut pas dire de lui lorsqu'il avoit de l'argent, ce que disoit Saint-Evremont des personnes libérales, qu'ils ne sont pas ordinairement les plus justes, & qu'ils donnent le plus souveut par une impulsion peu régulière. Celui-là a le cœur véritablement grand & généteux, dit-on encore, qui choifit par préférence les sujets où le mérite & la vertu se trouvent joints à la

mauvaile fortune.

Il étoit au-deffus de l'argent au-delà de ce qu'on peut dire. Il le méprisoit à un tel point, que lorsqu'il phisoit à son Intendant de lui en donner, il s'en désaisoit tout aufli-tôt en faveur des premiers venus, fans choix ni fans régle : bien différent de quel-Tome III.

ques-uns de fes amis, qui en étoient très-avides, & qui eurent grand foin de s'enrichir aux dépens du pais, qu'ils pilloient fans honte : car il y a bien peu de ces ames nobles-& généreuses qui foient capables de méprifer ées fortes de moiens pour amasser du bien. Il s'en est pourrant vit un affez bon nombre, j'entens parler ici des Officiers Généraux. de l'armée de M. de Vendôme, qui n'avoient pas moins le cœur grand que leur Général à cet égard-là. Le refte ne se faisoit pas beaucoup de scrupule de profiter de l'occasion par tout où ils trouvoient à prendre; mais ils ne rançonnolent point le pais, où ils commandoient, tambour battant, & comme dans une ville prife d'affaut : cette conduite, si peu digne d'un bonnête homme, n'appartenoit qu'à Saint-Fremont, célébre par l'avarice la plus basse qu'on puisse jamais imaginer, & par une rapacité oui tient presque du prodige.

Qu'un Général d'armée souffre & ferme les yeux fur la conduite d'un grand nombred'Officiers, qui profitent des occasions qui se présentent d'amasser dequoi fournir aux commodités de la vie, aux dépens du pais où ils font la guerre, & qu'il cherche par ces voies-là les moiens de les récompenser des sérvices qu'ils rendent présérablement aux autres plus à leur aife ou moins utiles, qu'il ferme les yeux, dis-je, fur ces fortes de pratiques, qu'il les permette même, je ne vois rien dans cette conduite qui n'ait été applaudi & pratiqué par les plus grands Capitaines, & qu'en rigueur il ne puisse faire ful-même fans baffeffe, fans tyrannie, fans paroitre faire la guerre comme un métier. & chercher à s'enrichir, fans nuire aux affaires de fon Maltre; mais qu'un Général défintéresse, plein d'honneur & fans tache, les mains nettes comme le cœur, néglige & fouffre que ceux qui font chargés de l'entretien & de la fublillance des troupes, des vivres, des fourages, des hôpitaux, des malades, des bleffes, & Jeurs Commis. commettent des malversations énormes & des rapines effroinbles, capables de porter la desolation dans son armée, & de ruiner entièrement les affaires de son Maître, sans y mettre ordre. & fans s'en prendre même à ceux qui font chargés de les ranger à leur devoir par un châtiment exemplaire: cette négligence n'est pas pardonnable dans un Général, à moins qu'il ne fût pas à son pouvoir de remédier à un si grand mal, qui n'a peut-être aucun exemple, ou que ceux qui entroient dans le mystère d'infouité rendiffent inuffles les plaintes des Officiers, tant fur cet article que fur d'autres heaucoup plus graves dont je parlerai bientôt.

Ces gens là s'enrichirent fi prodigieusement par leurs voleries, qu'il n'est pas possible de rien imaginer de semblable. Ils prenoient à toutes mains sur le Roi, sur les troupes, fur les fains & fur les malades; & qui pis cft encore, fur le pais. Les Commiffaires ordinaires & les Ordonnateurs s'en mélérent comme les autres, chacun dans fonorbe. Le pais ne fut pas non plus épargné, ils le ranconnérent fans miféricorde. Il n'y eut qu'un très - petit nombre d'Officiers qui firent leurs affaires dans les postes où ilscommandoient, ils ne firent que glaner en comparaifon de ces autres, qui por-

térent leurs mains avides fur les morts & fur les vivans.

La preuve la plus démonstrative d'une probité & d'une intégrité que l'on n'a pâ séduire ni tenter par l'intérêt & les promesses, ou la conviction du contraire de ces deux. vertus, se trouve toujours dans la grandeur ou dans la médiocrité de la sortune & de la dépense. Sur ce pied-là on peut décider, sans trop craindre de se tromper, de l'honneur ou de l'infamie de certaines gens, & de la cause des misères & des maux d'un Emt ou des armées. M. de Vendôme, qui en foupçonna les fources, n'oublia rien pour y remédier. Il écrivit à la Cour fans beaucoup de succès, parce qu'on ne le trompa pas moins qu'il l'étolt lui-même.

Comme la corruption n'étoit pas générale parmi les Commissaires de guerre, on en

chofft un (e) d'une veru & d'une Intégrité à l'antique pour avoir hispédion fur les l'hópituux, avec des apointements convenables pour occ emploi. Il s'en acquira nuame qu'il dépendoit de fon pouvoir; mais il étoit il bridé, qu'il n'eur que celui d'ordon-ner, fans qu'il fibre en droit de finite pourier les composibles. Tour alloit fe mitteu d'uner, en fan qu'il fibre en droit de finite pourier les composibles. Tour alloit fe mitteu d'uner, de des qu'il parolifloit; mais à peine couroiel à un autre l'lopital à quelques lieux de la, qu'on reprenoit le train ordinaire; qu'il en avoirei le train ordinaire; qu'il en apoit des plus honnétes genur, de climit de toute l'armée, il s'attit une foule d'entemis rès en crédit à l'armée, pas-ce qu'ils en avoien à la Cour, é des délégrémens de la part de celul dont l'emploi le metotic en pouvoir de remédier à tous ces défortles, de l'obligeoit à le fouentir ce qui s'illigeoit extrémente Al. de Vendôme. Plotert ne le rebute polet pourant de trant de dégodis qu'il recevoir, il demeurs toujours incorruptible. Ce n'éort pas là le moien de s'avancer ni de s'entrichir comme auné d'autre, aufil forcit de l'Ellait audi riche qu'il y éroit entré : verur are & mémorable, confirrée au milleu de cette forte de pillais de de corrompus.

Rien de plus trifte & de plus furprenant que la mifére de nos foldas dans les Hôpizux, ils y mouroient blen moins de leurs maladies ou de leurs bleflures, que faute da foins, de remédes & de nourriture. Ce qu'il y eur de plus trifte & de plus truineux pour les Officiers, eff que les Commis ufoient de cette fraude d'être longrens, & peefque toujours des années entiéres fans faire de nouveaux états, & fans effacer les noma

des foldats mores pour en avoir la pale.

On n'en demeuri pas là, on trouvà un autre expédient pour butiner & pillet, afin de finir au pluch la rulne des Oliciers par les reenuës qu'on filitiol journellement (un troute l'armée, fous préexte de quelque dégêt, qu de manudes, ou de pillages de quelques chiteaux ou villages qu'ils failoient monter au-delà du dommage: invendon admirable qui nous vint des armées de l'Inadres, & dont on for trouve acoro misux en l'allie. A peine páiole-on vingt mille livres fur cent mille qu'on avoir retenu fur l'armées: inponnerie prodigieule, & qu'on croitoit à peine, fi mille ethonis qui mête: infonerie prodigieule, & qu'on croitoit à peine, fi mille ethonis qui

vivent encore n'en attestolent la vérité.

Les Officiers & les foldats accablés de tant de miféres, fans qu'il fût poffible à M. de Vendôme d'y remédier, hors dans les retenues, lorsqu'on s'appercut de la fraude. tombérent dans une honteufe mifére & dans le dernier découragement. Cela leur abattit tellement le cœur, qu'on ne remarqua plus la même volonté dans nos troupes, & l'on vit une foule de fripons triompher impunément de leurs miféres. Ces gens transformés tout d'un coup de pauvres en riches, aux dépens des Officiers & de la vie des foldats, d'inconnus & d'obscurs en illustres & en célébres, leur dépense étoit telle, qu'il s'en falloir blen que les Généraux dédaignaffent de manger à leur table, chacun enchériffoit l'un fur l'autre avec une profusion de vins de Champagne & de Bourgogne, & de viandes les plus exquifes, qu'on peut dire que la plupart enchérirent sur l'énormité de Vitellius dans certains repas qu'ils donnérent. Ces faits font vérimbles, & personne n'oferoit les révoquer en doute. Si l'on se plaint que j'ale trop alongé cette digression. du moins la postérité ne s'en plaindra pas non plus de ce que j'ai poussé un peu trop loin le parallèle de deux Guerriers célébres, & digne d'être mis au rang des plus grands Capitaines qui aient paru depuis longrems r cette connoissance ne sera pas inutile. & fervira de clef à ce que je pourrai dire ailleurs de leurs actions, qu'on peut mettre en regard avec quelques-uns que mon Auteur rapporte dans son Histoire.

(a) Le Sieur de Flobert . Commiffaire de la Gendarmerie.

table Mark

#### - S. VIII.

Bataille de Cassano. Réslexions sur la conduite des deux Généraux.

Thi avancé dans le Paragrafe précédent, que dès que M. le Duc de Vendóme parut en faliei, la forume nous fur fivorable. M. le Prince Eugéne auroit fort foulaité d'avoir tout autre Général en éte. Il changea un peu dans fi fiscon de faire la guerre, il dévint moins audacieux & plus circonificêt: il devoit attendre du temps, & efficier en attendant pludieux diffgrees. La guerre de Piémont étant déclarée, M. de Vendôme, y paffs, & le Grand Prieur de France fon frére alla commander en Lombrafice.

M. I.e Grand Prieur ne manquoir pas de courages, il en avois même beaucoup; & quant à l'expérience, il en avois plus q'aucanu de ces Officiers Génémux. Mais ce beaucoup en tout étoit écouffé par un défaut rrès-effentiel, parmi quedques autres; & qui n'eft pas excusible dans un homme de guerre; il le poufia même aux derniéres bornes. C'étoit juftement celui qu'un fameux Capicaine (a) metoit au nombre des plus grands. Un Général d'armée, dibicil-il, doit être un homme de tousel se heures, & ce dormit que le moins qu'il peut. Il avoit raifon. Heart IV, penfoit de même, & il étoit et en effec. On difoit de lui qu'il refoit moins au lit que le Duc de Maienne 3.

table: l'on conjectura de la que le premier l'emporteroit sur l'autre.

Stertere perpetuam non dignum est Principe doctem.

Diogéne lui rétorqua tout auffi-tôt la fuite du passage d'Hométe.

Cui populique salus, & tanta negotia curæ.

Il ne pouvoir pas lui répondre avec plus de préfence d'elpris & plus à propos, dit l'Austeur. Diogéne le juilliois, & marquoir en même tens ce qu'Alexandre devoir faire. Il montroit que s'il y a de la faute à dormir, c'elt lorsque l'on et chargé du gouvernement des peuples j'injoure, & plus encore loriqui on et à la tête des armées. L'a Prince peut bien dormir qualquefois fur la foi d'a vigilance d'un Ministre à l'égard des affaires qui regardent le gouvernement de fon peuple; mais il n'en est pas ainsi du Chef d'une armée. Revenous à Chiliano.

Le Prince Eugéne ouvrit la campagne le 30. de Mai 1705. par l'insulte de la cassi-

(4) Le Prince Maurice d'Orange,

ne de Mofcolini ou la Booline , que le Grand Prieur avoir fair occuper, é quint'exoir ciolipries que de cinq ou fix cens pas de la droite. Il y marche a perfonne avec un grand corps de grenadiers, ét d'un aurre de cavalerie qui les fouernoit. Le Prince de Viremberg fue changé de cette enterpriét, mais fello n'eu pes tout le fucchequ'illenanceudoit. Il y fit afformmer une hifinité de braves gens. Il la força à la fin après un combet qui dura depuis dix heures du foir judqu'au creputicule del jour; mais il ne la prit gas. Il fe rendit mattre de la boffe-cour ét d'un colombier avec beaucoup de perce. Il trovar dans un cellier des gens fi peu d'humeur à céder, ét réfoliss, qu'il y carre de la companie de la companie de la companie de la confince de grand Capitaine qu'ils ne l'abstroient, il regards cere differece comme un our server c'efte eque doit frist tout Ché de genere qui s'eft acquis l'effine ét la confince de fest troupes. Elles s'accoûrument par là à fe mettre augleffus des diffgrees les plus accabilantes.

Après um action si briliame, où les ememis perdirem beuvocup de folistas d'âlite, le Grand Prieur, qui che dis te enir alerer fur les deficins de M. le Prince Eugene, comtinus tonjours dans fon-min de vie ordinaire, il s'endormit reès profondement; pendant que fon ennemi astif à vigilant, a dormant peu de prenîn beuvourp, le ferr de l'avantage de la muit, décampe, nous dérobe ume marche pleine écentière, puisqu'il écite plus de deux heures de jour que nous n'avions nulles nouvelles de ce nouvement. Nous décamplemes & nous forchmes de marche. Le Prince Eugène revira fur nous dans le defini d'engager une affaire; mais s'évant ruivi feur la bonté de norre pode (ar), il ne jugea pas à propes d'y utier fes troupes, & tiar droit à l'Oglio, qu'il pafilà à la faveur de fon enann. Nous avions fits bratilitons dans l'Eugenole, Cellui qu'y commandair (5) ne jugeant pas le poit semble, al le Crand Prieur dispoét à le feccurir fins courre fair fivit d'un corps de Pruffiens qu'il e joigneme, l'attaquéent, l'attaquéent, le batterne, & la hi-mêne fair fait prifonnier: la plus grande partie de fes troupes fauva par différentes routes.

M. le Grand Prieur apprenant course cesnouvelles, no fe crut plus afforé dans fon camp de Sonchioo. Il y avoit un nafiz bon chileux, où il jetra du monde, & décampant enfuire, paffi le cranl Pladvicino pour marcher à Ombrimo, pofte inacceffible; mais qui ne couvroit pas le Cremonois, comma Saint-Fremont Plavig préendu. Il étoit aifé de recomoitre, du train dont le Prince Eugéne sy prenoit, qu'il iroit bient ch 4 fon but. Enfin il en fit ents, que le Grand Prieur fut lors de mefure.

M. le Duc de Venahme, averi des maneuvres du Grand Prieur, quitra fon armée de Prémont, qui affisçori a losso Chivas, & la la lifiatir fous les ordres du Duc de la Feuillable, court en hitte à fon frère campé à Ombriano. Sa diligence fut extréme, nant il étoit inquiet des démentses du Grand Prieur, qui le trouvoir d'ausant plus embarraile, qu'il n'avoit prefque aucun Offisére Général en qui il put fe confier. Deux des principaux concouroigne même à la perce de à fonte, par des configis bles différens de ceux qu'ils suroient à lui donner, fous je ne fixi quelles apparences chimériques de commandement de l'armée, dont quelqu'in luturoit chacune n particuler, s'ils pouvoient faire en forte d'engager le Grand Prieur dans quelque pas dangereux, d'où il ne fe pit tietre. A qui pit fo fournit métrée le le rappeller.

Celui ci ne s'attendoit pas à la venuë de M. le Duc de Vendôme fon frére, ni même quelques-uns des Généraux. Certain Officier lui écrit, comme il en avoit reçu or-

<sup>(</sup>a) Manerbia.

<sup>(</sup>b) M. de Tora'ba, Lieutenaut Genéral Espagnol.

dre, de venir à nous fins perdre aucun tems: car il juges le Grand Prieur perdu der fest permitéres démarches. Il fir élibe comoître à Mt. de Vendôme le piège où fon frère alloit donner, qu'il partie fur le champ, avec ordre à Mt. d'Albergori de prendre dit bratillois de auant d'éclarons qu'il ria dulêge, de de venir le joinder. D'Albergori fenit blen la conféquence de cer ordre, il marcha avec une fi încroiable dilgence, qu'on int téomé d'apprendre qu'il n'étoir qu'a une marche de nous.

La présence de M. de Vendôme ranima cette armée abattue, & rabattit un peu des espérances des ennemis; mais comme ils avoient fait un nombre de pas qui pouvoient avoir des fuites fâcheufes pour nous, & qu'il falloit aller au-devant des autres, qui pouvoient naître des premières, cela inquiétoit beaucoup M. le Duc de Vendôme, lorsque le corps que commandolt M. d'Albergotti arriva fort à propos. Après cette jonction nous décampâmes d'Ombriano pour nous approcher de M. le Prince Eugéne . qui fentit par ce mouvement hardi qu'il avoit un tout autre homme en tête que le Grand Prieur. Nous campâmes à Cufal-Morano, qui couvroit la gauche, Sorezino à notre droite, que l'on prit pour quartier général : de forte que les armées étoient en préfence. Les ennemis nous avoient déia prévenus aux quatorze Navilles, c'est-à-dire, quatorze canaux à vingt ou trente pas les uns des autres, poste d'une extrême importance. M. de Vendôme y marcha en personne avec tous ses grenadiers & des troupes détachées, & les fit attaquer tout à la chaude. On força les ponts les uns après les autres, mais on trouva un peu plus de réfiftance aux derniers. Les foldats de la queuë voiant qu'on n'attaquoit que par une tête. & s'ennuiant de leur inaction, perdirent patience; ils fe iettent à l'eau à droit & à gauche le long des bords pendant qu'on étoit à forcer les ponts, quoiqu'ils euffent de l'eau par deffus les épaules en quelques endroits. Les ennemis étonnés de cette bourade, se voiant au moment d'être pris à dos, & coupés dans leur retraite. à laquelle ils songeoient déja, abandonnérent ce poste sans presque aucune résistance.

Les deux armées éroien campées fort près l'une de l'suré, comme je l'ai dit. Nous crûmes quelque tens qui l'u auroit une sérion; mais il n'y euc qu'une marche de nuit que l'ennemi nous dérobs fort finement & fort habilement, ce qui éconna fort 'M. & Vendôme. Je ne feu file Grand Prieur en fur fort Faché, je penfe que nont de force qu's cet égard la, les deux freres n'eurent rien à fe reprocher, & cheum pouvoir téroquer fur l'aure. Le fligite de cette marche é toit le paffige de l'Adda, qui ouvroit le Milanois à l'armée Impériale, & le paffige dans la Hémont, oà del veuloit aller fecurit M. le Due de Savole qui paffige dans la Hémont, oà del vouloit aller fecurit M. le Due de Savole qui

menaçoit ruine.

Il falloir user d'une extrême diligence pour le porter prometence fur ceue trivére. M. le Prince Eugéne s'y transporta en deux marches forcées dans un cadroit si favorable pour la conflucition de fon pont, qu'il ne crur pas que le Marquis de Broglio, qui étoit de l'autre côté avec un ou deux bonillons & quelque cavalerie, ofta jamais lui diquer le pafiga. Il avoit peu de monde, & quand il en auroit

cu suffisamment, la partie n'étoit pas égale.

M. de Vendôme n'apprit ce déménagement de l'armée Impériale qu'un grand jour : ce n'eft pas qu'il n'eût donné de bons ordres pour étre averit; mais ils furent fi mai obfervés, que celui qui en fut chargé, oublia qu'il dût les exécuter lui-même, de le leu par où l'enneml pouvoit passer, de se coucha tranquillement, tant le narcodque étoit à la mode dans cette armée.

M. de Vendôme ne perd pas un moment à cette nouvelle, il décampe pour marcher au vieux camp d'Ombriano, & de là a Caffano, pour se mettre à portée de l'ennemi: c'est un village de l'autre côté de l'Adla, où nous avions un pont de batteaux, dont M. le Prince de Vaudemont avoit fait retrancher la rête à l'ouvereure de la campagne, par un ouvrage fort confidérable, apable de content fept à hubit cens hommes de défenit. Un habile ingénitue l'alien nommes Maffoul l'avoir confirmit, & il fut nès-blàmé de ce Prince de l'avoir fait si grand : comme si la réte d'un pont si fortilisse turrennent que par de grands ouvrages. On vera bient de qu'un penuole rin faire de plus fâge, de plus fâlusire & de plus conforme aux régles de la gourre. M. Le Mârquis de Broglion en pusfint ce pour y trouva fort à rendre, « à n'ainn houveulement pas cu le terns de le ruiner, « on s'in faire un aure dans l'intérieur en forme de deml lune, qui ne faire qu'a nous embarrage, n'en faire un aure dans l'intérieur en forme de deml lune, qui ne faire qu'a nous embarrage.

Nous empâmes dans le bafin que forment l'Adda & le Ritorto. Comme nous mavions aucun tensà a perdre, pour défendre le palige de cette rivière, M. de Vendò-me étoit parti un jour auparavant avec quinze bataillons & quelque cavalerie, qu'il tina de arméte, avec ordre au Grand Peiur de decamper le lendemain, & de marchera u pon de Cuffano pour s'approcher plus près de l'emenni, & d'attentie és ordres dans ce camp-là, pendant qu'il accouroit au fécours du Marquis de Broglio, qui étoit à Paradifo, mafon de campagne qu'appardent aux Jédites de Bergane, qu'al effi ur le baut Adda, un peu en deça de cette rivière, vis-à-vis laquelle les ennemis avoient commencé de letter leur port.

Ce déachement, animé par la préfence de fon Général, prefit millement fi marche, qu'il Jojanit le méme jour le corps que commandoit le Marquis de Broglio, qui fe trouvoit dans l'état du monde le plus flicheux, une armée en dre, rien à lui oppofer, ét cette armée le rouvoit poldéed une mainfer fi avantugeuite, qu'il elt rare de rencorrer des polts femblables dans un pullige de rivière. Jameis terrainne fur mieux choif. C'écoit une hauteur affez confidérable, qui s'élevoit le long des bords de la rivière, è qui s'abailling peu à peu des deux côtes, alloit e peutre affez oini, juillier, pourant un espace entre deux, pour le passige des troupes pour aller au pont. Cette hauteur commandoit sur toute la plaine.

Le Prince Eugéne, profitant en grand Maitre de cette fituation, y fit dreffer plufieurs batteries & tirer des épaulemens paralléles les uns fur les autres, qu'il garnit d'un

feu prodigieux d'infanterie.

C'eut été une imprudence d'approcher des bords de la riviére pour empêcher l'établiffément de leur point. C'autoit été expoêr les aroupes à un danger manifrite contre un feu fi flupérieur & fi blen établi, & contre lequel il étoit imposible de le couvrir & de s'empécher d'être và d'en haut de la tére aux pieses. M. le Duc de Vendôme fonge à s'en (doigner, & à laiffer la plaine, c'elt-à-dire, un efpace affez confidérable entre la rivière & le retrain qu'il avoit choffi. Mais comme il avoit un coup d'eil duinitble, il feur le fervir habilement de rous les avannages qu'il pouvoit en tiere; évoit un entroit couvrer de haies, de taillis, d'é abriers contins, & de mille surres chicanes donn en façit profiter daus l'occasion. Il y ajount encore rous les obliteles de l'art, de forre eue nos retranchemens formoient comme un arc, d'ont la rivière fait foil la corde.

Pendant ce tems-à le se memis jetten. leur pont; mais comme l'Adda roule fes eaux d'un rapide carnordinaire, qui dem beaucoup du torren, on perdit beaucoup de tems à le drefie, foit que la légéreté des pontons en fût cuule, foit que ce fût l'impéndoffé du courant, qui empéchat la lialión des pourtells. Mais ce qui contribu la plas la fitre echouër cere belle emtreptife, ce fût le reterdement des pontons. M. le Prince Engéne le di tuli-même, Le deus sece d'un Officire Geheral de grand métrie & très-encadu. Le vais rapporter fas propres peroles, pour faire voir combien il limporte de finire marche le spontons à la tele de ceu torfagil à signé qua fligie que métrées. De c. Prince avoit fur nous une grande marche fur l'Ad/a, diet.] & il a prétendu que fi ., les pontons d'octore artivés à l'heur equ'ils devoiers s'y tendre, le patige de fortisitair.

, comme celui de l'Oglio sans obstacle; mais quelques chariots rompirent en chemin. M. le Prince Eugéne aiant enfin établi fon pont, il y fit paffer quelques deux cens grenadiers; mais il s'apperçut bientôt que le débouché de son pont dans la plaine n'étoit pas la chose du monde la plusaisée, qu'il seroit attaqué infaitiiblement après qu'un certain nombre de ses troupes seroit passe, & que quand même l'ennemi ne prendroit pas ce parti-là, il lui étoit impossique de se former dans la plaine, que nous avions environnée d'un retranchement courbe ou en forme de croissant, dont les deux pointes alloient aboutir des deux côtés à la rivière; que tout cela étoit garni d'un seu prodigieux d'infanterie, & de plufieurs batteries; qu'en s'engageant dans ce coupe-gorge, où il falloit se former, il se voioit battu de tous côtés. Il envisage avec chagrin tout le péril où il alloit s'engager, il vit ia perte de son armée, s'il passoit par dessus de si affreuses difficultés. S'il étoit battu dans un endroit si resserré, sa retraite étoit la chose du monde la plus chimérique: une rivière à dos, un pont où quatre hommes pouvoient à peine passer de front, & une rivière d'un cours de torrent & sort prosonde. ourre la hauteur de ses rives; tout ceia lui passa par la tête, qu'il avoit si bonne & si fage: abandonner cette entreprise sans rien tenter de nouveau, & sans la faire suivre d'une autre plus éclatante qui pût lui faire oublier la honte de la première, sa réputation en étoit flétrie. Fâché d'être venu recevoir cette espéce d'affront de si près, il cherche tous les moiens possibles de se tirer de ce mauvais pas avec quelque honneur. L'occasion s'en présenta bien vite. On vint lui dire que le Grand Prieur s'étoit campé dans le baffin de Caffano entre l'Adda, où nous avions notre pont & le canal ou naville du Ritorto, qui dérive de cette rivière, & qui se rejette dans la même rivière, où il y avoit un autre petit naville qui fortoit du premier, & qui va du côté de Rivolta.

Tout ce terrain entre le Ritotro & l'Adda, embraffe un fort petit espace. Ce qu'il y avoit de ficheux, c'ell que les bords du canal que nous bordions étoient contre nous, fort élevés & bordés de hairs, de grands arbres & de taillis. C'ell dans un pollé fi desavantageux où le Grand Prieur s'étoit campé. Nous avions le canal en face & la rivière à dos, & Calfano, qu'el el au delh du pont, pour quaritre général.

Le Prince Eugène, qui vit fon pafige de l'Adda réduit à l'abfurde, ravi de rouver une fi belle occasion, que M. de Coiménero lui offroit écrétement, & de tirre profit de l'intuilié de fes démerches, se fervant de l'avantage de la nuit, plie fecrétement fon pont, décempe à la fourdine, & circ droit eu Grand Prieur, dans le definid de le combattre dans un endroit si avantageux pour lui, & 6 peu fouterible pour

nous, & nous dérobe encore cette marche.

Lé Duc de Vendôme furpris de cos marches i flouvent fouillées, & fon armée diminuée d'un tiers par les troupes qu'il en voir étrès en peuvoir digére fon Captin, Il fe bit de de gipner le pont de Caffino, de le patier, & de fe joindre la fon frére, à qui l'avoir dérie de marcher à Rivoire, où il le croioir déja. Il ne douoir point que les ememis n'euffent étré de ce côté-la. En effer s'ils fe fuffent emperés de ce camp, ils nous euffent jetté dans un défié trè-dangereux rien ne beur étant plus fièque d'entre réans le Crémonois, & de nous couper toute communication avec Crémone & Mancoor, où nous sutont sons son sangatins. Mais ce n'étoire pais le leur étriale défine, ce n'étoir que feur pis-eiller. Le Grand Prieur le prévir mieux que fon frére, & Gupçona même que celui-t étoit confifillé par quelque traitre, comme je le drait bienté. Le Prince Eugéne avoir des vales plus grandes & plus profondes, qui le condulifient plus fui-rement & par des moltes plus cours & plus faciles à la conquêre du Milanois, où il svoit de grandes intelligences que certain traitire lui avoit ménagées, & le mentor du Milanois, où il svoit de grandes intelligences que certain traitire lui avoit ménagées, & le mentor du Milanois, où il avoit de grandes intelligences que certain traitire lui avoit ménagées, & le mentor du Milanois en de Le de traverfer tout e pois pour puffér en Préferon au feccus ad Duce de Savoig:

JE CO CC

ce qui changeoit entiérement la face des affaires, & nous réduifoit à ne favoir plus où

donner de la tête.

Tout le facets dépendité du passing de l'Addà. Cette enreptité ventoir d'échaiser du céde de Paralité, comme je vieus de le dire; passi in l'ayant intenerceré déséperé. Les cinnemis n'ignoroient rien de tout ce qui se passin passin passin passençues de l'Indress. J'angent d'Angèterre alanc préque cour corruspo. Ils ne trouvérrei jamais aune de resources que dans cette cumpagne ils. En este nos affaires écolent en rel état par les démortées du Genéral de l'Empereur, étypan la conduite du Ginal Prieur, quil falloit ou abandonner les Manouam de le Crétonous, pour favour le Milanois, ou abandonner clus i-t pour garanter l'avaire și falloi opper, il est, cerani que nous preniona le demier parti sans le favoir de fins le prévoir, par l'adrellé de Colmièrero, Lieuceann General Espognol, qui avoir de si meligianese, criticulles avoc l'ememi.

Colincipero évois un honame, que forrante, qui écoie monté à tous les inonners de la guerre dans le Miliande par lon cipita e van con occiunge, pulsou de que par les quilités qui nous rendent réfigéeables écidiques de l'effitue des honaftes gors. Jamais honame peu-éter n'eur ant de vieux souvers de l'effitue de verus şi l'écit endu atama illuirà par fi, trabhion, qui le conduifois forr au éclfous de fes efferances, comme la l'égraque que de tema saprès, que par la correption de fis meutra adroit à convirt les vieus qui pouvoien nuire à fa forrune, «c encore plus à faira-voir dans les honaftes gens, dont il critiquois le concurrence, «des éditues & des vieus qui la vaudent pas, fourbe écruté, vindic aci , injulie, « de d'auman plus caché dans les manuris dell'eins, qu'il perofifiti que res. Ellipse dans les pardess roite dans les manuris dell'eins, qu'il perofifiti que res. Cellifois de fait-inite de principal de pr

dans co qui regordoit les affaires du gouvernement.

Cet homme "Arma coquis la confiances & l'amidé de Ni, le Prince de Vaudémours, qui l'aveix comblé de bjens & Chonqueus, s'égoit cellement enfinie finêmé dans l'épisé de M. de Vendôme, que ce Prince pe latitationi pien de fet defferies; & cotume il tal voloie une grando intéligence du pris, retrucent régieroit «i fes confeils; sura l'flavoit les appuire de raisons péricules, de failoir, paroire de zelà i lui découvrir les defficies, de fision paroire de zelà i lui découvrir les defficies, de fis conomis: cer il failoir même puffer (se épison à l'armée Impériale au vi & cau fig de M. de Vendôme; les pists, lais és y fuffera Luiffer perider. «Auffice céférale) de l'appendie par le prince de zelà de l'appendie que l'appe

donna e il dans fes pièges commo les autres.

Colinderco, qui avoit de flêin d'estrere le Grand Pritur de norre port de Caffino, comme Il et la prétimer qui Il lavoit promissai Princo Luquien, ei la M. de Vendimes un camp de Paradifo, (je tiens ecci de ce Prince lui-même, ) qu'il étoit mre-bien în-fiorné que les esperamit iroinen de cibé du Ceffronois, que le point abandanté de pilé. Se la marche de toute une nuité, atori le véritable figie de leur marche pour nous pré-vour au prôte important de Ruvier a gene le filiat de Jus de Sevoire, qui fervoir qui prétente à un figural de la confidence de Ceffrance de de l'admit de la confidence de la confidence de la confidence de la clinde product de la confidence de la clinde de la confidence de la confidence de la clinde de la confidence de la confidence de la clinde de la confidence de la confi

Fr. John Cough

mi proposoit, il pouvoit se promettre un heureux succès & de réduire par cene conduire les ennemis à passer la campagne de camp en camp, & sans rien faire.

M. de Vendôme eut le malheur de se rendre en partie aux perfides conseils de cet homme, qui faillit à le précipiter dans le piège du monde le plus dangereux; il refla pourtant fulpendu entre ce confeil & ce qu'on lui avoit mandé des deffeins de la Cour de Vienne, qui avoit extrémement à cœur le secours du Duc de Savoie : ce qui le determina à faire une marche forcée, malgré les raisons de l'Espagnol. Il ne laissa pas pourcant d'ordonner au Grand Prieur son frère de marcher sans délai ni excuse au camp de Rivolta, & d'occuper ce poste, de crainte que l'ennemi ne l'y prévint, ordre donné contre toutes les règles de la prudence: car avant que de donner cet ordre, il falloit auparavant démêler les mouvemens de l'ennemi.

Le Duc de Vendôme se trouvoit extrémement combattu entre ces raisons & celles qui lui paffoient par la tête, ce qui le rendoit inquiet & fort indéterminé dans le parti qu'il avoit à prendre; il ne voioit qu'embarras & que doutes dans les desseins de l'ememi. Le Grand Prieur étoit si peu de l'avis de Colménerp, qu'il faillut des ordres réitérés pour l'obliger à décamper de Cassano; il se met en marche, mais si tard & si pesantment, qu'une partie des troupes de fon arriéregarde n'étoit pas encore hors du camp à onze heures du matin; mais la tête étoit arrivée à Rivolta, parce qu'il la fit preffer aiant envie de s'y reposer & d'éviter les grandes chaleurs. Il est certain que si le Grand Prieur fût parti au premier ordre qu'il reçut du Duc de Vendôme son frére, cette

marche auroit été le dernier coup de notre perte.

le ne fai pas d'où vint l'avis ; mais il courut un bruit fourd dans l'armée des le matin du 16. d'Août, que les ennemis étoient en pleine marche. & qu'ils tiroient droit à notre pont, car à peine le favoit-on peut-être à Paradifo. Je dis à trois ou duntre de nos Généraux, qui affuroient que les ennemis venoient d'échouer au paffage de l'Adda, que s'ils venoient à nous pour nous combattre dans ce beau poste, ils auroient bon nés, & que furement nous ne nous en tirerions pas fans y faisser bien des chapeaux, & peut-être notre honneur: je dis ceci parce qu'il court un bruit parmi nos foldats qu'ils ont décampé de leur camp de Pembrato des l'entrée de la noit. Meffieursle Marquis de Prilin & de Vaudrai étoient du nombre. Quoi vous donnez dans cette fortife, me dit le dernier? Elle ne l'est pas peut-être tant que vous diriez bien, lui répondis-je; & je vous déclare que si j'étois à la place du Général de l'Empereur . & que je fusse austi bien assuré de notre situation que je le suis, & que vous l'êtes, j'aimerols mieux mille fois ne point paffer l'Adda, & vous battre ici avec le foin que nous avons pris pour nous empêcher de l'être : après cela je verrois de l'urine de tous tant que vous êtes, & la mine que vous feriez. Ils se prirent tous à rire. " Allez éveil-, ler le Grand Prieur qui dort comme une marmotte, pour lui apprendre cette nouvelle, me dit un autre, & vous en serez reçu comme un de la compagnie qui a youlu tenter cette avanture, & cependant vous ne lui direz rien que de fort fente: , les précautions ne gâtent rien jamais, & il est toujours bon de prévenir les événemens quelque imaginaires qu'ils puillent être; ce que vous dites peut ar-

, river, mais ne l'attendez pas pour cette fois ci.

Puisque vous pe rejettez pas les précautions, lui dis-je, je vous prie d'agréer que je faile un pont fur le Ritorto. Il y en a un de pierre à notre gauche, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut: il me paroît nécessaire d'en établir un au-dessous de la Pandine. qui est dérivée du Ritotto, & qui laisse un espace de plus de cent cinquante pas entre l'Adda & elle, Nous fommes enraffes les uns fur les autres dans un baffin fort refferré, fi nous étions attaqués nous ferions perdus, les bords du Ritorto étant contre nous. un pont large de cent pieds nous donne une communication fure en nous étendant fur In Pandine, qui forme un angle avec le Ritorro, l'ennemi fe trouveroit và de flame de de revers de ce côté-là, outre que ce polte nous affine le chemia de Rivolta, putigue cere rivirée y av nous droit. Melfileurs de Pfallin de de Vaadmi furent de mos wis mais les autres y furent contraites. Comme le bruit augmentoit roujours que l'ennemi manchoit, de qu'il tiroit droit de nour cot été, jee coussa an Graid Pfrieu, quine faffoit qué de s'éveller. Il fe moqua de moi, de ne le flecha point; mais il me permit de rerrancher les trois quarres de la largaut de mon pout, à quoi je ravaillai fir le le champ, de ce pour nous fut d'un unge linfini, quoiqu'il ne far pas achevé. Je n'eus pas le cerns de merre de la rerre fut les fafcines, auf flut-il happité fous le nom de pont de fafcines.

M. le Grand Prieur avojt marché à Rivolta, comme je Paí dit, après l'établiffement du pont de faícines fur lequel di avoir pofit; mais comme on ne sie prefili pas beuscoup, l'arriéregarde paffoit à peine le pont que M. de Vendôme arriva, ce qui fit notre falote. Quelques bastillons même, entrautres Medoc, Querel, Grancel 6 autres, dont pià oubblé les nons, qui s'étoient alongés fitt e chenin de Rivolfa à la fuite des brigades de notre cavalerie, rebroufferere fans aucun ordre fur Pais sou elles enemis parafòlicene, de que la réce des troupes de Parafòlic commen-

coit à passer sur notre pont de l'Adda.

Le Colonel du régiment de la vieille Marine, unjourd'hui Lieureonn Céfréni (Officier de valeur, de diffiguite par fon application de fon mérire à la guerre, occupiet avec huir compagnies du gronaliera deux cullines qui étoient fora près de l'autre côté du pour de pierre, & qui ai étoient point rerranchées. De haur de ces caffines en pouvoir voir cous les mouvemens des ennemis. Il une douts point qu'il ne marchaffent à nois. Compier es caffines n'étoient point cembles, il fonge à l'aire rompre le pont qui étois de pierre, & d'en faire autum à une éclulé qui étoie au-defins, de qui cht rendu le Rifére to cous-la faire impraticables mais ce fur intuitement : Il falloi en mens confidérable, & ce tems lui manquois, les ennemis se rouvant fi près, que nos gens qui troient des l'indéres de l'aire qu'en de l'aire qu'en de l'aire de l'aire

M. le Prince Eugéne regarda ces callines corume un objet digne de confidération, par les manœuvres dignes de cet Officier, qui fembloit affecter de cacher fon monde pour amufer l'ennemi, qui s'imagina que ces tirailleurs rétoien pas la fans étre bien fourenus; ce qui lui fit perdre plus de trois heures de tems, qu'il auroit ph. mieux emploier,

& nous donna celui de nous reconnoître & de prendre quelques mefures.

Sur ces entrefaies les quitate butillons strivent de Braudio. M. de Vendôme, vointe la foule des daptiages qui pilofient definite le pone pour gagnet Caffino, que chacon téchoit de finaver, de prévoiant ce qui alloit arriver, ordonna pu'on jettit ese squitages dans is rivières, pour laffiel le paffige libre aux troopes aguivenoient de Pandifa. Il doutoit encora de la marche des ennemis fit nous, ne fachant rien encore de ce qui le paffie au ponde des deux caffines d'au-elda du pone, où eclui qui y commandoit étoit roujours raffe, de la plôpart ignoribent fon arrivés. Co fau donte à ce pont de l'Adda que M. de Vendôme appriq que les enneuits parollioient, de que en étoit point au poite de Evivolia qu'il sen vouloient. Il pouvoit alors mander au Grand Prisur fon rirére de le raburer fair Caffino acce ce qu'il avoit de troupes, ou de fe rentre de protecte de tombre fur la guelhe de l'armée lamperiale, de de Irueloper tout endérement; il n'y pentit pas à proport. de l'armée lamperiale, de de l'envoleper tout endérement, a rifich de c'el en de l'armée lamperiale, de l'armée lamperiale de l'armée lamperiale, de l'a

Je n'étois pas alors auprès du Duc de Vendôme, j'étois après à chercher mon équipage, qu'on me difoit avoir été pris des ennemis, mes valets aiant fait faulle route, & El e fue en effet. C'ellem courant après que je trémbai flu la merche des ennants, en fine d'une grafic Colonne d'infiniteric for ferée de dium un grafid ordre ; jen appençia une autre à deux cens pas sui-clà flur la même lègne, de tout cels a'approchoit d'un mouvement leux des graves fur le Rivotro. A cette wai je toutne bride, de je glappe à M. de Vendôme, que je favois occupé à faire paffer lei troupes de Pandifio. Ce Prince e s'entremento alors avec un Lieutenant-Colonne Suiffe, qui avoit deferré de l'arméd du Prince Eugéne-depuis quelques mois pour entrer dans le ferrète de Françe, avec des avantesque quoi no naccorde galerse, qu'il avoit longreme examiné les mouvement de l'ennement, de que bien loin de venir à nous il prenoit ou chemin tout contraire, qu'il fembloit drelfir fa marche du côté de Rivolts, & qu'il étoit lu une bonne l'euré de nous, & cependant il n'n étoit en put sont peut peut.

La hardielle de ce perfonnage me furprit. Je pris la liberté de dire à M. de Vendôme, qu'il prit bien garde d'ajouter foi à extre nouvelle; qu'il y alloit du falut de toute l'armée, que cet homme n'avoit rien vû ni rien observé. Il fur fort étonné de m'entendre, il voulut repliquer: je lui dis qu'on verroit biencté s'il avoit raison ;

& là deffus j'appris mon avanture à M. de Vendôme.

Ce Prince, toujours flottane, rells fulfpendu entre cet homme qui lai memble, de moi qui lai dimotor vari, mais le Grand Princer, qui s'entectoi attifeunei de certaines gener, de le pius fouveat à l'avanage de ceux qui avoient le moins de métrie, lorfque presque tous se amis l'avoient quitet je le formal Prizur, de je, l'avoit fi prévenu en fuver de cet Officier, qui l'regardoit comme un oracle, quoique danne fond ce ne fit qu'une balourde. Pendant cette dipute des deux suffines nous venire tous à la vérité. A cindiqual de l'avant de

M. de Vendôme encore fort combattu, voulut s'éclaireir par lui-même de la vérité de ce rapport. & courut au pont. Il sut juivi de M. de Chémerault, du Chevalier de Fourbin, de Saint-Fremont, d'Albergotti & de quelques autres. Il arrive au poste du Colonel de la viellle Marine: quelle fur, bon Dieu! fa furprife, lorfqu'il vir l'ennemi qui disposoit ses attaques, & un nuage de poussière qui embrassoit tout le Ritorto! qu'on approchoit. l'étois à côté de lui, il me regarda d'un air chagrin; voirs aviezmison, me fit il l'honneur de me dire, le mal n'est pas grand l'et mes troupes de Paradiso paffent le pont. Il ordonne qu'on faffe avancer ce qui étoit déja en deca leur fait border le Ritorto fur une seule ligne A, n'en aiant pas davantage à opposer, laisse celui out commandoit les huit compagnies de grenadiers pour faire tête au pont ; il fit mettre piedà terre à ce qu'il avoit de dragons ; qui s'alignérem avec le corps de l'infanterie , s'étendant le long du naville jusqu'à une écluse B, n'ulant pas affez de troupes pour éceffe dre fa gauche jusqu'à fon embouchtre; au lieu que les ennemis étendirent leur droite jusqu'à cet endroit: de sorte que nous leur prétions le flanc, le naville formant un coude de ce côté-là. & l'Adda que nous avions à dos en formant un autre. Nous nous trouvions enfermés de toutes parts, ce qui n'étoit pas un fi grand mal, fi les bords du Ritorto du côté de l'ennemi n'eussent été contre nous.

Notre droité alloit tomber au pont de fascines C, ou pour mieux dire le centre de cette petite armée, qui se replioit au-delà du pont, bordant le petit canal de la Pandine.

D, jufqu's une cuffine F, en deçà du cmal, où Médoc, s'étoit appuié, qui étoit du nombre des crops qui aviente fitt une contremente, fur ce qu'ils apprient que les ennemis parofficient. Les quare brigales de la rête, qui s'étoite allongées du côté de Rivola, n, s'ignorient pas certe nouvelle; mais bien dou de alvance vers Cuffino, el les firent haire, & reférent fur leur terrain, fins limiter les basillons qui étoient à leur queié. Auffin le ulter en four-on pas beaucoup de gérimnis cette inaction ne laifin pas de tenir en plus grand réspécé la gauche de l'urmée Impériale, qui pouvoit pourant d-rer un grand avannage d'une mangeuven-qui ne fequorit genorit grand respect la gauche de l'urmée Impériale, qui pouvoit pourant d-rer un grand avannage d'une mangeuven-qui ne fequorit genorit gelirifier.

Les deux brigad-s, qui evoient à la faire des quarre premières, rebroufficent dès que ceux qui les commandoient s'appreçuèrent que les régimens de Misdoc & de Quercine les fiduvoient pas; 5¢ comme elles apprinent que M. de Vendôme alloig-ére straujes, outre qu'ils voioient Penneriq qui fe formotie le long du ruifieua, & que le bruit du canon & le feu de l'infanterie commençoit de le faire entendre derrière eux, elles coururent du côté d'oi le bruit venotir. M. de Calrière croit à la frec de Une, & M. de Bourg Irlandois commandoir l'autre ils firms: même averrir les Officiers des autres brigades; mist comme lis ne vouloirent pas marcher first ordre, ces briggés in sierent aucune par au combat non plus que la readreire, de ce qui avoir marché à Rivota avec le Grand Prienz. Ces deux derrières begodes nous fortur d'un tre-grand fecours per le Grand Prienz. Ces deux derrières begodes nous fortur d'un tre-grand fecours per qui n'eux aucune part au combat, noi par conféquent à la gioire qu'il lui étoit libre de 
pratezer avec l'infancre. L'oils noter displosite par qu'il lui étoit libre de 
pratezer avec l'infancre.

Les ennemis s'étant approchés du pont, se faifirent des deux cassines qui étoient audelh, & que nous avions abandonnées, s'étendant le long du Ritorto, & leur infantere s'en étant approchée à couvert de grands arbres qui en déroboient la vûe, se trouva tout d'un coup possée derrifére ses bords, couvers de haies épaissées de etallis, au

lieu que ceux de notre côté étoient ras & dominés extrémement.

La difficulté étoit de paffer le pont, auquel le Colonel de la vieille Marine faifoit tête avec sus prenadiers. M. le Prince Eugéne le sit reconnoître de sort près à la faveur des haies; mais comme on en avoit fut fauter quelques pierres, le Colonel de la vieille Marine, qui n'avoit pas eu le tems de le faire abattre, avoit fait jetter des branches d'arbres delius pour servir d'amusette. C'étoit un Aide de camp qui reconnut ce pont. Comme il n'avoit pas les meilleurs yeux du monde, il dit au Prince Eugéne qu'il étoit romou, ex qu'on avoit jetté des branches d'arbres dessus, qu'il prit pour un de ces piéges où il n'est permis qu'aux bêtes de donner. Le Général de l'Empereur en jugea tout autrement. La choie lui parut fi importante, qu'il s'approcha du pont pour le reconnoitre. & pour voir à l'œil quel confeil il devoit prendre s'il étoit rompu; mais s'épant apperçà qu'il ne l'étoit pas, comme ces branches d'arbres fembloient le faire accroire, il te dispose à forcer le pont pendant qu'on faisoit un feu prodigieux de part & d'autre, le Ritorto entre deux, & dont nous nous trouvâmes accablés par la négligence de nos Généraux, qui ne penferent guéres à se précautionner. Du moins auroient - ils dù faire rafer les haies & les taillis de l'autre côté du canal, & les peler, de telle forte, que les ennemis y fuffent vils tout à découvert; mais ils furent fi peu d'humeur à le faire, que l'on sut trop heureux d'établir le pont de fascines. Ce qu'il y a de plaifant, c'est que Messieurs de Prâlin & de Vaudrai, qui crurent toujours ces précautions inutiles, y furent bletles tous les deux à mort-

A la faveur d'un feu fi dominant, & fi avantageuiement sight à la droite & à la gauché de nour pont, ou nous pertions une infinité de mondé, sans presque voir qui nous tiroit, les enneuis attaquent norre pont en Colonne, ne pouvant faire autrement, & cuibutent les grengaiers par le poils de leur nombre & malgré eux par les magg de

derrière, qui s'entrepouffoient & s'animoient réciproquement. Un choc si violent & fi fupérieur n'étoit pas soutenable, le Colonel de la vieille Marine fut emporté avec co

qui lui restoit de son monde: voita les ennemis dans la plaine.

Les Impériaux ne profisent pas longemes de cet avenfage, ce qui refloit des quitus bataillons qui venoient de Paradifo n'etoit pas tout paffé en-dech du pont de l'Adda, lorique le leu le trouva tout c'abil fur le Ritorro; les ennemis commençolent à le former à la tête de l'ouvrage qui le couvroit, jorique ces bastillons & les grensdiers qui s'écolent ralliès, s'avancerne to hon ordre vers le Ritorro, de fonders avec cette incroable impérutofité in naturelle à la nation, les mettent dans le défordre le plus affreux, les font fauter hons de la plaine, font reputific le pour tau uns, posifient les atures dans la riviére, de laiffent fur le carreau tout ce qui ofs leur faire tête. Nous nous vince enfin les matieres du certain de du pont perchu

Tour l'efpérance des ennemis confiloit dans l'avantage qu'ils avoient en leur feu fur le bod du Ritorto. Il rédouble avec ent de farteur, & titt si vit & ti violent, qu'il ne s'et jamais rien và de parell, le canal teant si étroit qu'il n'y avoit pas un coup perdu. Ca meutre dran près d'une heure. Le Prince Eugéne, voiant qu'il n'avançoit de toure la journée; si éte cette cut d'un copu, les enneuis parollitent ators hors des toures la journée; si éte cette tour d'un copu, les enneuis parollitent ators hors des brouffailles du côté du pont de facines, ou les basillons ét rouvoient plus clairfement, de l'est cette forte de combe la pour de sant l'autre de de l'est avoient leur sourniment de leurs carrouches à conferver. On les chauffs si evenents, proine leur sourniment de leurs carrouches à conferver. On les chauffs si evenents, quoit neur un une instinté de modre comme file ur poudré étant mouil-tée, il res leur sige intressité pour le défendre, quoiqu'ils eufleut leurs baionner-es au Bout du fuil.

Pour revenir au Prince Eugéne, il ordonne en mênte tents une femblable maneurre à la droite, au deffis & entre l'éculté & le pour. T-andis qu'il le prépare la une feconde attaque au pont même d'où il venoit d'être chtifé, les deux attaques de droite & de gauche fichilérent cette du pour de pierre; les afigness de nouve gauche ne fou-timent pas longtems, le régiment jaune de Cailus slant l'âché le premier le pied, & comé l'éxemple aux autres. Le ponn et nire plus après ce amblaur, il fillul l'àsan-donner au demiter effort du Prince Eugéne, qui conduifoit cette straque. Toute foi infinerei du certre profit deffits avec une rapidité extraordinaire, et les ne silfié rien de-

Le Duc de Vendome, qui voit fon infinerie ouverne & percée en trois endories, ne s'étonne pas ; il recourse prompeteme fice armée du chét du pont de l'Adda, à l'ouvrage duquel il appaie en hête la guuche de fon infinerie G, la cavalerie H, fourenant en feconde ligne feulement pour la mine. Cependant les ememis patione le pont, é couloient tour devant cuts à travers de la plaire jusques fur le bord de l'Adda, où il y avoit une caffine I, dont il les finifierne : les troupes des autres straueus fe joignant à celles du pont, s'alignérent avec elles, d'e formérent dans l'ordre K, pour recommencer un nouveau combat, a quoi nous nous préparlantes de notre cédé.

vant elle qui pût lui réfister.

Tous ces mouvemens le firençavec une virillé furprename, quoquie rour l'ordre des deux armées fire revervir. Les ennemis portéens leur guache à l'Adda, un peu endeçà du chticau de Cuffano, & leur centre au pont du Ritorto, qui les féparoit du relle de leur armée, qui s'étendoit et s'ennoble au-deb par un repit pour la fise from à norre droite, que s'étendoit e long de la l'Andiée, ruiffeu de rien. Cet événemen ne changea pas moins dans norre difpoiliton, comme le l'al déja dit; mais il ne changea rien dans celle de norre droite, où le Prince ne évent pour poré, ni aucun des Généraux.

Le Duc de Vendôme jugea bien que cette premiére action n'étoit qu'un prélude ,



NO.



A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

és qu'il s'en prépareit une autre qui décideroit. Il y eus pourant ute infinité de gene de uneix, és plus de norte céte que de celui des camenis, qui autre bienté leur tout. Le Come de Linauge fits rué à fon tasque en-deçà de Ricorro ; c'écol un Officier de mérite, qui a des regrets également dans les deux parts. De norte cété Méffetts de Prilin & de Vaudrai, J. leurenass Généraux, y fitern bieffét à mon. M. de Morias, Marchal des logis de l'armés, erfis fur à place, ainfique le Chevalier de Pourbin & de la Héllnière Brigadier, M. de Minabeau dangerautement bieffé, & le Marquis le Guerchois. Colontel de la vielle Marine bieffét de rois coups de fibre fur la tête, pris prifonnier, & fi bien accompagné à coups de bournale, qu'il fe vit cou-sert, de conquitons.

Le Prince Eugéne s'étant rangé dans l'ordre dont je viens de parler, entre l'Adda & le Ritorto, on ne fut pas longtems fans rentrer dans une seconde action : les deux armées s'émat approchées presque à la longueur de six halebardes, il s'engages une asfaire d'infanterie entre l'Adda & le Ritorto, la plus furieuse qu'on vit jamais. Le Prince Eugéne en vouloit sur tout au pont, unique sujet de sa marche rapide & noc--turne, plutôt que celui d'une bataille, à laquelle il ne fe fût jamais attendu. Il ne fongeoit donc qu'à se rendre maître de l'ouvrage du pont par les troupes de sa droite, & c'eût été un grand coup s'il eût réussi: il les fait avancer; mais il trouva, lorsqu'il l'eût approché de près, des obstacles infurmontables, outre que les avenues se trouvérent embarrassées d'équipages culbutés & entassés les uns fur les hutres. La raison de cela fut, que chacun cherchant à les faire paffer en delà du pont pour les fauver à l'arrivée de l'ennemi, & cela empêchant les troupes qui venoient de Paradifo d'entrer dans le bassin par le pont, on empêcha qu'ils ne passassient; on les pilla même, & tout ce qu'on ne pouvoit emporter, coffres & panlers, reftérent là entaffés les uns fur les autres. Le defordre fat grand en cet endroit-là, & l'infulte de l'ouvrage alla à rien. Soutenu de toute une gauche qui y étoit appuiée, comment pouvoit-il être attaqué? outre qu'il s'y trouvoit des troupes au-delà de ce qu'il en falloit pour le défendre , bien des gens-s'y étant retirés croiant l'affaire describérée,

Cependant le combar continuoir fuir rout le front du baffin, que nous occupions de posi le pons jupitu a letui de sificine, c'élà-k-dine; de l'Adis juqu'un Ritorro i, Ens pouvoir même prendre aucun terrain en arrière, ainst encore la rivière à dos, qui fidiciou coude en cet endroire. Les entemis svolent l'avanage du nombre, doutenu du courage & de la bonne conduite de leur. Général, mais il ne pur longemis les numer de fa préfence & de fa bonne gonduite de leur. Général, mais il ne pur longemis les numer de fa préfence & de fa bonne gonduite de leur. Général, mais il ne pur longemis les numer de fa préfence de de fa bonne gonduite de leur. Général, mais il ne pur longemis les numer de de préfence de de fa bonne gonduite de leur. Général que mais les constitues de la futifica de la futifica

grand Capitaine pour en voir le bout.

Nous à étions pas gens à céder à nos emenuja en valeur & en audice, ni en bonne condute. Nous Général n'écoit pas moins gund Capitaine. Nous fapplédines à nouve folibleffe par la nécessifié de vaîncre, nous foutimes asse par le front de l'ennemit: car écoit dans ce bessis de vers le port de fasciens tout els plus grand estores "mais comme les régimens ne sont pas tous d'une é-gale valeurs le ceatre & une partie de la guarde fembla perdre de font errains, & stores beausoup en arrière. Il y eux même affiz de defordre pour déconcerter tout aure homme que M. de Vendome, qui s'exposité comme éta p'é faitag, an avanturé-dont la vie est s'anne s'entre de font errains, de l'entre de since s'entre de s'entre de l'entre dont le vie est fait s'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de

qui lui étoit fort attaché, fut bleffé d'un coup de feu au travers du corps, s'étant trouvé heureusement devant lui lorsqu'il le reçut: mais ce ne fut jamais à desseln de · lui parer le coup comme on a voulu nous le faire accroire: ces fottes d'actions n'arrivent que dans les combats de mains, & les deux armées ne prirent jamais ce parti, dont j'ai de quoi m'étonner beaucoup: car fi nous l'eussions pris, nous cussions beaucoup moins perdu de monde. & aucun de certe armée ne nous cût échapé. Reprenons notre fujet.

Les dragons Espagnols, auxquels on avoit fait mettre pied à terre, comme aux nôtres, qui donnérent tant de marques de leur valeur, se firent remorquer par leurs habits jaunes. La peur leur fit oublier qu'ils avoient une rivière à dos très-rapide & très-ptofonde, ce qui rendolt la retraite presque impossible: le plus grand nombre se jette dedens pour se sauver à la nàge; mais la plàpart périrent dans les caux. Il s'en trouva bien d'autres qu'eux qui prirent la même réfolution : tant il est vrai que l'esprit une sois troublé par la fraieur, croit que le péril qu'il suit est toujours plus grand que celui où il se précipite. Les braves aiment mieux se saire tuer avec honneur, que de rifquer avec honte un falut plus incertain que celui qu'on peut se procurer par la valeur.

Les ennemis, comme i'ai dit firent plier quelques régimens; mais ceux qui eurent affaire à celui de la vieille Marine ne le connoissoient pas. Ils trouvérent à qui parler, ils furent attaqués eux-mêmes. & repouffes vertement avec grand meurtre: régiment digne des plus grands éloges, que M. de Vendôme regardoit comme la dixiéme légion de son armée; & qui s'est toujours conservé dans cette réputation de valeur, par le bon ciprit qui régne dans les Officiers de ce corps, & dont les foldats font tout remplis.

La brigade qui avoit plic à la gauche de celle-ci s'érant remife de fon defordre par l'audace de l'autre, qui lui en avoit fourni le moien, le combat recommença, & s'échauffa de telle forte, que nous reconnûmes bientôt que les enocmis manquoient plus de tête que de courage : la plûpart de leurs Officiers Généraux se trouvant blessés &

les autres rués.

Cette réfifance, à quol l'ennemi ne s'attendoit pas dans une fi petite armée, lui apprit à quelles gens il avoit affaire, & ce qui lui feroit arrivé fi le Grand Prieur eût donné le moindre figne de vie, & fi les quatre brigades qui s'étoient alongées le long de la Pandine, bien loin de notre droite, avoient imité les deux autres. Voilà une partic des choses qui se passerent dans le bassin, venons à la droite. Ten puis parler avec connolflance, & en homme qui voit au poste où il se trouve, & qui ne néglige pas de jetter les yeux fur les autres. Il ne falloit pas les avoir bien percans pour dé-

couvrir le front d'un terrain d'une fi petire étendué.

Les affaires étoient en ces termes entre l'Adda & le Ritorto, lotíque les ennemis s'ébranlérent à leur gauche du côté de la Pandine, pour tomber en même tems fur notre droite, & nous occuper par jout. Nous avions le ruisséau devant nous, ou pour mieux dire, un filet d'eau & des endroits fourrés & plats du côté de l'ennemi, qui s'avança juíques fut le bord fans tiret un coup, c'eft-h-dire, à deux longueuts d'halebarde de nous. Le combat s'engagea fur tout le front par un très-grand feu, fans que les ennemis ofaffent paffer, comme ils avoient fait au Ritorto; mais comme ce tiraillement ne convient pas à la nation Françoife, le régiment de Querci, où j'étois alors Capitaine, & enfuite celui de Médoc, qui étoit à notre droite, s'imparientant de se voir tirés de li près & si longtems, passent le naville la baionette au bout du susil. Cette réfolution, qui venoit du foldat même, nous fit connoître ce qu'Homère difoit des Grees, qu'il n'est pas permis de les combattre de loin, & qui peut les aborder en a bientôt raifon, & qu'il en est de même des Allemans; car bien loin de nous recevoir swee la même grace que nous alions à eux, ils ne nous attendirent pas, doi-ton attendre autre chois fortique prende ce parti? Nous les délogetimes des endrois! fournés qu'ils occupolent fur le bord du naville: Médoc à notre droite, de Angounois à notre gauche, padiferate en même tense swee le même evannage. Il n'en iu pra saint de quelques régimens qui Litiloient le centre de cette alle, entravares Grancei : les entemits perceivent en cet endoire, de Savancetran juigla une betterée de tots pléces, dont ils futures les mairers un initant. Ce mouvement retrograde, qui nous parageoir à notre centre, cet ceut fourse perse, i en et régiment ne is fut autilhée futilité par la valent processe de la company de la company de la company de la company fon prender certain, de s'y maintain bravement : de forte que cet examinge de l'euntair s'exanolie.

Les Impériaux après un feu des plus violens, s'élolguérent peu à peu de nous fans ceffir de hous tirer, ni nous de leur répondre. On peut bien joger que toutes ces charges ne fe firent pas fans qu'il en coûtat beaucoup de monde des deux côtés. Detoutes les actions où je me fuis trouvés, je n'en ai guéres và où la peur cet des Oficiers à ut été plus granda à proportion du petit nombre de nos troupes. On aux un peu de peine komprendre que ceux qui étoient à la tête de la cavalerie, ne feitent pas aviffé de donner non feulement de notre côté, mais encore de celui de l'ennent. Il ne s'eft peut-dre jamais rencontré d'occasion plus favorable. Je latifé à juger, si ecux qui font si fot pour portés pour le grand nombre de cavalerie que les armées on traifon.

Les cunemis ne firent rien davantage à leur gauche, je ne faurois trop m'en étonner. l'avois déja été bleffé d'un coup de feu au commencement du combat, qui m'avolt emporté un doigt de la main, lotique j'en recus un autre qui me la fraçaffa entiérement. Je me trouvai hors de combat par cette seconde blessire, mais dans un tems où les enpemis fembloient être fort éloignés de recommencer un nouveau combat. Il n'y avoit pas fort loin de là à notre gauche. Jamais champ de bataille ne fut plus court, & le terrain plus cher & mieux disputé. Je me retirai du côté de l'ouvrage du pont le long de la rivière; mais à peine en fus-je approché; que je fentis qu'il ne faifoit pas trop bon en cet endroit-là, pour avoir trop pris sur la droite; il y avoit trente heures que je p'avois mangé, & je me fentois défaillir. Je m'avançai vers le grand ouvrage qui couvroit notre pont, où notre gauche étoit appuiée, auprès duquel & tout autour il avoit été tué une infinité de mulets & de chevaux d'équipage, comme je l'ai déja dit, qui n'avoient pû passer pour gagner l'autre côté de la rivière, & qui étoient enmoncelés les uns fur les autres péle-mêle avec les begages & des corps morts en très-grand nombre, derriére lesquels je trouvai de nos gens qui s'y étoient remparés, & d'où ils faifoient un très-grand feu: l'ennemi n'étoit qu'à deux pas, tout me parut dans un affez grand defordre. Je reconnus d'abord M. de Saint-Pater, qui étoit à pied, & qui tâchoit de rallier ce qui fembloit pencher à fuir, lorsque je trouvai un passage pour entrer dans l'ouvrage, où je restai, ne pouvant passer sur le pont à cause du grand seu des enuemis qui tiroient de ce côté-là. Mon plus grand mal étoit au côté, où j'avois ricu une grande contufion: de forte que ne pouvant demeurer affis, je montai fur la banquette, où je remarquai que nos drapeaux fembloient s'unir, s'approcher & fe confondre les uns les autres en certains endroits. M. de Vendôme, qui fe portoit par tout, fentit bien que les affaires prenoient une mauvaile tournure. Je le crus d'autant mieux, que je vis deux ou trois de nos Généraux dans le grand ouvrage, les autres aiant été tués ou bleffes. & le refte étoit encore à charger & à animer les troupes; & les deux qui se distinguérent le plus, de l'aveu de toute l'armée, surent Mcflieurs d'Albergotti & de Saint-Pater; tous les deux chargérent plusieurs fois à la tére de l'infanterie avec un courage extraordinoire, & ne desespérérent jamais. M. Tome III. dll

le Duc de Vendôme me fit l'honneur de me dire quelques mois après, qu'il dont quelque tems du fuccès, voiant que fon infanterie s'affoibliffoit extrémement. Je la: trouvai, dit-il, dans cette espèce de desordre & d'abattement que produisent plusieurs. armques qui redoublent plutôt qu'elles ne finifient, & je ne trouvois point de reméde à cela, n'espérant aucun secours de mon frère; mais je crois qu'il n'en eût pas eu grand besoin, si l'on eût ordonné aux soldats de joindre ces Messieurs-là la baionette au bout du fufil, le feul moien efficace d'en avoir raifon.

Malgré les pertes que nous faifions de tant de braves gens de toute efpéce , la préfence de M. de Vendôme, qui étoit adoré des troupes, leur en faifoit oublier le péril, qu'il parrageoit avec eux. Mais comme les foldats font dans les armées comme des offeaux dans les volières, comme je l'ai dit je pense ailleurs, où il y en a qui chantent & d'aures qui ne chantent point, il s'en trouva un grand nombre qui se précautionnérent pour mertre ordre à leur personne. & qui passoient le pont en soule par le revers de l'ouvrage du côté de l'eau. M. de Vendôme, dont l'esprit, l'habileté & le coup d'œil étoient au fouverain degré... & lui faifoient trouver des reffources où les autres n'en voioient aucune, tira fon falut de la lâcheté de ces fuiards qui paffoient le pont. Il entre dansl'ouvrage avec un air gai, comme s'il avoit reçû une bonne nouvelle. Je pris la libertéde lui dire que j'appercevois quelques gens qui tiroient des fenêtes du château qui voioit l'ennemi de fianc, de front & de revers, qu'un plus grand nombre feroit ungrand bien. Je le vois & je l'ai vû auffi, me fit il l'honneur de me dire, & paffe le pont: en même tems avec les fuiards fans leur faire aucun reproche & les fair entrer dans le château de Caffano L. Ce château étoit fur une hauteur en amphitédire, comme le viltage & les bords de la rivière ; il ordonne de faire un grand seu des fenêtres , & de percerdes créneaux autant qu'ils pourroient. En même tems il falt déceller le canon qui n'avoit pû passer, & le fait mettre aux emplacemens les plus favorables. Tous ces ordresfurent donnés en un instant, & en un instant il repasse le pont, où il rencontre la Marguerine. Officier de mérite. Capitaine dans la vieille Marine; qui venoit d'être bleffe. qui lul apprend que tout alloit bien vers le centre. Cette nouvelle, jointe à ce que je fui avois rapporté de notre droite, lui firent prendre de nouvelles ofpérances: mais le feu du château, qui commença alors, le mit en état de reprendre l'afcendant fueion ememi, & de voir changer la face des affaires.

Ces fuiards y étant entrés, percérent une infinité de crénaux jusques sur les couverts; on vit tout d'un coup le château en feu; il en partit une telle tempête de coupsde fufil, que je ne penfe pas qu'il fe foit rien vû de pareil, ni un plus beau spectacle militaire. Cette grêle les prenoit de toutes parts, de flanc, de front & à dos. On fit jouër en même tems l'artillerie qui n'avoit pû paffer fur le pont, & jusqu'alors nous avoit été inutile. Elle mit un très-grand desordre dans les rangs, les prenant de toutes parts à cause des différens emplacemens des batteries & de l'avantage des lieux. Elles emportoient des files entières, & d'autres placées en oblique faifoient en-

core un plus grand meurtre.

Les ennemis ne pûrent foutenir contre un feu fi prodigieux & fi coutinu, on s'en apperçût blen par leur contenance embarraffée. Car le Général qui commandoit cette armée après la blessure de M. le Prince Eugéne, voiant que ce seroit faire périr ses gens fans nécessité que de les laisser plus longrems exposés à un seu si terrible, songea prudemment à faire retraite; ne craignoit il pas auffi que le Grand Prieur ne se réveillat par un si grand bruit de guerre de son profond assoupissement, & ne vint tomber sur les derriéres? Cela pourroit bien-être, c'est en quoi il se trompoit pourtant: car ce Prince ne penfa jamais à venir à notre fecours, ignorant, dit-il à fon frère . à fon retour de Rivolta, que les deux armées en fussent aux mains. Pour revenir à notre sujet, M.

de Vendôme s'étant appercû aux mouvemens des ennemis, qu'ils avoient deffein de quitter partie, pensa à profiter des avantages qui pourroient accélérer leur retraite. Nos foldats comprirent affez qu'il étoit tems de les pouffer, de peur qu'ils ne se ravifaffent mnt ils étoient rebutés & tant ils fentoient que la partie n'étoit pas égale. Les Généraux les eurent disposés en un instant pour un dernier coup de colier, qu'ils comptoient bien qui se donneroit sans peine, vù l'étonnement des ennemis, lorsqu'on s'anperçut qu'ils se retiroient par leur gauche en assez bon ordre par le pont, par l'écluse & par différens endroits du Ritorto, non fans être chauffés vigoureusement dans ce mouvement. Le régiment de Vendôme, qui étoit le plus près de l'ouvrage du pont, & ceux de la droite, marchérent à la cassine qui étoit sur le bord de l'Adda, où ils avoient laissé deux ou trois hommes qui se rendirent. Voilà la fin de cette simplante journée; nous fimes un pont d'or à nos ennemis avec beaucoup de prudence, ne pouvant leur en faire un de feu & de fer bien acéré, à cause de notre soiblesse, qui ne nous permit pas de les fuivre: graces au Grand Pricur, qui ne se remua non plus qu'un mort à Rivolta, où il étoit, & aux quatre brigades d'infanterie postées au coin de notre droite, où elles n'avoient que faire, & où ceux qui les commandoient auroient pû se dispenser de demeurer, & de rejetter les conseils d'un homme du mérite & de la valeur de M. de Cadrieu, aujourd'hui Maréchal de camp, qui n'eût garde de les imiter, & qui vint à notre aide fans ordre, jugeant bien que nous aurions grand befoin de son secours & de son expérience dans cette action, où il sut blesse d'un coup de seu au vifage, qui joint à deux autres qu'il avoit reçûs au même endroit dans le cours de la guerre de 1688, acheva de le défigurer un peu plus qu'il ne l'étoit auparavant, fi de bleffures honorables font capables de produire un tel effet, & si ce ne font pas des agrémens dans un homme de guerre.

Cente firmeule bazuille rédonna le 15. d'Août 17.95, le jour de Notre Dame, & dura depuis deux beures après midi juigud a fon. Les tilures abourièren à rufier oux le refie de la campagne; elle eût même fini par la turine entière de l'armée Impériale auprès de Créme, § ñi, & Ve Profine et en remploit un tout autre Officier Gañari de fon armée que M. de Saint-Fremons: car ainni appris que M. le Prince Eugéne, qui n'avoir ph paffer le Serio à Minondion, s'étoir inbattud acté de Créme pour le mewrêtre necte endroit-bi, nous trifunes de ce côté-là. Cette marché étoir importance: car fi les en-ments euffici. mampué ce coup, nous les suffions réduits à ne favoir oit donner de la été. M. de Vandôme détench Saint-Fremon avec un grand corps de troupes, avec orrêt de s'y maniporter en diligence, pendant que le gros le futroire, ims li le fit fit peu, qi on satroit dit qu'il étoit paie pour une marche pefinne: ce qui empés ha la pere entiére de l'armée amemie, que nous sutons même dérincit e cours de

canon presque sous les murailles de Créme.

Les entenis laiférent fur le champ de bataille un grand nombre de leurs morts, & spelqueus Officiers Généraux, entrautres M. IE Come de Liarney, E. Lieutenan Général. Ils ont avoud que leur perre pouvoir monter à cinq mille hommes ant cués que 
bleffes. C'elt extremennen filourer fur les morts & for les bleffes. Les Puriffern furren 
les plus maltraités, pour être fortis du Ritorio avec leur pouver monillée. Norre perte alt à près de trois mille hommes sérabus fur les certeau, de un affèc bon nombre de 
Capitaines & de Subaltemes, & de bleffes. Il eft éromant qu'on cht perdu unit de 
monde des deurs etdes en fi peu de tems.

Quoique M. de Vendôme, dans les lettres qu'il écrivit à la Cour, cât célébré, lous & chanté les férvices de M. de Chémerault dans les termes les plus magnifiques, cet Officher ne fit pas micus que les autres, tout brave qu'il étoit. Il ne quittajamais M. de Vendôme, & par confequent rien ne rouls fur lui; au lieu que Melleurs d'AlDergori, de Saint-Pater & quelques autres, se diffinguérent extrémement par Jeur valeur & par leur conduite. L'on s'apperqui affice qu'il avoir été fort fobre en loanne-ges à leur égad, « qu'il lous beaucoup les morts, qu'on ne pouvoir éconprentire. Celui qui avoit antué li longents l'emment au pont du Ritoro, fait même obblisé les économies de la leur de la companyation de la companyation

Quart an Te Desum que les connemis freur chance à Tréville, pour remercier Dicadus précendu gai du cette busille je, n'en dirict rien l'ils en uferme ne bons Chrédens, qui premont avec une éçale joie les biens & les maux de cere vie: ils le remercient dans leurs plus grandes dirignes comme dans fes plus grandes fivense. Cetté vichoire, vaine & imaginite, ne luifit pas de patier pour for foilde dans les armées des Aliés comme la France, en Plandres & en Altemagne. On y brils beaucoup de poudre pour s'en réjouir. Les Musiciens furent for emploiés en I Jollande & en Angkeerne. Larrey, qui a fair l'Hilbrio de Louis XIV. où il nous donne une relation de cere basaile; fans entrer dans un fort grand détail, ne fluorio-tere fuifpect: bien loin d'en faire un Send,' cell-à die, une viction fort réquivoque, och chem des Cofrainax peut fe l'eliciter fans indereffie fa conticience, il paroit furpris de ce Te Duem de l'armée Impériale, & fémille beaucoup s'en moguer. Il dit netzemen que nous la ggadmes pleines

ment & fans nulle équivoque.

On fex peut-étre fairpis que je me rouve fi peu conforme au réclé de l'Auseur da Philotire militaire de Louis le Grand (2), qui a donné une très-ample rélation de cette braille. On celfera bienné de l'évre, fil fon et bien infrait que rout ce qu'il rapporte de la demicire guerre, de même de la précédence, et fi rempil de faulérés, qu'on diroit que l'Auseur s'elt bien moins proposé de faire une l'Intoire, que de forger un romans. Le ponégreique de tous les acturs sons ou mauvis qu'il amére fir la feche cis force qu'il n'y a de vrai dans la rélation de cette beatille, que la concellion, qui et que nous L'avons gargnés. Se peut-il rien imaginer de plus commesque, se qui feme micus l'Amusis, que ces trois régimens l'Indois, Dilon, Calmol & Fizzgeruld, q qui ne pouvant agit indir que les aures, le nivent, d'et. J. dans les folis, aux les folis, de la contra dans la contra des prante l'avons de l'avons de

Pui que nous avons tamé fair que de pouffier le récit de cette journée dans toutes ses circonflances, on ser peu-étre bien aise que j'entre dans quelques obsérvations sur la conduite des deux Généraux: era les fautes des grands hommes qui ont paru de nos jours, comme leurs belles actions, sont mille sois plus utiles, & sont beaucoup plus d'impression que celles qu'on tire des fiches les plus reculès ses plus les du presser de celles qu'on tire des fiches les plus reculès.

(a) Tome IV. pag. 613.

Les entreprises de grando importance méritent d'être pesées & méditées longrems avant que d'en venir à l'exécution. Il n'y en a aucune qui ne puisse être fujette à quelone accident, quel qu'il puisse être. Il n'y en a pas un seul qu'on puisse ignorer. du moins de ceux qu'on peut éviter par des précautions prifes d'avance. Lorfqu'il s'agit de passer une rivière, où l'ennemi pout nous prévenir par une extrême diligence. quoique nous aions une marche fur lui, les pontons doivent marcher à la tête de tout. précédés de tous les grenadiers de l'armée. C'est là le point capital dans ces sortes de deffeins, lorfqu'on n'a aucun tems à perdre, & qu'on a en tête un ennemi vigilant. M. le Prince Eugéne, pour ne l'avoir pas fait, tomba dans une faute femblable à celle du Connétable de Montmorenci, lorsqu'il marcha au secours de Saint-Quentin. J'ai rapporté cet exemple dans mon premier Tome pag. 43, où je renvoie le Lecteur. Ce n'est pas là la seule des précautions que l'on doive prendre. On doit avoir touiours des haquets de rechange, ou des chariots à pontons, au cas que quelqu'un vînt à fe rompre, ce qui n'arrive que trop souvent. Le Prince Eugéne l'éprouva dans cette marche, ce qui fut l'unique raifon pourquoi fon entreprife échoua. Si celle de Denain n'échoua pas, cela ne prouve point que nos pontons euffent été postés où ils devoient être: c'est un bonheur attaché à la fortune du Général. La négligence de celul-qui commandoit à Denain, ou plutôt fon peu de hardiesse qui l'empêcha de se porter sur l'Escaut, lorsqu'il y vit toutes nos troupes qui attendoient ces pontons qui venoient derrière, renversa tous les desseins des Alliés contre la France : car s'il l'eût fait, cette belle entreprife eût manqué infailliblement.

Un de nos Oliciers Genéraux du preniere mérite, dit dans un précis qu'il a fait de cette basille, que le Général d'armée Impérilae avait bien prés la tent pour venir attenuer JLLe Crand Prieur , puilque nous carmée cétair [pariet, après que fon puilge de l'Adda fe (tre chiple. Bien des gens 1 one tibien d'avoir pié fon pour de l'Adda li sidient qu'il cè pié donner le change au Duc de Vendôme, en le hiffant out échil avec un peit corpo de troutes pour l'arméer, pedant qu'il d'et rité doir à Caffina vece toutes fes forces s alors le paffiguéed l'Adda devenoit infaillible. Il ett puffe fur norre mrietgraite : la técé de notre arméé entre de l'arméer par le l'arméer, de fit tomble fur norre mrietgraite : la técé de notre arméé entre l'arméer.

déja arrivée à Rivolta, qui n'éroit qu'à deux lieues de là.

Pour juger du folide de ce raifonnement, il fluxforté écourer le Prince Rougéne. A tout hazard nous ne mettrons pas cect en dire de méprific ser on ne pour pas spielle méprific es oui n'els fait que pour de bonnes raifons. Ce Capitaine entigenit que le pont de Caffino ne fui rompu ou brilé par ceux qu'on autroit laifités pour le garder, ét qui n'auroient pù défenire l'ouvrage contre une tête d'armée, qui n'eût pas manuré de l'infolter tout en arrivatt. Il it done four prademment de pléte fon pour, ét.

de le charger fur ses haquets pour s'en servir au besoin.

Ces railors font fortes, ce me femble, & je doure que les critiques de ce grand Capitaine y rouvent à reprender. Mais voict une future que ces Maffeurs n'ont per remerquès, c'elt une de celles qu'on peut mettre au rang des plus capitales. & qu'on ne fauroit attribute à M. le Prince Eugene fans intuitée; emis uniquement à l'Office Genéral qui commandoit la gauche de fon armée, & qui n'exécua pas les ordres de fon Genéral autone qu'il auroit d'à finier puifqu'il devoit voir, s'il n'avoit les yeax tomahiair fermés, que non feulement notre droite étoit toute en l'air, mais fi foible, & lui fi fort, qu'il ne lui réoit pes difficie de nots accelher-du nombre de fes troupes, & de nous culbuter dans la rivière, pour peu que nous cuffions perdu notre terrain en armére.

C'étoit cette droite contre laquelle il filloit faire le capital de cette journée, fans négliger notre gauche, pour empêcher qu'elle ne fe portit au fecours ée la droite. Toute 11h 3 ila valeur imaginable, toute l'adresse de M. de Vendôme, n'eût pû garantir la ritine entière de notre armée. Cette droite, foible comme êlle étoit, fut tellement négligée, que tous nos Officiers Généraux s'étoient transportés à la gauche, où tout le férieux de l'action sembloit avoir passe. Cette droite, encore une sois, eût-elle pû soutenir contre des forces si supérieures? Elle cût été rejettée & repliée sur sa gauche, & obligée de paffer le pont de la Ritortella, du moins les troupes les plus proches; ce qui est aisé à concevoir: car la plus grande partie ne pouvoit se sauver qu'en se précipient dans l'Adda, & les meilleurs nageurs fe fussent trouvés très-embarrasses. Cependant la gauche de l'armée, qui nous débordoit de plus de la moltié de notre front, n'arraqua que comme par manière d'acquit, & très-mollement. 'Ce n'est pas que fon feu ne fut tout austi violent que celui de la droite; mais à quoi fervoit cela? Il falloit paffer le ruiffeau, nous accabler du nombre de tant de bamillons & d'escadrons, & cette aile qui nous surpassoit si fort eût dû tourner sur notre stanc: les ennemis ignorérent tous ces avantages. Bien loin de passèr le naville, nous le traverfâmes nous-mêmes, nous les chassames de leur terrain, nous nous y maintinmes, sans qu'ils témoignassent la moindre envie d'y revenir.

En prenant le partique je viens de dire, ils cuffent non feulement pû nous accabler du premier coup; mais ce qu'il y auroit eu de plus filcheux, c'est qu'en nous rejectant derniére la Riotrella, ils fe fuffent trouvés sur nos derrières, pendant que leur doite nous attaquoit de front. le laisse à pende des suites de cette affaire, elle edit

été de celles qui décident de tout un pais.

Toure la faiuxe qu'on peux reprocher au Prince Eugéne, ne la pourrois-on pes aufitretroquer contre nos Généraux Péruroris-on fe, perindaler qu'aucun nice penffe, ni proposé de faire pollér une partie de notre canon dans l'ouvrage qui couvroit notre pont. ? ¿Quel désorise à munici-il pas fair J. ne feçi an evité comment le Due a ph nefglier ane parcille choié, és qu'aucun n'elt réfléchi für cette faute, mêtine après l'événement. A cela près on ne fequiroit lui frienreprocher davantage, pas la moindre inadventace dans cette action; tout écròt bien dans un termin fi bizarre, ét rout alla mieux pour le étallut de fa petite armée lorfque le sementin pafferent le Ritotro, ce re rouvenum alors dur de fa petite en consume lorfque le sementin pafferent le Ritotro, ce re rouvenum alors du Ritotro à fu droite, van peu sua-defisi du port de faféries, il fe trouve où il devoit être. Se communissoit à fa droite na re son

Ce Piènce m's fait l'homocur de me dire pluficurs fois, qu'en l'avoit blimé par l'endroit qui lui domoit le plus fujet de fo faire fêtee, & qu'ul deroit ce blime à lon ami infalcle; c'est d'avoir jerte un coup d'œil for le chiteran de Callino, où il s'appear, que l'ennemi ne pouroit centre s'il le garailloit d'un donn feu, pulfou'en effect ce chierau deix fur fon fance, & d'avoir mis à profit non feulement des fuitards qui pat-foitent le pont, misie encore des traineurs en grand nombre des quinze bentillons qu'il avoit aments de l'arudific cent il s'en falloit brien que tout ent prefix l'arudific cent il s'en falloit brien que tout ent prefix l'arudific cent il s'en falloit brien que tout ent prefix l'arudific cent il s'en falloit brien que tout ent prefix l'arudific cent d'un réciperant métrée & trus d'iprice de foi, à qui ce grand Conde, foi girent d'un très-grand métrée & trus d'iprice de foi, à qui ce grand Copi fine l'a raconutée, il lui dit même que le fouvenir le flatoit extrémement. Voici ce que c'est.

Perfume n'ignore le combac de la porte Stine-Antoine, que ce Prince fourint avec une de valeur de conduire; il dit que fe gens, après un contant revende & reisopinitré, ne pouvant foutenit l'effort des troupes roisles, lichèrent le pied, fant-qu'il lui fit politide de les rillier & de leur faire courar viige. Up rit le part de montre à chevil & de gengre la rêce de fes troupes qu'il fuiolent en confuinon dans la grande ruit, de mucha sind save elles, comme à vértablement flet, trys le même parti. Tous far faldies le voloient à leur éte, il alla peu à peu au pas grave; sc lorsfull für artivévers les halles i roumn cout d'un coup; act lis s'écotex artigés d'euv-nêmes, leur ainnt auperavant dit qu'une retraite en bon ordre étoit leur falur. Comme ils le fuivoient, il soutmiréen comme lai par une convertion à droit, qui tenné pourant, unpeu de la fonte aux demines raines, qui fet rouvoient fur plus de quarante de hauteur; de forre que par ce mouvement cere mafic d'infanteire le trouva out d'un coup en face & la vive de l'emment victorieux, qui fur fort étonné de le voir chaige, loriqu'il penfoit la journée finie; ce qui fiaux Mi. le Prince, quioquil avouet que le canno de la Balillie, qui commença alors à tirer, ne lui sida pas peu à fe there glorieufement d'artique. Voil au fait qu'in ch pas veun à la connofificac de ceux qui one écrit des grandes actions de ce Capitaine celébre, & que peu de gens favenc. Revenons à notre fuier.

Nous terminons ce récit par le Grand Prieur. J'ai regrer de le trouver en prifé & Hyré à la gloze de toute l'armée : cela est fâcheux. Il étoit à Rivolta à deux lieues denous, Pourquoi cette inaction? difoit-on. Pourquoi ne marcha-t-il pas au secours de fon frére? Mais l'avertit-on? Lui envoia-t-on quelque ordre pour le faire avancer avec ce qu'il avoit de troupes? Il avoit sans doute beau jeu s'îl eût pris ce parti, il ne l'a pas nié : en effet il fût tombé dans le flanc de la gauche de l'ennemi . & qui plus est fur ses derriéres: il en demeura d'accord; mais vous, Monsieur, dit-il au Prince son frére, qui vous plaignez si fort de moi , & qui écouteriez mes raisons, si vous n'étiez environné de gens qui sont de mes ennemis, & encore plus des vôtres que vous ne penfez, avez-vous fait la moindre démarche pour me donner la moindre nouvelle de l'érar où vous vous trouviez? Sur quelle raifon m'avez vous envoié à Rivolta, maleré tout ce que j'ai pû dire pour m'en désendre? Car on ne sait pas de telles manœuvres fans être auparayant informé des véritables deffeins de l'ennemi par leurs mouvemens. Ne diroit-on pas que je suis un écolier, & que je sois encore aux premiers élémens de mon métier? Je n'ai à me reprocher qu'une marche enlevée; ceux en qui vous vous conficz ont failli à vous perdre, vous qui devriez faire à votre tête, & ne pas déférer comme vous faires à des gens qui en scavent mille sois moins que vous, & dont la plûpart vous trahiffent. Je crois qu'il avoit un peu de raifon dans ce reproche, ce qui caufa quelques aigreurs entre les deux fréres, & donna moien aux ennemis du Grand Prieur de les brouiller davantage. Parlons franchement, il n'étoit pas fi coupable qu'onle prétendit. Cette bataille fut dépêchée en fort peu de tems, & il effectain que l'affaire tiroit à fa fin lorsqu'il apprit la nouvelle qu'on en étoit aux mains à Cassano. Mais deux liques font-ce un espace affez grand pour ne rien entendre du canon & de la mousqueterie? Tous ceux qui étoient avec lui prétendent qu'ils n'entendirent rien. Quoiqu'il en foir, ses ennemis, qui étoient ceux-là mêmes que le Grand Prieur défignoit si bien, ne manquérent point d'augmenter la desunion entre les deux fréres, & d'écrire à la Cour ce qu'il leur plut. Aussi ne manqua-e on pas de regarder par tout le Quiétifme du Grand Prieur comme une chose fort grave. Il sut même attaqué par des endroits encore plus sensibles à un Prince, qui n'eut jamais rien à se reprocher du côté du courage: car il en avoit infiniment plus qu'aucun de fes ennemis, bien que la plûpart n'en manquallent pas.

### 

#### CHAPITRE VII.

Annibal fuccède à Afdruhal. Abrégé de l'Histoire des Achéens. Pourquoi les peuple du Péloponése prirent le nom des Achéens. La forme de seur gouvernement rétablie dans la grande Gréce. Ils réconcilient les Lacédimoniens avec les Thébains.

Sdrubal avoit gouverné l'Espagne pendant huit ans, & par la douceur & la politelle dont il uta envers les Puissances du païs. plus que par les armes, il avoit fort étendu la puissance de sa République, lorsqu'une nuit il fut égorgé dans sa tente par un Gaulois, qui vouloit se venger de quelques torts que ce Général lui avoit faits. Annibal, quoique jeune; avoit déja donné tant de preuves de fon esprit & de fon courage, que les Carthaginois le jugérent digne de fuccéder à Afdrubal. Il n'eut pas été plutôt élevé à cette dignité, qu'à fes démarches il fut aife de voir qu'il ne manqueroit pas de faire la guerre aux Romains: il la leur fit en effet peu de tems apres. Des-lors les Carthaginois & les Romains commencérent à se suspecter les uns les autres, & à fe chercher querelle; ceux-la n'épiant que les occasions de se venger des pertes qu'ils avoient faites en Sicile; ceux-ci se tenant en garde contre les mesures qu'ils voioient prendre aux autres; dispositions des deux côtés, qui marquoient clairement que la guerre ne tarderoit pas à s'allumer entre ces deux Etats.

Abréed de l'ille.

Abréed et l'ille en Sicile & en Afrique, & les événemens qu'elles one produits. Nous

tone dev voici enfin arrives aù tems, où les Achéens, le Roi Philippe & d'audenne rès Aliés entreprirent contre les Etoliens la guerre que l'on appelle
Sociale; où commença la feconde guerre entre les Romains & les Carthagions: appelle par la philpart des Hiftoriens guerre d'Alombal; &
où par confequent nous avons promis de commencer notre propre Hiftoire. Mais avant que d'en venir la, difons quelque chole des affaires
de la Gréce, & amenons-les judq au tems où nous fomanes; afin que
ce préambule ferve également pour tous les pais. Car ce n'elt pas teulement ce quiel a rarive chez les Grecs ou chez les Perfes, que je me
fins propose d'ecrire, comme d'autres ont fait avant moi; mais tout ce
qui s'eft paffé dans toutes les parties du monde connu, deffein pour
l'exécution duquel le fiécle où nous vivons m'a fourni des fecours particuliers, dont je parteria d'uns un autre, endroit. Touchons donc au
moins légérement, avant que d'entrer en matière, ce qui regarde les
peuples & les lieux les plus eclébres de l'autivers.

A l'égard des Afiatiques & des Egyptiens, il fuffira de parler de e qui s'est passé chez eux depuis le tems que nous venons de marquer. Car outre que plusieurs Auteurs ont écrit l'Histoire des choses antérieures à ce tems, & que ces choses ne sont ignorées de personne; de nos jours même il n'est arrivé aucun changement dans ces deux Etats, & la fortune n'y a rien introduit qui foit fort extraordinaire, ou qui vaille la peine qu'on fasse mention de ce qui a précédé. Il n'en est pas de même des Achéens & de la famille roiale des Macédoniens: nous ne pouvons nous dispenser d'en reprendre l'Histoire de plus haut, celle-ci étant entiérement éteinte, & la République des Achéens au contraire aiant fait dans notre fiècle des progres prodigieux, graces à l'union qui règne entre toutes ses parties. Dès le tems passe bien des gens avoient taché de la perfuader cette union aux peuples du l'éloponèse; mais comme c'étoit plutôt leur intérêt particulier, que celui de la liberté commune qui les faifoit agir, la divilion reftoit toujours la même: au lieu qu'aujourd'hui la concorde s'y est si heureusement établie, qu'entre cux il y a non feulement alliance & amitié, mais mêmes loix, mêmes poids, mêmes mefures, même monnoie, mêmes Magistrats, mêmes Sénateurs, mêmes Juges. En un mot à cela près que tous les peuples du Péloponése ne sont pas rensermés dans les mêmes murailles, tout le refte foit en général, foit dans chaque ville en particulier, est égal & parfaitement uniforme.

Commençons par examiner de quelle manière le nom d'Achéens, Pourquoi est devenu dominant dans le l'éloponése. Ce n'est certainement ni par les peul'étenduë du païs, ni par le nombre des villes, ni par les richesses, ni per du par le courage des peuples. Car ceux qui dès l'origine portent ce nom, nese ne sont distingués par aucun de ces endroits. L'Arcadie & la Laconie prennent occupent beaucoup plus de terrain, & font beaucoup plus peuplées que d'Al'Achaïe. On n'y cederoit non plus à aucune autre partie de la Gréce, chéens. pour le courage & pour la valeur. D'où vient donc qu'aujourd'hui c'est un honneur pour les Arcadiens, les Lacédémoniens & tous les peuples du Peloponéfe, d'avoir pris les loix des Achéens, & d'en porter le nom? D'attribuër cela à la fortune, c'est une chose ridicule & folle. Il vaut mieux en chercher la caufe, puisque fans caufe il ne fe fait rien de bon ni de mauvais. Or cette cause c'est à mon sens qu'il n'est point de République, où l'égalité, la liberté, en un mot une parfaite Démocratie, se trouve avec moins de mélange que dans celle des Achéens. Entre les peuples du Péloponése dont elle est composée. il y en a qui d'abord se présentérent d'eux-mêmes; d'autres en plus grand nombre eurent besoin qu'on leur s'it voir l'interêt qu'ils avoient d'y entrer; il fallut user de violence pour y attirer encore quelques au-tres, qui aussi-tôt après furent bien aises d'y avoir été contraints. Car les anciens Citoien: n'avoient aucun privilége fur ceux qui étoient affociès de nouveau. Tout étoit égal pour les uns comme pour les autres. Tine III.

De cette maniére, la République parvint bjentôt où elle afbiroit. Rien ni étoit plus puilfant que les deux moiens dont elle fe fervoit pour cela, je veux dire, l'égalité de la douceur. Cel à ces deux choies que les Peloponéliens doivent cette parfaite union, qui fuit le bonlieur dont nous voions qu'ils jouissent préfentement.

La for me du gouvernement des Achéens s'établit dans la grande Grèce.

Or cette forme de gouvernement s'observoit longtems auparavant chez les peuples de l'Aclasia. Voici une on deux preuves de ce fait, entre mille que je pourrois en rapporter. Après que dans cette partie d'Italia, qu'on appelle la grande Gréce, les Collèges des Pythagoriciens eurent été mis en cendres, cette violence caus de grands mouvemens parmi les peuples, cela ne pouvoit manquer d'arriver, après un incendie où avoient peir mistrablement (e) les principaux de chaque ville.

(a) Où avoient péri miferablement les principeux de chaque ville. ] Pythagore étoit de Samos, Il florifloit au tems de Tarquin dernier Roi de Rome. Il fut le premier qui prit le nom de Philofophe, c'est-à-dire amateur de la fagesse, & jamais homme n'en parla mieux & ne l'éxerça plus que celui-ci. Il falloit que fes fermons fuffent bien efficaces, & fon éloquence bien preffante pour produire dans le cœur des hommes une fi violente irraption für leurs penchans & leurs paffions les plus desordounées, & les porter aux vertus de plus difficile exécution. Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est qu'il rangea les semmes fous l'empire de la fageille, & fit fur elles une moiffon fi abondante, que leurs maris ne manquérent pas de l'en remercier, d'admirer le réformateur, & de le regarder comme un Dieu. A moins que d'être de nature toute divine . & même de la plus épurée, le moien de déraciner de leur creur & de leur tête tant d'inperfections & de visos qui y ont pris de li profondes racines pout les péchés de leurs maris? Il en vint pourtant à bout , & s'il vous plaît les passons de plus sorte résistance & qui chicanent jusqu'à la mort, la coquetterie, celle de s'orner & de separer; eiles mirent tout four les pieds jusqu'à leurs colffures, il n'en fut plus parlé. S'il peroiffoit un tel homme aujourd'hui dans Paris, je ne lui confeillerois pas d'aller faire un tour au Palais, il y pafferoit mal fon tems. Je doute qu'il ne mit les enfans de fon côté, comme fit Concôte, qui détruifit par leur moien toutes les coiffures à grands coups de pierper Ic demanderois volontiers à nos Prédicareurs s'ils en ferolent autant que Pythagore ? Je penfe que non: il y a longtems qu'ils s'épuisent à cries contre le luxe des femmes, & contre leurs paffions les plus déréglées, fans pouvoir en venir à bont; tous leurs traits rebonchent fur leur cœur courne contre un roc, & cependant un Philosophe Paien fuit fauter hors toutes ces coiffes, ces fichus, ces mouches, ce blanc & ce rouge, &

Lycurgue ne put venir à bout de ranger les

Remnes fous l'étendart de la verru, il fallutopil explusit avec clies à de condition a raifonnabil explusit avec clies à de condition a raifonnabil explusit à collèrent leurs parures; mais comme la co-quetterile. Cell d-dire la bonne, celle qui va folide (colt la milleure pièce à conferver, Lycurgo la leur laiffi. Economo un Auteur moderne (\*), qui en deux mois repréfente l'lythogora comme, un homme crefiune divin.

Quand ce grand homme vint en Italie, felore le rapport de Porphyre, " Il changea la polico " d'un grand nombre de villes, & y rétablit la " liberté en une scule exhortation : il gagna & " attacha à sa Philosophie plus de deux mille homines, il |cur apprit à dompter leurs paffions, à étouffer tous les mouvemens d'avarice . & d'ambition, à mettre tous leurs biens en m commun, à ainier la retralte, de filence & la contemplation ". One mon Lestour prenne d'abord garde à ce filence, car c'étoit la le noviciat par où il falloit que fes disciples commençasfent pour être enfuite initiés dans les myftéres, Il duroir plus ou moins felon les fujets, deux & le plus souvent cinq années pour ceux en qui Il connofficit un plus grand penchant à la jaserie. I'ai dit qu'on prit garde d'abord à ce filence, il faut bien se garder de croire qu'il s'étendit jusques for les lemmes, Il n'en dit pas un mot : ç'cût été exiger l'Impossible. Il ne s'agit que des hommes. Le Convertifieur fentoit bien qu'il n'y avoit aucune femalle capable de foutenit de ne dis nas deux ans de pareil noviciat fans parler ni articuler un jeul mot, mais deux minutes : la chofe eut trop tenu da prodige. 11 les laiffa donc esquetter tant qu'elles voulurent : car fans cela fa fecte fût tombée bientôt par terre, elles l'eussent deserté. A cela près tout alla le mieux du monde : chicun vivoit en commun, chacan apportoit ce qu'il avolt de petrimoine. On n'entendit plus parler de mien & de tien, on aurolt erû que le monde ne faifoit que de naître, & que Saturne en avoit re-

(\*) Thomassia, Meh. ditud. & denseig. La Plata, Liv. I. chap. 15. On ne vit einfuite dans les villes Gréques de ces quartiers que meurtres, que féditions, que troubles de toute espece. Alors quoique l'on envoiat des Députés de presque toutes les parties de la Grece pour rétablir la paix, il n'y eut que les Achèens, à la soi désquels on voulut bien se remetre & s'abandonner. Et ce ne sur pas feulement en cette occasion que le gouvernement des Achèens sur goute dans la grande Gréce, quelque tems après on l'y adopta d'un consentement unanime. Les Crotoniates, les Sybarites, les Cauloniates commencérent de concert par élever un Temple à Jupiter Homorius, & batrent un édifice public, où se service les coûtumes des Achèens, & convinrent entre ent de se conformer en tout à leur gouvernement. Si dans la tuite sile quiterent, ce ne sur que parce que la tyrangire de Denys de Syracus & la puissance des Barbars vossifis les y courtagnient.

Après la fameuté défaite des Lacédémoniens à Leuctres, les Thé. Les Abains, contre l'attente de tout le monde, voulant s'eriger en maîtres recoide la Gréce, il s'éleva quelques troubles dans tout le païs, mais parti-lient les

lient les Lacedémoniens

pris le timon & le gouvernement, & cette merveille parut dans le plus grand nombre des habltans de Crotone. Une union fi miraculeufe, une concorde si parfajte entre cette société de fages & de favans, fut mal Interprétée de la canaille. On regarda tous ces gens-là de mauvais œil, on pretendit que leurs intentions n'étoient pas nettes, qu'ils s'affemblolent dans un tout autre deffein que celui de parler de la vertu , & de s'exhorter tous à demourer fermes & conflans dans l'enercice des préceptes de leur Maitre, & dans la recherche du vrai, & qu'ils confpiroient tous contre la liberté de la patrie. Cela leur fembla féricux, ou ils l'affecterent; ils prirent des mofures pour s'en défaire, c'est-d-dire, pour détruire la vertu, qui leur faifoit ombrage. La haine d'un certain parti contre l'autre mon-

te fouvent à un tel degré d'iniquité, que forsque l'un netrouve neu d'uregulier dans le mours de l'autre, il tou prend aux vertes mêmes, des mours de l'autre, il tou prend aux vertes mêmes, des mours de l'autre, il tou prend aux vertes mêmes, de mandiquelle en donne les interprétations les plus diaboliques. On le voite le dans la conduite des Coronnines contre les Pydra-dens la conduite des Coronnines contre les Pydra-dens la conduite des Coronnines contre les Pydra-dens la conduite de l'autre de la contre les Pydra-dens la conduite de l'autre de la contre les plus de l'autre de la contre de la contre les plus de l'autre de l'autr

Justin ne dit pas que Pythagore se sur trouvé dans cette assembée, il dit sculement que ce grand

homme quites Crotone pour aller demeurer à avec les Marapont, où il mourut; & qu'après fa mort fa Thémailon fut changée en un Temple : apparemmentbains. qu'on le confacra à la vertu, pulfqu'il en fut un lui-même pendant favie. Si l'on avoit deffein en ce tems-ci d'en confacrer un à la vertu militaire. qui est celui qui refuseroit sa voix à M, de Turenne? Car cotte vertu dans touce fon étenduc renferme presoue toutes les autres. Selon Polybe il périt beaucoup plus de monde dans cet încendie qu'il ne paroit dans Juftin. Cette violence, dit-il, caufa de grands mouvemens parmi les peu-ples. Cela ne peuvoit manquer a'atriver ofres un incendie où avoient peri miferablement les principeux de chaque vi le Cola veut dire que les plus raifonnables s'étoient rangés du côté de l'orthodoxic, & que les peuples choififfoient les plus honnêtes gens pour les gouverner felon les loix de leur Législateur. Non feulement Pythagore entreprit & vinc à bout d'anéantir le luxe , le libertinage, & de discipliner les mœurs des Crotoniates; mals il les dreffa encore pour la guerre, & leur infrira tant de valeur, dit le Pére Persu dans fon Abreré chronologique de l'Histoire univerfella, que cent mille hommes de ces jeuples, feus la conduite du fameux Milon leur compatriote, defirens une armee de trois cens mille Syborites auprès du fleure Sangar, & forcerent en juite leur capitale, qu'ils raferent. Il n'y a pas là de quoi se récrier bequeoup fur certe victoire Dix mille fussifolent de refle pour défaire de selles gens, supposé qu'ils sustent en ce cons là ce qu'ils ont été par la suite. Je ne crois pas qu'il en failité davan-tage aujourd'hul pour désaire deux cens mille Romains modernes.

(a) Lib. XX. cab. 4.

culiérement entre ces deux peuples, les premiers ne voulant point se confesser vaincus, & les autres ne voulant point les reconnoître victorieux: Pour terminer cette contestation, les uns & les autres ne prirent pas d'autres arbitres que les Achéens, portés à ce choix, non par la puissance de ceux-ci, car c'étoit presque le plus petit Etat de la Gréce; mais par la bonne foi & la probité qui éclatoient dans toutes leurs actions, de l'aveu de tous les peuples où ils étoient connus. Alors toute leur puissance ne confistoit que dans la bonne volonté d'en acquerir. Ils n'avoient encore rien fait ni rien entrepris de mémorable pour l'accroître, faute d'un Chef qui fût capable d'exécuter leurs projets. Des qu'ils en avoient fait un, qui promettoit quelque chose, les Lacédémoniens aufli-tôt, & plus encore les Macédoniens s'efforçoient d'étouffer ses desseins, & d'en empêcher l'exécution. Mais quand dans la fuite ils eurent enfin trouvé des Chefs rels qu'ils desiroient, ils ne furent pas longtems à rendre leur République illustre par cette action digne d'une éternelle mémoire, je veux dire par l'union qu'ils scûrent si bien ménager entre tous les peuples du Péloponése. Le premier auteur de ce projet, fut Aratus (a) le Sicyonien. Philopæmen le pouffa & le conduisit à sa fin, & c'est à Lycortas & à ceux qui sont entrés dans ses vues, que l'on est redevable du tems que cette union s'est confervée. le tàcherai dans le cours de cet ouvrage de m'arrêter où il conviendra, fur ce que chacun d'eux a fait, & fur les moiens dont ils se sont servis, en marquant le tems où chaque chose est arrivée. Apréfent je me borne à un récit fuccint des actions d'Aratus, parce qu'il a laiffé de fidéles Mémoires fur ce qui le regardoit : ce qui touche les autres, nous en traiterons avec plus de foin & d'exactitude. Or il me paroît, que pour faciliter aux Lecteurs l'intelligence de ce que je dois rapporter, je ne puis mieux commencer qu'aux tems, où les Achéens distribués dans les villes par les Rois de Macédoine, formérent un nouveau gouvernement par l'union que ces villes contractérent entre

(a) Le premier auteur de ce projet fut Aratus le Sicyonien. Philopamen le pouffa & le conduifit à fa fin. ] Ce seroit lei un beau sujet de differtation s'il me plaifoit de m'engager dans cette befogne, ce que je n'ai garde de faire. Je prie feulement mes Le teurs de lireavec attention tout ce détail de la Républi que des Achéens. On verra comment & par quels moiens elle monta à une fi grande puiffance par l'union de plusieurs petits Etats qui secouérent le joug de leurs Tyrans, après que celui-ci leur eut donné l'exemple. Rica ne m'a frapé plus que cels. On y remarquera une Imagé parfaite de la République de Hollande, après qu'elle se tut soustraite au joug de l'Espagne. Il y a une telle conformité d'évenement, que rien nem: famble plus furprenant. On y voit la mêno conduite & le même courage dans caux oul

entreprirent un fi grand projet, les mêmes loix , la même politique comme les mêmes progrès ; en un mot la naiffance de la République des Aehéeus est la même en tout que celle des Provinces-Unies. Aratus la forma par fon esprit & par fon courage. Philopteman, le plus grand Capitaine de ion tems, la foutint & l'affermit contre les Puidances qui s'élevérent contre elle. Je m'affure que le Lecteur appliqué prendra un très-gran d plaifir de comparer ces deux Républiques ensem-ble, & de voir un premier Prince d'Orange en la personne d'Aratus, & un Prince Maurice dans celle de Philopremen ; car à l'égard des loix des Achéens, de leur gouvernement & de leurs Magistrats, je ne vois rien qui ne foit conforme & la République de Hollanie.

elles, gouvernement für lequel cette nation à fait monter sa puissance au point où nous la voions de nos jours, & dont je parlois il n'y a pas longtems.

## **使免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫免疫**

#### CHAPITRE VIII

Premiers commencemens de la République des Achéens. Maxime fondamentale de fon gouvernement. Exploits d'Aratus. Alliance des Etoliens avec Antigonus Gonatas.

CE fut en la cent vingt-quatrième Olympiade que les Patriens & les Duméens commencérent à s'unir d'intérêts, c'est-à-dire au tems, où moururent Ptolémée fils de Lagus, Lysimachus, Seleucus, & Ptolémée Ceraunus. Avant ce tems-la, tel étoit l'état des Achéens. Ils avoient eu d'abord pour Roi le fils d'Oreste nommé Tisaméne, qui chasse de Sparte au retour des Héraclides, se rendit maître de l'Achase, fes descendans y régnérent succellivement jusqu'à Ogygés, sous les enfans duquel ils changérent le gouvernement en République, mécontens de ce que ces enfans ne les gouvernoient pas felon les loix, mais en maîtres. Ils fe maintinrent dans cet état jusqu'aux tems d'Alexandre & de Philippe, quoique leurs affaires felon les differentes conjonctures eussent varié. Cette République étoit composée de douze villes, qui fublishent encore, à l'exception d'Olen & d'Elyce, qui avant la bataille de Leuctres fut engloutie par la mer. Ces villes font l'atres, Dyme, Phares, Tritée, Leontium, Ægire, Pelléne, Ægium, Boure, Ceraunie, Olen & Elyce, Depuis Alexandre & avant l'Olympiade citée ci-deffus, les Achéens furent li maltraités, fur tout par les Rois de Macédoine, que les villes furent divifées les unes des autres. & curent des intérêts différens: d'où il arriva que Démétrius, Cassander, & depuis eux Antigonus Gonatas, mirent garnifon dans quelques-unes & que d'autres furent occupées & foumifes par des Tyrans. Car c'est de cet Antigonus que sont venus la plupart des Tyrans de Gréce Mais vers la cent vingt-quatrième Olympiade les villes d'Achaïe commencérent à revenir à leur premiere union, environ dans le tems de l'irruption de Pyrrhus en Italie. Les premières villes qui se joignirent, surent Dyme, Patres, Tritée & Phares, & c'est pour cela qu'il ne reste plus à préfent de monument de cette jonction. Environ cinq ans après les Ægéens aiant chaffé leur garnison, entrérent dans la République. Après eux les Bouriens firent mourir leur Tyran. Les Caryniens fe joignirent aussi en même tems. Iseas leur Tyran voiant la garnison chatfee d'Agium, le Roi des Bouriens maffacré par Marcus & les Achéens, & qu'on alloit fondre bientôt fur lui de tout côté, il se dé-

mit du Gouvernement, après avoir reçu des Achéens des affurances spour fa vie; il laiffa cette ville de joindre aux autres.

Maxime mentale de fon conver-

On me demandera peut-être pourquoi je remonte si haut. C'est pour faire connoître comment & en quel tems s'est établi pour une seconde fois le gouvernement dont se servent aujourd'hui les Achéens. & qui font les premiers qui ont travaille à ce rétablissement. C'est en second lieu alin de justifier par l'Histoire même de cette nation ce que nous avons avance de l'esprit de son gouvernement, savoir qu'il consiste, uniquement à s'attirer les peuples par l'égalité & la liberté dont on jouit dans lenr République, & de ne jamais quitter les armes contre ceux qui par eux-mêmes ou par des Rois veulent les réduire en servitude. C'est par cette maxime qu'ils sont parvenus au point où nous les voions, agissant tantôt par eux-memes & tantôt par lerrs alliés. Ce qu'ils ont fait par ceux-ci dans la fuite pour l'établissement de leur République, doit encore se rapporter à l'esprit du gouvernement. Car quoiqu'ils aient fouvent partagé avec les Romains les plus belles entreprifes, ils n'ont cependant jamais souhaité qu'il leur en revint quelque avantage en particulier. L'unique récompense qu'ils se soient jamais propoice en aidant leurs alliés, a toujours été la liberté commune & l'union du Peloponése. C'est ce que l'on verra plus clairement par les faits.

Exploits d'Ara-

Toutes les villes que nous avons nommées plus haut étoient restées fous une même forme de gouvernement pendant vingt ans , créant chaque année un Sécrétaire commun & deux Préteurs. On jugea enfuite à propos de n'en créer qu'un, & de lui confier le foin des affaires. Le premier fur qui cette charge tomba, fut un Carvnien nommé Marcus. Pendant la quatrième année de ce gouvernement. Aratus le Sicyonien, quoiqu'il n'eût encore que vingt ans, délivra par fa valeur & par fon courage fa patrie du Tyran qui la possédoit. & charmé dès le commencement de la forme de République des Achéens, il y établit les mêmes loix. Etû Préteur pour la seconde fois huit ans après, il surprit par adresse l'Acrocorinthe ou commandoit Antigonus, & s'en rendit maître. Par là il délivra d'une grande crainte tous les peuples du Pétoponéfe, & mit en liberté tous les Corinthiens qu'il joignit à la République des Achéens. Il fit la même chose des Megariens, dans la ville defouels il étoit encore entre par furprife, un an avant cette défaite des Carthaginois qui leur fit perdre entierement la Sicile, & où ils furent contraints de paier tribut aux Romains. Aiant fut en peu de tems de grands progrès, tout le reste du tems qu'Aratus sut à la tête de la Republique, il ne se proposa d'autre but dans tous ses desseins & dans toutes ses entreprises, sinon de chasser les Macédoniens du Péloponése, d'y abolir les Monarchies, & d'affurer à ses compatriotes la liberté où il les avoit établis, & dont leurs pères avoient joui. Tant qu'Antigonus Gonatas vécut, Aratus ne cella de s'oppoler à ses intrignes. Il ne s'oppofin pas avec moins de fermeté & de conftance à l'avidité & à l'ambition des Étoliens. Et il avoit besoin de toute sa vigilance contre la hardiesse & Pinjustice de ces deux ennemis. Car le complot étoit déja

formé entre eux de perdre les Achéens.

Après la mort d'Antigonus, les Achéens aiant fait alliance avec les Etoliens, & s'étant joints avec eux dans la guerre contre Démétrius, les anciennes inimitiés se dissipérent, & firent place à l'alliance & à Pamitié. La mort de Démétrius, qui arriva la dixième année de fon régne, & vers le tems de la première irruption des Romains dans l'Illyrie, avança encore le projet des Achéens. Car tous les petits Rois du Péloponése se virent par cette mort dans une sacheuse extrémité. Ils avoient perdu leur Chef, pour zinfi dire, & celui dont ils attendoient toute leur récompense. D'un autre côté Aratus les pressoit, résolu de leur faire entièrement quitter l'autorité & la domination. Il combloit de présens & d'honneurs ceux qui entroient dans ses sentimens, ceux qui rélificient, il les menaçoit de plus grands malheurs. Il fit tant qu'enfin ces petits Rois se déterminerent à mettre bas leur roiauté, à rendre la liberté à leurs peuples, & à se joindre à la République des Achéens. Lyliadas de Mégalopolis, homme prudent & fage, prévoiant bien ce qui devoit arriver, se dépoulla de bon gré de la puissance roiale du vivant même de Démétrius, & entra dans le gouvernement des Achéens. Il füt fuivi d'Ariftomachus Tyran des Argiens, de Xenon Tyran des Hermioniens, & de Cléonyme Tyran des Phliafiens.

Ces jonctions aiant augmenté confidérablement la puissance des A. Alliase chéens, les Etoliens, naturellement mau vais & avides d'acquerir, en det fine conçurent de la jalousse. Comme ils avoient autrefois partagé les villes antigedes Acamaniens avec Alexandre, & qu'ils s'étoient propolés de parta, nas Gogre encore célles des Achéens avec Antigonus Gonatas, ils espécient nations.

ger entor cente se Attectus arec Antigynus Othatas, its objectent encore pouvoir faire la même chole. Dans cette vui ils eurent la térméricé de faire alliance avec Antigonus, qui commandoit alors dans la Macédonne, & qui étoit Tutuer du j. quine Philippe, & avec Cléoméne Roi des Lacéd-moniens. Ils veoioient qu' Antigonus, qui étoit paifible maitre de la Macédoine, haiffoit à mort les Achéens, & fe declaroit ouvertement leur ennemi, parce qu'ils lui avoient emporte l'Acrocorin-tupe par fignifer : ils croioient que s'ils pouvoient infipier cette haine aux Lacéd-moniens, & joindre les forces de ce peuple aux leurs, les Achéens ainfi envelopés & attaqués à propos feroient ficilément accablés. La chofe n'auroit pas manqué de réudir félon leur projet; mais ils ne penfoient pas à ce qui méritoit pourtant toutes leurs reflexions; qu'ils avoient affaire à Aratus, l'homme du monde qui entendoit le mieux à fe tier des confondrues les plus embarrafiantes. Ils current beau vontior brouiller & faire une guerre injulieaux Achéens, rien de cequ'ils avoient projett è ne leur reudit. Tous leurs efforts ne fervirent qu'a au-

#### HISTOIRE DE POLYBE,

gmenter la puiffance d'Aratus, qui étoit alors à la tête des affaires; & celle de la nation: Aratus s'opposant à tous leurs desseins, & renversant tous leurs projets. Nous allons voir comment toutes choses se passerent.

# 

#### CHAPITREIX

Guerre de Cléoméne. Raifon qu'avoit Aratus pour l'entreprendre. Il pense à se liguer avec Antigonus. Députation de la part des Mégalopolitains pour ce sujet.

Ratus voiant que si les Etoliens avoient honte de déclarer ouver-Lement la guerre aux Achéens, ce n'étoit qu'à cause des services qu'ils venoient tout récemment d'en tirer dans la guerre contre Démétrius, mais que cela ne les empêchoit pas d'avoir des intelligences fecrétes avec les Lacédémoniens; qu'ils portoient tellement envie aux Achéens, qu'après que Cleomène leur avoit enlevé par furprise trois villes de leurs alliés & affociées à leur gouvernement, scavoir Tegée, Mantinée & Orchoméne, non feulement ils n'en avoient point été fachés, mais encore leur avoient affüré cette conquête; que, quoiqu'autrefois la passion de s'agrandir leur fit faisir le moindre petit prétexte pour leur faire prendre les armes contre les gens qui ne leur avoient fait aucun tort, ils ne faifoient cependant alors nulle difficulté de violer les Traités, & perdoient volontairement de fort grandes villes, uniquement pour mettre Cléomène plus en état de faire de la peine aux Achéens; fur ces confidérations lui & les autres Magistrats voulurent bien n'entreprendre aucune guerre contre personne, mais ils résolurent en même tems de s'opposer de toutes leurs forces aux projets des Lacédémoniens. C'est pourquoi dès que Cléomène, en batissant Athénée dans le païs des Mégalopolitains, se fût déclaré ouvertement ennemi de la République; alors les Achéens affemblérent le Confeil, & il y fut résolu que l'on se déclareroit aussi ouvertement contre les Lacédémoniens. Telle fut l'origine de la guerre appellée de Cléomène, & c'est en ce tems-ci qu'elle commença.

Aratus pour l'entre-

Ce fit alors que les Achéens prirent pour la premiére fois les armes contre les Lacédémoniens. Il leur paru beau de ne devoir la décinée de leur ville. & de leur païs qu'à eux-mêmes, & de ne mandier le fiscours de perfonne. Par la aufli ils se confervoient dans l'amitié qu'ils devoient à Prolémée pour les bienfaits qu'ils en avoient reçus. La guerre faifoit deja des progrés. Deja Cléoméne avoit aboli l'ancienne for me du gouvernement, ce n'étot plus un Roi l'égitique, mais un Tyran,

qui

qui pouffoit cette guerre avec toute l'habileté de la vigueur possible. Aratus avoit prévû ces révolutions, & craignant les maux que la malice & l'audace des Étoliens pourroient attirer fur sa République, il crut qu'il devoit commencer par rompre leurs projets. Il connoissoit Antigonus pour un Roi appliqué aux affaires, prudent & d'une fidélité à toute épreuve; porté à faire des alliances & fidéle à les observer; au lieu que les autres Rois ne croiant pas que la haine & l'amitié viennent de la nature, n'aiment ou ne haiffent qu'autant qu'ils trouvent leur intérêt (a) dans l'une ou l'autre de ces dipolitions. Il prit donc le parti de s'aboucher avec Antigonus, de le porter à joindre ensemble leurs forces. & de lui faire voir quelle feroit la fuite & le fuccès de cette ionction. Il ne crut pourtant pas qu'il fût à propos de s'ouvrir la-dessus à tout le monde. Deux raisons l'obligeoient de se tenir sur la réserve. Car il devoit s'attendre que Cléomène & les Etoliens s'opposeroient à son dessein; & de plus il n'auroit pû demander ouvertement du secours aux ennemis fans abattre le courage aux Achéens, qui par-là n'auroient pas manqué de fentir qu'Aratus ne comptoit pas beaucoup sur leurs forces & fur leur valeur. Ces raisons firent qu'il pensa à exècuter son projet le plus fecrétement qu'il lui feroit possible. Ce qui fut cause qu'il dit & fit bien des choses au dehors qui paroilloient contraires à son dessein. & qui cependant ne tendoient qu'à le couvrir. C'est aussi pour cela qu'on ne trouve pas certaines choses dans ses Mémoires,

Ouand il vit d'un côté que les Mégalopolitains foutenoient la guerre 11 pente

guer avec Antigo-

(a) Au lieu que les autres Rois .... n'aiment E'ne halffent qu'autant qu'ils y treuvent leur in-tirét.] Démosthène le déclare dans sa quatrième Philippique comme Polybe. Les Rois ne favent ce que c'eft qu'ami & ennemt, les bienfaits ne les lient point; ils s'aiment, ils s'uniffent d'intérêts, fauf à se hair des qu'il importera à leurs affaires. Il en est ainsi de toutes les Puissances de la terre. Les Achéens n'avoient pas trop à se fier à Antigonus, c'étoit un ennemi de leur République. Aratus reconnoît cette maxime, que les Puissances qui nuifent aujourd'hui, nous feront très-utiles & très-falutaires demain. Le tems & les conjonctures font cela. Cet habile Préteur se ligua avec Antigonus fort à propos, de peur que fes ennemis ne se joignissent à cette Puissance, & que la République ne s'en trouvât accabiée. Cela a quelque apparence de raison : mais il parolt tout ie . contraire dans Plutarque, qui accuse Aratus d'avoir fait une très-mauvaile action en livrant le Péloponése à l'ennemi commun par le Traité qu'il fit avec Antigonus, pour se venger des La-cédémoniens, qu'il n'aimoit pas. Il fit teus fes efforts pour empleher les Achiens d'accepter les conditions que Cléomène leur proposoit de lui céder leulement le commandement de la Grèce : que pour to refte il n'avrit aucun differend avec eux, & qu'il leur rendroit leurs prifonniers & leurs places.

Tome 111.

Ces conditions étolent raisonnables, mais Aratus s'opinittroit à les refuser ; mais comme les Achéens n'adheroiens point à fon fentiment . dit Piutarque pius bas, parce qu'ils étoient effraies de l'audace de Cléomène, & que d'ailleurs ils trou-voient très-juste & très raisonnable le dessein des Locidemoniens de remettre le Peloponéje dans l'état où il étoit anciennement. Il entreprit une aftion qui n'auroit été ni féante ni honnête à aucun des Grecs, qui étois trés infame pour lui, & qui répondoit mal à tan: de grandes choses qu'il avoit soi-tes & dans la paix & dans la guerre; il appella Antigenus en Grèce, & remplit le Péloponise des mêmes Macédoniens qu'il en augit choffes dans fa jeuneffe, & leur siant arraché la citadelle de Covinihe, & s'étant rendu fuipell à tous les Roit. El leur ennemi déclare, fur tout le mortei ennemi d'Antigonus, dont il dit mille maux, comme cela pareit dans les cerits qu'il a laiffes. Dans le reste de ce passage, que je n'infére pas les, Plutarque déclame contre Aratus, & dépeint avec beaucoup de force toute l'horreur de cette action : car il est certain que Cléoméne, qui étoit un grand Capitaine, ne demandoit rien-qui ne fût ralfonnable. Polybe justifie Aratus autant qu'il lui est possible; mais je ne vols pas comment il eut pu fe tirer d'affaires fans des flatterles baffes & Impies mêmes.

à regret, tant parce que, voilins de Lacédémone, ils avoient porté le poids de cette guerre avant tous les autres, que parce qu'ils ne recevoient nul fecours de la part des Achéens, qui étoient aufli fort preffés; & de l'autre, que depuis les bienfaits qu'ils avoient reçus de Philippe fils d'Amyntas, ils étoient fort prévenus en faveur de la Maison roiale de Macédoine, il ne donta point que se sentant accablés ils n'eussent au plutôt recours à Antigonus, & n'imploraffent les forces des Macédoniens. Il communiqua fon fecret à Nicophanès & à Cercidas, deux Mégalopolitains, qui avoient chez fon pere droit d'hospitalité, tous deux fort propres à fon dessein. Par leur entremise il lui sut aise de perfuader aux Mégalopolitains de députer aux Achéens. & de les preffer d'envoier demander du secours à Antigonus. Les Mégalopolitains choifirent pour Députés Nicophanes & Cercidas, & leur ordonnérent d'aller d'abord chez les Achéens, & de la aufli-tôt chez Antigonus, en cas que les Achéens y confentifient.

Les Achéens l'aiant bien voulu, Nicophanés entre en conférence tion de avec Antigonus. Sur fa patrie il ne dit que peu de chofe, & que ce

des Mé. qu'il ne pouvoit se dispenser de dire; mais il s'étendit beaucoup sur les galopoli- affaire préfentes, felon les avis & les infiructions qu'il avoit recûes tains à ce d'Aratus. Il fit voir à ce Prince ce que l'on devoit attendre de la ligue. ou'avoient faite enfemble des Étoliens & Cléomène, & où elle tendoit : que les Achéens feroient les premiers à en fouffrir; mais qu'il avoit aussi des mesures à prendre pour s'en mettre lui-même à couvert; qu'il étoit évident que les Achéens attaqués de deux côtés ne pouvoient manquer de fuccomber; qu'il étoit encore plus visible que les Etoliens & Cléomène, après s'être rendus maîtres des Achéens, ne s'en tiendroient pas à cette conquête; que la Gréce entière suffiroit à peine pour raffasier la passion qu'ils avoient de s'agrandir, loin qu'ils voulusfent la contenir dans les bornes du Péloponése, que Cléomène pour le présent sembloit se contenter de commander dans cette Province; mais qu'il ne s'y feroit pas plutôt établi, qu'il ambitionneroit de dominer fur toute la Gréce, à quoi il ne pouvoit parvenir que par la ruine des Macédoniens qu'il n'avoit donc qu'à se tenir sur ses gardes, & à examiner lequel des deux convenoit mieux à ses affaires, ou de se joindre avec les Achéens & les Béotiens pour disputer à Cléomène dans le Péloponése l'Empire de la Gréce; ou, en manquant de se lier avec une nation très puilfante, de défendre dans la Thessalie son Roiaume contre tous les peuples de l'Étolie & de la Béotie joints aux Achéens & aux Lacedémoniens; que si les Étoliens par reconnoissance pour les services qu'ils avoient tirés des Achéens du tems de Démétrius, se tenoient en repos comme à présent, eux & les Achéens prendroient les armes contre Cléomène; que si la fortune leur étoit favorable; ils n'auroient pas besoin d'être secourus; mais que si elle leur étoit contraire, & qu'outre cela les Etoliens vinssent tomber sur eux, qu'il prit garde de ne point laisser échaper l'occasion, & de secourir le Péloponése pendant qu'on pouvoit le fauver: qu'au refie il pouvoit être sur de la fidélité & de la reconnoissance des Mégalopolitains; qu'Aratus trouveroit des affirances qui phairoient aux deux partis, & qu'il auroit aussi le foin de lui donner avis du tems où il saudroit venir au secours. Antigonus trouva les avis d'Aratus fort sages & fort sensés, & suivit dans la site les affaires avec beaucoup d'attention. Il manda aux Mégalopolitains qu'il ne manqueroit pas de les secourir, si les Achèens le trouvoient bon.

Les Ambassadeurs à leur retour rendirent la lettre du Roi, & se loué- Succès rent fort de l'accueil favorable qu'il leur avoit fait, & des honnes dif de la Dépolitions où il sembloit être. Les Mégalopolitains raffiirés par ce récit, coururent au Confeil des Achéens pour le presser de faire venir Antigonus, & de le mettre à la tête des affaires. Aratus de son côté s'étant fait instruire en particulier par Nicophanés des sentimens où étoit le Roi à l'égard des Achéens & de lui-même, il ne se possédoit pas de joie. Il voioit par là combien il avoit eu raison de former ce projet, & que d'ailleurs Antigonus n'étoit pas tant de ses ennemis, que les Etoliens l'avoient espéré. Il lui sembloit encore très avantageux que les Mégalopolitains voulussent charger Antigonus du soin des affaires par l'entremise des Achéens. A la vérité il souhaitoit sort n'avoir pas besoin de secours; mais en cas qu'il sût contraint d'en demander, il aimoit encore mieux le faire par les Achéens en corps que par lui-même. Car il craignoit qu'Antigonus, après avoir défait Cléomène & les Macédoniens, ne prit de mauvais desseins contre la République des Achéens. & que ceux-ci ne le rendissent responsable de tout le mal qui en arriveroit; ce qu'ils croiroient faire avec d'autant plus de justice, qu'il étoit auteur de l'injure faite à la Maison roiale des Macédoniens par la prife de l'Acrocorinthe. C'est pourquoi après que les Mégalopolitains eurent montré dans le Conseil des Achéens la lettre du Rois ou'ils eurent fait connoître la bonne volonté où il étoit, qu'ils eurent prie de l'appeller au plutôt, tout le peuple commençant à goûter ce fentiment, Aratus entra dans le Conseil, parla avec éloge de la protection que le Roi vouloit-bien leur accorder, & approuva fort la rélolution que vouloit prendre le peuple. Mais il s'arrêta beaucoup à faire voir qu'il falloit essaier de défendre par eux-mêmes la ville & le pais, que rien ne scroit plus glorieux, rien de plus conforme à leurs intérêts; que si la fortune refusoit de les favoriser, il ne falloit avoir recours à leurs amis qu'après avoir de leur côté mis tout en ufage, & ne les appeller qu'à la dernié-

Il n'y eut perfonne qui n'approuvât cet avis & l'on conclut qu'ondéceix devoit s'y arrêter & fouteur cette guerre par foi mêmes Mais après plus plus l'otte des déspérant de conferver les Achéens dans son parti, & saisse on chérant beaucoup plus des Lacédémoniens pour le dessein qu'il avoit receur à CK à 2

de traverser les vues des Rois de Macédoine, se fut mis en tête de fournir des secours à Cléoméne pour l'animer contre Antigonus; après que les Achéens dans une marche en furent venus aux mains avec Cléomêne & en eurent été vaincus près de Lycée; qu'ils enrent été défaits une seconde fois dans les plaines de Mégalopolis, appellées Léodiciennes; que Leufiadas eut été battu; que toutes leurs troupes eurent été mifes en déroute pour une troilième fois aux environs de Dyme près de l'endroit qu'on appelle Hécatombée; alors les affaires ne souffrant plus de délai, ils furent obligés de recourir unanimement à Antigonus. Aratus envoia fon propre fils pour Ambassadeur, & confirma ce qui avoit été reglé pour le secours. Une chose embarrassoit. Antigonus ne semibloit pas devoir venir au fecours, qu'on ne lui eût auparavant renda l'Acrocorinthe, & que la ville même de Corinthe ne lui eût été donnée pour en faire fa place de guerre, & cependant les Achéens n'ofojent livrer Corinthe aux Macédoniens contre le gré des habitans. On differa donc de délibérer fur ce point jusqu'à ce qu'on cut examiné quelles suretés on pourroit donner.

#### CHAPITRE X.

Arâtus rend l'Acrocorinthe à Antigonus. Les Achéens prennent Argos. Prife de plufieurs villes par Antigonus. Cléomène furprend Messène.

Léomène aiant répandu la terreur de ses armes par les succès dont onous avons parlé, pafloit enfuite d'une ville à l'autre sans crainte, gagnant les unes par douceur, les autres par menaces. Après s'être ainsi emparé de Caphie, de Pelléne, de Phenée, d'Argos, de Phlie, de Cléone, d'Epidaure, d'Hermione, de Tréseno, & enfin de Corinthe, il fut mettre le camp devant Sicyone. Ces expéditions tirérent les Achéens d'un très-grand embarras. Car les Corinthiens aiant fait dire à Aratus & aux Achéens de fortir de la ville, & aiant député vers Cléomène pour la lui livrer, ce fut pour les Achéens une occasion favorable, dont Aratus fe fervit heureusement pour ceder l'Acrocorinthe à Antigonus En lui donnant cette place, la Maison Roiale n'avoit plus rien à lui reprocher; il donnoit une fürcté fuffifante de la fidélité avec laquelle il agiroit avec Antigonus dans la fuite. & outre cela il fournissoit à ce Roi une place de guerre contre les Lacedemoniens. . Dès que Cléoméne eut avis du Traité fait entre Antigonus & les Achéens, il leva le camp de devant Sicyone, alla le mettre à Isthme, & fit entourer d'un fosse & d'un retranchement tout l'espace, qui est

261

entre l'Acrocorinthe & les monts Oniens, se tenant comme assuré de

l'Empire du Péloponése.

Antigonus se tenoit prêt depuis longtems, & n'attendoit que l'occafion d'agir, jugeant bien, sur les conjonctures présentes, que Cléomé-chéens ne & son armée n'étoient pas loin. Il étoit encore dans la Thessalie pren-lorsqu'il envoia dire à Aratus & aux Achéens de s'acquitter de ce qu'ils gos. hii avoient promis. Il vint ensuite par l'hubée à l'Isthme. Car les Etoliens, non contens de ce qu'ils avoient fait, voulurent encore empêcher Antigonus de porter du secours. Ils lui désendirent de passer avec fon armée dans Pyle, & que s'il le faisoit, ils s'y opposeroient à main armée. Ces deux Capitaines donc marchoient l'un contre l'autre. Antigonus s'efforçant d'entrer dans le Péloponése, & Cléomène tâchant de lui en fermer l'entrée. Malgré les pertes qu'avoient faites les Achéens, ils n'abandonnérent pas pour cela leur premier projet, & ne cesserent pas d'espérer une meilleure fortune. Mais des que certain Argien nommé Ariliote se sut déclaré contre le parti de Cléomène, ils coururent à son secours, & sous la conduite de Timoxéne prirent par adresse la ville d'Argos. C'est à ce succès qu'on doit principalement attribuer l'heureux changement qui se sit dans les affaires des Achéens. Ce sur là ce qui arrêta l'impétuolité de Cléoméne, & ralentit le courage de ses foldats, comme il a aise de voir par les suites. Car quoiqu'il se suites emparé le premier des postes les plus avantageux, qu'il eût des vivres & des munitions en plus grande quantité qu'Antigonus, qu'il fût plus hardi & plus avide de gloire, cependant il n'eut pas plutôt appris que la ville des Argiens avoit été emportée par les Achéens, qu'il oublia fes premiers fuccès, qu'il se mit en marche, & fit une retraite fort semblable à une fuite, dans la crainte que les ennemis ne l'envelopassent de tout côté. Il entra dans Argos par surprise; mais il en sut ensuite chasse courageusement par les Achéens & par les Argiens mêmes, oui avoient du dépit de lui en avoir auparavant ouvert les portes. Ce projet renverse, il prit sa route par Mantinée, & s'en retourna ainsi à Sparte.

Sa retraite ouvrit l'entrée du Péloponése à Antigonus qui prit aussi - Prise de tôt possession de l'Acrocorinthe. De là fans s'arrêter il marche à Ar- plusieurs gos, d'où, après avoir loué la valeur des habitans & reglé les affaires Antigo de la ville, il partit promtement & mena fon armée en Arcadie. Il nus chassa les garnisons de tous les forts qui avoient été élevés par ordre de Cléomène dans le pais des Egiens & des Belminates, & v aiant mis une garnison Mégalopolitaine, il vint à l'affemblée des Achéens à Egée. Il v rendit raison de sa conduite, il proposa ses vues sur l'avenir. Se on lui donna le commandement sur tous les alliés. Ensuite après avoir relié quelque tems en quartier d'hiver autour de Sicyone & de Corinthe, le Printenis venu, il fait marcher son armée, & arrive en trois jours à Tégée, ou les troupes des Achéens le vinrent joindre. Il y mit Kk 2

son camp, & commença d'en faire le siège, qui fut poussé par les Macédoniens avec tant de vigueur, que les l'égeates ne le pouvant foutenir, ni se désendre contre les mines des assiègeans, vinrent en peu de tems à composition. Antigonus s'étant assuré la ville, passe à de nouveaux exploits, & se hâte d'arriver dans la Laconie. Il s'approche de Cléomène qui en gardoit les frontières, & tache de l'engager à un combat par quelques escarmouches. Cependant il apprend par ses coureurs qu'il venoit à Cléoméne du fecours d'Orchoméne. Il léve aussitôt le camp, & s'avance vers cette ville. Il l'emporte d'infulte, & va mettre le fiège devant Mantinée, qui prit d'abord l'épouvante, & ouvrit ses portes. Il marcha ausli-tôt vers Erée & Telphysse, dont les habitans se soumirent volontairement. Enfin l'hiver s'approchant, il revint à Egée pour se trouver à l'assemblée des Achéens. Il renvoia les Macédoniens prendre des quartiers d'hiver dans leur païs. Pour lui il resta à Egée pour délibérer avec les Achéens sur les affaires présentes.

Cléomé-

Dans le tems qu'il v étoit, Cléomène voiant que les troupes étoient licentiées, qu'Antigonus n'avoit avec lui à Egée que des foldats étranprend neentiees, qu'Antigonis il avoit avec fui a Egee que des foldats etranque cette ville étoit difficile à garder, à cause de sa grandeur & du peu de monde qu'il y avoit, qu'actuellement elle étom mal gardée, parce qu'Antigonus étoit proche, &, ce qui le flattoit davantage, que les deux batailles de Lycée & de Laodicie avoient fait périr la plupart des habitans en âge de porter les armes, il gagna quelques suiards Messéniens qui se trouvoient alors dans la ville, & par seur moien y entra pendant une nuit sans être apperçû de personne. Mais à peine le jour parut, que les Mégalopolitains se défendirent avec tant de courage, que non seulement Cléomène sut chasse, mais courut encore risque d'une défaite entière. Même affaire lui étoit encore arrivée trois mois auparavant, lorsqu'il entra par adresse dans la ville par l'endroit qu'on appelle Colce. Mais alors comme fon armée étoit plus nombreuse, & qu'il s'étoit emparé le premier des postes les plus avantageux, il vint à bout de son dessein. Il chassa les Mégalopolitains & se rendit maître de la ville, qu'il faccagea & qu'il détruisit avec tant de cruauté, que l'on avoit perdu toute espérance qu'elle pût jamais être habitée. Je crois qu'il n'en usa avec tant de rigueur, que parce qu'en ce tems-là il ne pouvoit ni chez les Mégalopolitains, ni chez les Stymphaliens, trouver personne qui sut d'humeur à épouser ses intérêts au préjudice de la patrie. Il n'y eut que chez les Clitoriens, peuple courageux & passionné pour la liberté, qu'il se rencontra un scélerat nommé Thearces, qui se couvrit de cette infamie. Aussi les Clitoriens soutiennentils & avec raifon; que ce traître n'est pas sorti de chez eux, & que c'étoit un enfant qui leur étoit resté des foldats qu'on leur avoit envoics d'Orchoméne.

. Comme dans ce qui regarde la guerre de Cléomène j'ai cru devoir Jugopréférer Aratus à tout autre Historien, & que quelques uns donnent la mens préférence à Phylarque, qui fouvent raconte des chofes tout opposées, lybe je ne puis me dispenser de justifier mon choix: il est important que le porte de faux n'ait pas dans des écrits publics le même degré d'autorité que le pue vrai. En général cet Hiltorien à écrit beaucoup de chofes fans difcernement & fin les premiers Mémoires qui lui font tombés entre les mains; mais sans entrer ici en discussion; & fans le démentir sur une grande partie de ce qu'il dit, contentons - nous de confidérer ce qu'il rapporte fur le tems dont nous parlons. Cela fuffira de refte pour faire connoître quel esprit il a apporte à la composition de son Hilloire. & combien il étoit propre à ce genre d'ouvrage. Pour montrer qu'elle a été la cruauté d'Antigonus, des Macédoniens, d'Aratus & des Achéens. il dit que les Mantiniens n'eurent pas été plutôt fubjugués, qu'ils tombérent dans des maux extrêmes; que cette ville, la plus ancienne & la plus grande de toute l'Arcadie, fut affligée de si horribles calamités. que tous les Grees en étoient hors d'eux-mêmes, & fondoient en larmes. Il n'omet rien pour toucher ses Lecteurs de compassion, il nous parle de femmes qui s'embraffent, de cheveux arrachés, de mammelles découvertes; il nous repréfente les pleurs & les fanglots des hommes & des femmes, des enfans & de leurs vieux parens qui étoient enlevés péle-mêle. Or tout ce qu'il fait là pour mettre les événemens facheux comme fous les veux de fes Lecteurs, il le fait dans rout le cours de son Histoire. Manière d'écrire basse & esseminée que l'on doit mêprifer, pour ne s'attacher qu'à ce qui est propre à l'Histoire, & qui en fait toute l'utilité.

Il ne faut pas qu'un Historien cherche à toucher ses Lecteurs par du merveilleux, ni qu'il imagine les discours qui ont pû se tenir, ni qu'il s'étende fur les fuites de certains événemens. Il doit laisser cela aux Poëtes tragiques, & fe renfermer dans ce qui s'est dit & fait véritablement, quelque peu important qu'il paroiffe. Car la Tragedie & l'Hiftoire ont chacune leur but, mais fort différent l'un de l'autre. Celle-la se propose d'exciter l'admiration dans l'esprit des Auditeurs, & de le toucher agréablement, par des discours qui approchent le plus qu'il est possible de la vraisemblance; mais il faut que celle ci par des discours & des actions vraies instruite & persuade. Dans la Tragedie, comme il n'est question que de divertir les spectateurs, on emploie le faux sans façon, pourvû qu'il foit vraisemblable: mais dans l'Histoire, où il s'agit d'être utile, il ne faut que du vrai. Outre cela Phylarque ne nous dit souvent ni la cause des événemens qu'il rapporte, ni la manière dont ils font arrivés. Sans cela néanmoins on ne peut raisonnablement ni être touché de compassion, ni se mettre en colère. C'est un spectacle fort trifte que de voir fraper de verges un homme libre. Cependant fi ce n'est qu'ane punition d'un crime qu'il a commis, cela passe avec

rufon pour justice; & si cela se fait pour corriger & instruire, non seulement on louë, mais on remercie encore ceux qui ont ordonné cette punition. Mettre à mort des Citoiens, c'est un crime abominable & digne des derniers fupplices. Cependant on fait mourir publiquement un voleur ou un adultere fans crainte d'en être puni, & il n'y a point de récompense trop grande pour un homme qui délivre sa patrie d'un traître ou d'un tyran. Tant il est vrai que pour juger d'un événement, on ne doit pas tant s'arrêter aux choses qui se sont faites, qu'aux raisons & aux vûës qu'on a euës en les faifant, & aux différences qui sont entre elles. Voici donc la vérité du fait.

## 

## CHAPITRE

Les Mantiniens quittent la ligue des Achéens, & sont reconquis par Aratus. Ils joignent la persidie à une seconde désertion, & ils en font punis. Mort d'Ariflomaque, Tyran d'Argos.

Es Mantiniens se séparérent d'abord volontairement de la ligue des Achéens, pour se livrer eux & leur patrie aux Etoliens, & ensuite à Cléomène. Ils avoient pris ce parti & se gouvernoient selon les loix des Lacédémoniens, lorsque quatre ans avant qu'Antigonus les subjugât, ils furent conquis par les Achéens, & leur ville emportée par l'adresse & les pratiques d'Aratus. Or dans ce tems-là même il est si peu vraique leur séparation ait eu pour eux des suites facheuses, que ce dernier événement devint célébre par le changement fubit qui s'étoit fait dans le génie de ces deux peuples. En effet Aratus n'eut pas si-tôt été maître de la ville, qu'il défendit à ses troupes de toucher à rien de ce qui ne leur appartenoit pas: & enfuite aiant affemblé les Mantiniens, il leur dit de ne rien craindre, & de demeurer comme ils étoient; que tant qu'ils refteroient unis à la République des Achéens, il ne leur feroit fait aucune peine. Un bienfait si peu espéré & si extraordinaire changea entiérement la disposition des esprits. On oublia les combats qui venoient de se donner; & les pertes qu'on y avoit faites; on se fréquenta les uns les autres, on se donna réciproquement des repas, c'étoit à qui se témoigneroit le plus de bienveillance & d'amitié Et certes les Mantiniens devoient cela aux Achéens & à leur Chef, dont ils avoient été traités avec tant de douceur & d'humanité, que je ne fai si jamais personne est tombé au

enent la pouvoir d'ennemis plus doux & plus indulgens, ni si l'on peut se tirer periole à de plus grands malheurs avec moins de perte.

Dans la fuite voiant les feditions qui s'excitoient parmi eux, & ce défertion, que machinoient contre eux les Etolfens & les Lacédémoniens, ils dé-& ils en pêchérent des Députés aux Achéens pour leur demander du sécours. On font pu- leur tira au fort trois cens hommes, qui laissent leur patrie & leurs

biens,

biens, partirent aufli-tôt pour Mantinée, & y restérent pour désendre la patrie & la liberté de ce peuple. Les Achéens ajoutérent encore à cette garde deux cens foldats mercenaires, qui devoient faire à Mantinée la même fonction. Peu de tems après une nouvelle sedition s'étant élevée parmi eux, ils appellèrent les Lacedémoniens, les mirent en poffession de leur ville, & egorgerent tous les Acheens qui s'y trouverent. On ne pouvoit commettre une infidelité plus grande & plus criminelle. Car après avoir effacé de leur fouvenir les bienfaits qu'ils avoient recûs des Acheens, & l'alliance qu'ils avoient contractée avec eux, il falloit du moins ne leur faire aucun tort, & donner un faufconduit à ceux de cette nation qu'ils avoient dans leur ville. C'est ce que le droit des gens ne permet pas de refuser même à ses ennemis. Ce droit néanmoins. les Mantiniens ofent le violer, & se rendent coupables du plus grand des crimes. & cela pour perfuader Cléomène & les Lacédémoniens de la bonne volonté où ils étoient à leur égard. Ofer maffacrer de leurs propres mains des gens qui les aiant auparavant conquis eux-mêmes. leur avoient pardonné leur désertion, & qui alors n'étoient chez eux que pour les mettre eux & leur liberté à couvert de toute insulte, se peut-il rien de plus odieux & de plus perfide? Quelle vengeance peuton tirer de cet attentat qui paroifle en approcher? On dira peut-être qu'après en avoir fait la conquête on devoit les vendre à l'encan avec leurs enfans & leurs femmes. Mais felon les loix de la guerre on punit de cette peine ceux mêmes qui n'ont rien fait de criminel. Il auroit donc fallu faire fouffrir aux Mantiniens un supplice plus rigoureux : de forte que quand même il leur feroit arrivé ce que dit Phylarque, les Grees n'auroient pas du en être touches de compatition; au contraire ils auroient du applaudir à la punition qu'on auroit faite de ce crime. Cependant on ne leur fit rien autre chose que mettre leurs biens au pillage, & vendre les personnes libres à l'encan. Malgré cela Phylarque, pour dire quelque chose de merveilleux, invente une fable. & une fable qui n'a aucune apparence. Il penfe fi peu à ce qu'il écrit qu'il ne fait sculement pas attention à ce qui se passe presque en même tems à l'égard des Tégeates. Car après que les Achéens les eurent conquis. ils ne leur firent rien de semblable à ce qu'il rapporte des Mantiniens, Cependant si c'est par cruauté qu'ils traiterent ceux-ci avec tant de rigueur, apparemment qu'aiant fait la conquête des autres dans le même tems, ils ne les auroient pas plus épargnes. Puis donc qu'ils n'ont traité plus rigoureusement que les seuls Mantiniens, il faut que ceux-ci aient eté plus coupables. Let 1 4 Ac all the officeresis and field

Il conte eucore qu'Aristomaque Argien, personnage d'une naissance Mort illustre, descendu de Tyrans, & lui-même Tyran d'Argos, étant tombé d'Aristoentre les mains d'Antigonus & des Achéens, fut relégué a Cenchrée, d'Argon & qu'on l'y fit mourir dans les supplices les plus injustes & les plus cruels qu'on ait jamais fait foutirit a perfonne. Toujours temblable à lui-mê-Tome 111.

me & gardant toujours le même ftyle, il feint qu'Aristomaque pendant les supplices jettoit des cris dont nous les environs retentissoient; que les uns eurent horreur de ce crime, que d'autres ne pouvoient le croire, qu'il y en eut qui indignés coururent à la maifon où ces cruautés s'exercoient. Mais c'en est affez sur les déclamations tragiques de cet Historien. Pour moi je crois que quand Aristomaque n'auroit fait aucune injustice aux Achéens, ses mœurs seules & les crimes dont il a deshonoré fa patrie, le rendoient digne des derniers sapplices. Phylarque a beau dire, pour en donner une grande idée, & pour inspirer à ses Lecteurs les fentimens d'indignation où Aristomaque souffrant étoit luimême, qu'il n'étoit pas seulement Tyran, mais qu'il étoit encore né de Tyrans: c'est ce qu'il pouvoit avancer de plus fort & de plus atroce contre fon Héros. Ce nom feul renferme tout ce que l'on peut imaginer de plus exécrable. A l'entendre seulement prononcer l'on concoit tous les crimes & toutes les injustices qui se peuvent commettre. Je veux qu'on ait fait fouffrir à ce perfonnage des tourmens très-cruels,. comme l'assure notre Historien, mais un seul jour de sa vie devoit lui en attirer encore de plus cruels. Je parle de celui où Aratus entra parfurpule dans Argos, accompagné d'un corps d'Achéens. Après y avoir soutenu de rudes combats pour remettre les Argiens en liberté, & en avoir été chaffé, parce que les conjurés, qui étoient dans la ville, retenus par la crainte du Tyran, n'avoient ose se déclarer, Aristomaque. fous prétexte qu'il y avoit des habitans qui étoient entrés dans la conspiration, & avoient favorise l'irruption des Achéens, se faisit de quatre-vingt des premiers Citoiens, tous innocens de la trahifon dont il les foupconnoit, & les fit égorger fous les yeux de leurs amis & de leurs parens

Je laisse là les crimes du reste de sa vie, & ceux de ses ancêtres. On ne tariroit pas fur une si belle matière. Concluons que ce n'est point une chose indigne que ce Tyran ait souffert quelque chose de ce qu'il avoit fait fouffrir aux autres; mais qu'il feroit indigne qu'il n'en eût rien fouffert, & qu'il fût mort dans l'impunité. On ne doit pas non plus se récrier contre Antigonus & Aratus, de ce qu'après l'avoir pris de bonne guerre, ils l'ont fait mourir dans les supplices. Ils l'auroient traité de cette manière pendant la paix, que les gens senses leur en auroient sçû bon gré. Que ne méritoit-il donc pas après avoir ajouté à tant d'autres horreurs la perfidie qu'il a faite aux Achéens? Réduit peude tems auparavant aux dernières extrémités par la mort de Démétrius, & s'étant dépouillé du titre de Tyran, il avoit contre toute espérance trouvé un azyle dans la douceur & la genérolité des Achéens, qui non seulement l'avoient mis à couvert des peines qui étoient dues à sa tyrannie, mais l'avoient encore admis dans leur Republique - & lui avoient fait l'honneur de lui donner le commandement de leurs armées. Le fouvenir de ces bienfaits s'évanouit presque aussi-tôt

qu'il les eût reçûs. Dès qu'il vit quelque jour à fe rétablir par le moien de Cléoméne, il ne tards quieres à foultaire fis patrie aux Acheens, à quitter leur parti dans un tems où ceux-ci avoient le plus befoin de fecours, & à le ranger du côte des ennemis. Après une parelle infamie, ce n'étoir pas à Cenchrée qu'il le falioir appliquer aux tourmens & le faire mourir pendant la nuit, on devoit le trainer par tout, & donner fon fupplice & fa mort en fechacle à tout le Péloponéfe. Cependant oa fe contenta de le jetter, dans la mer pour je ne spai quels crimes qu'il avoit commis à Cenchrée.

# CHAPITRE XII.

Fidélité des Mégalopolitains pour les Achéens leurs alliés. Autres méprifes de Phylarque.

E même Historien, persuadé qu'il est de son devoir de rapporter les mauvailes actions éxagére & raconte avec chaleur les maux qu'ont endurés les Mantiniens, & ne dit pas un mot de la générolité avec laquelle ils furent foulagés par les Mégalopolitains. Comme si le récit des, mauvaifes actions appartenoit plus à l'Histoire que celui des actions vertueuses; comme si le Lecteur tiroit moins d'instructions des faits louables, que de ceux que l'on doit avoir en horreur. Pour faire valoir la générofité & la modération dont Cléoméne ufa envers les Mégalopolitains, Phylarque décrit la manière dont il prit leur ville, l'ordre qu'il y mit pour qu'il ne lui fut fait aucun tort : il parle des courriers que ce Roi leur dépêcha auffi-tôt à Messène, pour leur demander qu'en reconnoissance des ménagemens qu'il avoit eus pour leur patrie, ils voulussent bien s'unir d'intérêts & agir de concert avec lui. Il n'oublie pas non plus que les Mégalopolitains ne purent pas fouffrir qu'on achevat la lecture de la lettre du Roi, & qu'ils assommérent les messagers à coups de pierre. Mais ce qui est inseparable de l'Histoire, ce qui lui est propre, scavoir les faits où l'on voit briller la constance & la générolité, il ne daigne pas feulement en faire la moindre mention. Il en avoit cependant ici une belle occasion. Ceux-là passent pour honnêtes gens. pour gens d'honneur; qui pensent bien de leurs amis & de leurs allies, & qui ont le courage de faire connoître ce qu'ils en pensent; on loue, on remercie, on récompense ceux qui pour la défense de leurs amis & de leurs alliés regardent d'un œil fec leur ville affiégée & leur patrie ravagée. Que devons-nous donc penser des Mégalopolitains? Ne méritent-ils pas que nous en aions l'idée du monde la plus grande & la plus magnifique? D'abord ils virent leur païs défolé par Cléomène, leur fi-L1 2

#### 168 HISTOIRE DE POLYBE,

délité pour les Achéens leur fit enfuite perdre entièrement leur patrie à & enfin majre une occalion preque miraculeule qui fe préfenta de la recouver, ils aimérant mieux refter privés de leur pairs, de leurs tombeaux, de leurs facrifices, de leur patrie, de leurs biens, en un mot de tout ce que les hommes ont de plus cher, que de manquer à ce qu'ilsé devoient à leurs alliés. S'est-il jamais iren fair, ou fie peut-il rien faire de plus héroigue? Est-il quelque cholé fur-laquelle un Hintorien puisife à plus juite tires arrêter un Lecteur? Pour porter les hommes à garder la foi des Tratés, & & former des Republiques utiles & folides, y ac'il un fait plus propre que celui-là? Cependant Phylarque n'en dit pas un mot; c'ett que manquant de diferencement, il ne fayori cholif te diffinguer les faits qui avoient le plus d'eclat, & qu'il convient le plus à un Historien de rapporter.

Il dit encore que fur le butin fait à Mégalopolis les Lacédémoniens prirent fix mille talens, dont felon la coûtume il devoit en revenir denx' mille à Cléoméne. Qui ne fera furpris ici de voir cet Auteur ignorer ce que tout le monde sçait des richesses & des forces des Grecs, chose cependant dont un Historien doit être parfaitement instruie? Pour moi-Tole affurer que quand on vendroit tous les biens & les effets des peuples du Péloponéfe, en exceptant néanmoins les hommes, on ne ramafferoit pas une pareille fomme. Et je ne parle pas feulement de ces tems malheureux, où cette Province fut entiérement ruinée par les Rois de Macédolne, & encore plus par les guerres civiles; mais même de nos jours, où cependant les Péloponésiens, vivant dans une parfaite union, font dans l'abondance de toutes choses. Ce que l'avance ici, ce n'est pas fans raifon. En voici la preuve. Il n'y a personne qui ne scache que quand les Athéniens, pour faire avec les Thébains la guerre aux Lacedémoniens, envoierent dix mille hommes & équipérent cent galères, on ordonna qu'il se seroit une estimation des terres, des maifons, & de tout le reste des biens de l'Attique, pour lever ensuite l'argent nécessaire aux frais de la guerre. La chose fut exécutée, & l'estimation ne monta en tout qu'à cinq mille sept cens cinquante talens. Après cela peut-on douter de ce que je viens d'avancer du Peloponése?

Que l'on ait tiré alors de Mégalopolis plus de trois cens talens, c'est ce que l'on n'auroit ols affirers, quelque envie que l'on eut d'exagérer se chofes. Car il est confiant que la plipart des libres & des ciclaves et configure de l'experience de réplique, lelon Phylatque est-même, les Mantiniens ne cédent aux peuples d'Arcadie ni en fotces ni en richestes. Cependant après que lear vittle que teé prife, quojque perfonne n'en su foto. Xe qu'il ne fui pas ailé aux habitans, de rien cacher, tout le butin, en comptant mème les hommess, ne passe pas trois cela rétins.

Ce qu'il affure au meme endroit elt encore plus furprenant, que dix

jours avant la bataille, il vint un Ambassadeur de la part de Ptolémée dire à Cléoméne, que ce Prince ne jugeoit plus à propos de lui fournir de l'argent. & qu'il l'exhortoit de faire la paix avec Antigonus; one celui-ci après avoir entendu l'Ambassadeur, jugea qu'il falloit au plutôt donner la bataille avant que cette nouvelle parvint aux oreilles de l'armée, parce qu'il ne croioit pas pouvoir par lui-même paier ses troupes Or si dans ce tems-là il avoit eu six mille talens, il auroit surpasse Ptolémée même en richesses quand même il n'en auroit eu que trois cens. c'auroit été autant qu'il en falloit pour foutenir tranquillement la guerre contre Antigonus. Notre Historien n'y pense donc pas, lorsqu'après avoir fait Cléomène si puissamment riche, il le met en même tems dans la nécessité de tout attendre du secours de Ptolémée. Il a commis grand nombre de fautes pareilles par rapport au tems dont nous parlons, & dans tout le cours de fon ouvrage Mais ce que nous venons de dire fusfit pour en faire juger, & d'ailleurs le dessein que je me suis d'abord propose ne me permet pas d'en relever davantage.

### CHAPITRE XIII.

Irruption de Cléoméne dans le païs des Argiens. Détail des forces de Cléoméne & Antigonus, Prélude de la bataille. Disposition des deux armées.

A Pres la prise de Mégalopolis, pendant qu'Antigonus passoit son A quartier d'hiver à Argos, Cléomène au commencement du Printems affembla fes troupes, & leur aiant dit, pour les animer à bien faire, tout ce que les conjonctures demandoient, il se jetta sur le pais des Argiens. Il y eut bien des gens qui regardérent cela comme une témérité, parce que les avenues de la Province étoient bien fortifiées. Mais à penser juste, il n'avoit rien à craindre, & il fit en homme sage. Les troupes d'Antigonus congédiées, il étoit aifé de juger premièrement qu'il pouvoit fans risque fondre sur le païs, & que quand il auroit fait le dégât jusqu'au pied des murailles, les Argiens, sous les yeux desquels cela se passeroit, ne manqueroient pas d'en savoir mauvais gré à Antigonus, & d'en faire des plaintes améres: que si Antigonus pour calmer le murmure du peuple fortoit de la ville & hazardoit une bataille avec ce qu'il avoit actuellement de troupes, Cléomène avoit tout lieu de croire qu'il remporteroit aisement la victoire: qu'au contraire, si Antigonus demeuroit dans fon premier dessein & restoit tranquille; fon irruption aiant donné l'épouvante aux ennemis, & inspiré de la confiance à ses troupes, il pourroit sans danger se retirer dans son pais. Tout cela ne manqua pas d'arriver comme il l'avoit prévû. Les Argiens ne Ll 3

pairent voir fans impatience leur païs accasé; allemblés pas troupas; ils blimoient hautement la coinduité d'Antigonus. Ce Prince en grand Capitaine ne voulant rien entreprendre qu'avec bonne ration, se tint es repos. Cléomène fuivant fon projet ravage le pais, & par-là jette l'épouvante parmi les ennemis, encourage se troupes contre le péril, &

Détail des forces de Cléoméne & d'Antigonus.

retourne dans fon pais fans avoir eu rien à fouffrir. L'Eté venu, les Macédoniens & les Achéeffs étant fortis de leurs quartiers, Antigonus se mit à la tête de son armée, & s'avança vers la Laconie. Il avoit avec lui une phalange de Macédoniens composée de dix mille hommes, trois mille rondachers, trois cens chevaux; mille, Agrianiens & autant de Gaulois; des étrangers an nombre de trois mille fantassins & trois cens chevaux; autant de fantassins & de cavaliers du côté des Achéens, tous hommes choifis; mille Mégalopolitains armés à la façon des Macédoniens, & commandés par Cercidas, un de leurs Citoiens. Les allies étoient, les Béotiens au nombre de deux mille hommes de pied & deux cens chevaux; mille piétons & cinquante chevaux des Epirotes; autant d'Acarnaniens, & feize cens Illyriens que commandoit Démétrius de Pharos, en forte que toute cette armée montoit à vingt-huit mille hommes de pied & douze cens chevaux. Cléoméne s'attendant à cette irruption, avoit fortifié tous les passages par des gardes, des fosses & des abattis d'arbres, & avoit mis son camp à Sélafie, ajant environ vingt mille hommes. Il conjecturoit fur de bonnes raisons que ce seroit par la que les ennemis s'efforceroient d'entrer dans le païs: en quoi il ne fut pas trompé. Le détroit est formé par deux montagnes, dont l'une s'appelle l'Eva & l'autre l'Olympe, Le fleuve Oenus coule entre les deux, & fur le bord est le chemin qui conduit à Sparte. Cléomène aiant tiré une ligne devant ces montagnes avec un retranchement, posta sur le mont Eva son frère Euclidas à la tête des alliés. & se mit lui sur le mont Olympe avec les Lacédémoniens & les étrangers. Au bas le long du fleuve des deux côtés il logea de la cavalerie avec une partie des étrangers.

Antigonus en arrivant voit que tous les paffages étoient fortifies, & que Cléomien avoit alligné avec tant d'habileté les bons poftes aux parties de fon armée les plus propres à les défendre, que fon camp reflembioit à un gros de foldats fous les armes & prête à combattre; qu'il n'avoit rien publié pour se mettre également en état d'attaquer & de de fendre; qu'enfin la disposition de fon camp étoit autili avantageus que les approches en étoient difficiles. Tout cela lui fit perdre l'envie de tenter l'ennemi, & d'en venir fil-tôt aux mains. Il fut camper à peu de diflance, & se couvrit du Corgyle. Il refla la pendant quelques jours à reconnoître la fituation des différens postes, & le génie des nations qui composient l'armée ennemie. Quelques lois il faioti mine d'avoit certains dell'eins, & tenoit en suspices les ennemis fur ce qu'il devoit exécuter. Mais comme lis étoient par tout fut leurs grades, & que tous

les côtés étoient également hors d'infulte, enfin l'on convint de part & d'autre qu'il en falloit venir à une bataille décifive. Il plut à la fortune de mettre aux mains ces deux grandes armées, qui ne cédoient en rien l'une à l'autre.

Contre ceux qui étoient au mont Eva, Antigonus fit marcher les Dispossi Macédoniens armés de houcliers d'airain, & les Illyriens par cohortes tion des alternativement. Cette première ligne étoit conduite par Alexandre mées. fils d'Acméte, & Démétrius de Pharos. La feconde ligne étoit d'Acarnaniens & de Cretois. Derriére eux étoient deux mille Achéens tenant lieu de corps de réferve. Sa cavalerie, il la rangea fur la rivière, pour l'opposer à la cavalerie ennemie, & la sit soutenir de mille piétons Achéens & d'autant de Mégalopolitains. Pour lui prenant les étrangers & les Macédoniens, il marcha vers le mont Olympe pour attaquer Cléomène. Les étrangers étoient à la première ligne. La phalange Macédonienne fuivoit partagée en deux, une partie derriére l'autre; parce que le terrain ne lui permettoit pas de s'étendre fur un plus grand front. Le signal donné aux Illyriens pour commencer l'attaque au mont Eva, étoit un linge qu'on devoit élever proche du mont Olympe, parce qu'ils avoient passe le Gorgyle pendant la nuit, s'étoient attachés au pied de la montagne. Pour les Mégalopolitains & la cavalerie, c'étoit une cotte d'armes de couleur de pourpre qu'on éleveroit en l'air d'auprès du Roi.



# 

#### CHAPITRE XIV.

#### Bataille de Sélasie entre Cléomène & Antigonus.

Oorfque le tems de l'attaque fut venu, que le fignal eut été donn à aux Illyriens, que chacun eut été averti de ce qu'il devoit faire, tous se montrérent & commencérent le choc au mont Eva. Alors les armés à la légère qui avoient d'abord'été joints à la cavalerie du côté de Cléomène, voiant que les derrières des cohortes Achéennes n'étoient pas couverts, vinrent les charger en queue. Ceux qui s'efforçoient de gagner le haut de la montagne se virent alors fort presses & dans un grand péril, menacés en même tems de front par Euclidas qui étoit en hant, & chargés en quenë par les étrangers, qui donnoient avec fureur. Philopæmen comprit le danger, & prévoiant ce qui alloit arriver, il voulut d'abord en avertir les Chefs; qui ne daignérent seulement pas l'ecouter, par la raison qu'il n'avoit jamais commandé. & qu'il étoit fort jeune. Alors aiant mis le feu fous le ventre à ses Citoiens, il fond avec impétuolité fur les ennemis. Les étrangers, qui chargeoient en queuë, entendant les cris & voiant la cavalerie aux mains, quittérent les Illyriens pour courir à leurs premiers postes & secourir la cavalerie de leur parti. l'endant ce tems la les Illyriens, les Macedoniens & ceux qui avec eux étoient à la première ligne, débarraffés de ce qui les arrêtoit, montérent hardiment & avec confiance aux ennemis. Cela fit connoître dans la fuite, que si l'attaque reuffit de ce côte-la, on en eut l'obligation à Philopæmen. On dit à ce fujet qu'après l'action Antigonus aiant demandé à Alexandre, qui commandoit la cavalerie, pourquoi il avoit commencé le choc avant que le fignal fût donné; & celuici aiant répondu que ce n'étoit pas lui, mais un jeune foldat de Mégalopolis qui avoit commencé contre ses ordres, il dit : ce jeune homme en faififfant l'occasion s'est conduit en grand Capitaine, & vous Capitaine vous vous êtes conduit en jeune homme. (a).

· (4) Ce feune homme en faififfunt l'occasion s'est conduit en grand Capitaine & vous Capitaine vous vous êtes conduit en jours homme. ] On est quelque fols plus redevable, dit un Auteur éclairé, du gain entier d'une bataille à l'adresse d'un inconnu, qu'à l'expérience & aux foins des premiers Officiers. Le Général profite de l'obscurité des personnes intelligentes dans le métier, & s'attribue tout l'honneur de plusieurs choses ausquelles il n'a pas souvent la moindre part. Il y en a même qui cachent autant qu'ils peuvent les fervices de ceux aufquels ils doivent les desfeins & les fuccès de leurs entreprifes. Cela ne s'est que trop souvent remarqué. & particuliérement de nos jours Nous avons vû de simples Capitaines subalternes être la cause de grands événemens, fans que le Général en ait appris un feul mot 4 la Cour, ni rien fait pour eux. Ils n'en ont pas même fait honneur aux Officiers Généraux de leurs armées, lorfqu'ils ont eux feuls accéléré ou remporté la victoire. Je ne vois rien de plus indigne que cela , ni de moins foutenable; pulsque toute une armée est témoin des actions de ces gens-là, on ne manque jamais de gens qui rendent justice au mérite. Voici Antigonus qui attribuế tout ce qui arriva d'heureux à la gauche à Philopœmen, un fimple Capitaine de cavalerie Quel plus bel éloge que celui de dire à Aléxandre, que ce jeune homme en faififfant l'ore afins, maigré les ordres contraires , s'eft conduit en grand Cabitaine, &? vous Capitaine vous vous êtes conduit en jeune horsme? c'est-à-dire, en Officier sans expérience.

J'al rapporté dans mon fecond Tome un bel endroit de Sylla, qui démontre visiblement la grandeur d'ame & la mignanimité de ce fameux Général Romain. On ne fauroit trop le répéter, & le ferois prefque centé de le faire afin que coux qui liront mon Livre, & particulièrement les Grands du monde, qui sont néa pour être un jour 4 la tête d'une armée, ne tombent pas dans le défaut de ceux qui cachent, comme beau meurtre les actions des Officiers de leur armée, aufquels ils font fouvent redevables de leurs victoires, fans falear glotre bien loin de l'abaiffer. M. de la Rochefoucault a raifon de dire, que c'eft en quelque choie fe donner part aux belles aftions que de les louer de bon cœur: à plus forte raiforun Général d'armée. Je ne vois rien de plus grand & de plus digne d'un cœur magnanime, que de publier les actions & les fervices qu'on lul a rendus dans certaines entreprifes. Qu'en coûte t-il à sa gloire? On ne pent pas pour cela attribuer à d'autres l'honneur du fuccès & de l'exécution, parce que la meilledr avis devient inutile, fi le Général auquel on le donne n'est pas capable d'en faire usage.

Dans la guerre de Spartacus, que Craffos défie avec tant de gloire, on vit Pompée s'en attribuer tout l'honneur, quoiqu'il n'y cût pas la moindre part, & qu'il ne se fût pas même trouvé à cette bataille, finon qu'il rencontra en fon chemin en venant au secours de Crassus quelques misérables reftes de fuiards qu'il défit fans pelne. Ce Pompée. le plus grand larron de l'honneur & des actions d'autrui qu'aucon de l'antiquité, n'aprefoue jamais rien fait ou 'il ne le dût à quelou'un de fes Lieutensns, ou à quelque Général qui avoit le premiet défriché le champ C'étoit un homme vain, plein d'oftentation qui méprifs éternellement les fervices des autres, & qui rappelloit à lui feul toute la gloire des bons succès Je lui al reproché ce dé-saut dans mon Livre des Neuvelles Découvertes sur le Guerre. Plutarque le traite très-mal, & Ciceron encore plus. Pempie, dit l'Auteur Grec , aiant heurenjement rencontré ceux qui s'étoient enfuis de la batatile, il les mit en pièces: de forte qu'il ecrivit fur le champ nu Senst , ., que Crassus avoit bien " défait en bataille rangée ces fugitifs , mais que la racine de ceste guerre, c'ésoit lui feul qui l'avoit coupée". Voilà une impudence infunportable, & une action bien indigne. Le bon eft qu'il fut crû à Rome, mais uniquement de la populsee & desSénsieurs du people, c'eft à dire, auffi fots que lui 1.4-leffus M. Dacier lait une remarque qui entrera toute entiére ici tani elle me piatt. Il paralt étrange , dit.Il , que Pompee , pour avoir poir qu'en leur rendant juftice ; & en feur procu- acheve de defatte ces fugitifs , que Craffus venoit de rant les graces dont ils font dignes, ils reevent battre, ait voulu s'attribuer la gieire d'avoir termiEuclidas voiant les cohortes venir à lui, ne pensa plus à se servir de l'avantage du poste qu'il occupoit : au lieu qu'il falloit venir de loin au-devant des ennemis, fondre fur eux, rompre les rangs, reculer petit à petit, & gagner ainli fans danger la hauteur. Par cette manœuvre il cût jetté la confusion dans les rangs des ennemis, il les cût empêché de faire usage de leurs armes & de leur ordre de bataille, & avantagé comme il l'étoit par la situation des lieux, il les eût entiérement mis en fuite. Mais se flattant que la victoire ne pouvoit lui manquer.

né cette guerre , qui n'étoit plus rien. Mais c'eft it le caraftere des ambitieux , ils cournens tout à leur profit, & les actions mêmet des autres, encore fe plaignent ils qu'on ne let loue jamais affes. On en voit fouvent des exemples. Pompée auroit eu plus d'honneur à laisser à Crassus la gloire qui hil étoit dhe, & il méritoit que le Sénat lui sépondit ces mots de Térence:

Labore alieno magnam partam gloriam. Verbis sape in je transmoret qui habet salem, Qual in te eft.

Le grand Turenne avonoit lui-même qu'il avoit dù la gloire de plusieurs entreprises importantes & de très-difficile exécution aux gens du pais & 1 de fimples Officiers de son armée, ausquels il en faifoit tout l'honneur, & aufquels il donna toujours des marques de fa reconnoissance par le soin qu'il prenoit de leur fortune. Il étoit trop illustre par lui-même. & trop juste pour trouver étrange qu'on, rendit juffice à la gloire des autres , & qu'on re je ne me trompe : au contraire tout l'honneur du pandît dans le public ce qu'il difait lui même pupliquement à la Cour & à l'armée, pour exciter chicun à blen faire. La gloire eff délicate & modefte, dit je no içai quel Auteur, plus eile eft fondée & plus elle s'éloigne de l'oftentation ; elle n'a besoin pour se soutenir que de l'éclat des ac-tions qu'elle fait faire. Les hommes ne sont pas toujours estimables par les vertus qu'ils font briller aux yenx du monde, on veut éprouver fi leurs actions partent d'un fond de raifon & d'horneur qui se soutienne également par tout. Il y a bien auffi des Officiers Géneraux qui n'ont fait fimplement que leur devoir, & exécuté les or Jres de leur Général, & qui cepandant s'attribuent le fuccès d'une batallle ou d'un combat fans y avoir même cu part. Cola est remarqué en plusieurs actions de la derniére guerte. Cette impudence est à peine concevable. Les Romains la laitfolent fi peu impunie, dit Polybe, qu'ils y attacholent une note înt famante; la chose leur parut de si grande conséquence, qu'ils faifoient mourir à coups de bâton (a) les foldats qui s'attribuoient de fauffes actions. Les armées font toujours bien fournies de ces fortes de gens Ecoutez les Officiers Généraux après

(a) Gerardi Sichterman de panis milit. Rom. Tome III.

la perte d'une bataille , il n'y en a pas un feul qui n'ait fait des choses surptenantes, & des actions qui ornerolent fort un roman, & cependant la bataille se trouve perdué. Ils rejettent toute la fau : te fur le Général, & l'on fç tit pourtant qu'ils n'ont rien compris dans fes ordres, ou qu'lls ne les ont pas exécutés, ou qu'ils n'ont pas fçû profiter des occasions qui naiflent nécessairement de l'exécution de ces ordres. Ces gens-là cuffent été punis du tems des Anciens; mais dans celui-ci toute la mauvaife humeur tombe fur le Chef. Je ne vois rien de moins équitable que cela.

La jalousie qu'un Général fait paroltte à l'égard de certains Officiers Généraux de son armée, qui fe diftinguent par leur habileté, par leur expérience & par des actions éclatantes, est toujours injuste, mais moins baffe que celle qui nous porte à cacher les fervices des Officiers particuliers. Il est des Généraux comme du Ministre d'un Princer tout ce qu'il fait de grand & de beau n'a jamais dimlnué la gloire du Mattre, dit Baltazar Gracian, fi "confeil retourne à la cause première, & parelle. ment tout le blame. La tenommée s'adreffe toujours aux premiers Auteurs. Elle ne dit jamais. cet homme a cu de bons ou de mauvais Ministres . mais il a été bon ou mauvais ouvriet. Il faut donc ticher de bien choifir les Ministres , puifque c'est d'eux que dépend l'immortalité de la réputation. On peut de même dire aux Généraux d'armées. choififez de bons Officiers Généraux, fervezvous de leurs avis, profitez-en & rendez-leur juftice, faites connoître qu'ils font dignes de plus grandes récompenses & de monter plus haut : car ce n'est pas peu de chose que d'e xeiter l'émulation parmit lesChefs d'une armée, c'est beaucoup gagnez encore que de la répandre dans toute une armée, & parmi les Officiers particullers. C'est rendre un très erand fervice au Prince que de les connoître. de s'en faire aimer. & d'avoir une attention toute particul ére i lairevaloir leurs fervices & leurs actions. Un Général d'armée qui fait tout le contraire, est digne d'un mépris éternel, & ce qu'il y a de pis, c'est qu'il abbat le cœur de ses troupes , & rien ne les réjouit davantage que de le voir tomber dans quelque ru le mortification. Les mauvais Généraux font sujets à ces défauts-là, parce

M m

il fit tout le contraire de ce que je viens de dire. Il resta sur le sommet où il avoit été d'abord posté: croiant apparemment qu'on ne pouvoit laisser monter trop haut les ennemis, afin de les faire fuir ensuite par une descente roide & escarpée. Cependant il n'en sut rien. Au contraire comme il ne s'étoit pas gardé de terrain pour reculer, & que les cohortes approchérent entières & en bon ordre, il fe vit enfin si serré qu'il fut obligé de combattre sur la croupe même de la montagne. Ses troupes ne foutinrent pas longtems la pefanteur de l'armure & de l'ordre de bataille. Les Illyriens aufli-tôt se mirent en état de combattre. Mais Euclidas, qui n'avoit de terrain ni pour reculer ni pour changer de place, fut bientôt renverse & obligé de prendre la fuite par ces descentes roides & escarpées, qui achevérent de mettre son armée en déroute.

Pendant ce tems-là la cavalerie étoit aux mains. Celle des Achéens fe battoit vivement, & fur tout Philopæmen, parce que cette bataille devoit décider de leur liberté. Celui-ci eut dans cette action un cheval tué fous lui, & combattant à pied il reçut un coup qui lui tra-

verfa les deux cuiffes.

Au mont Olympe les deux Rois firent commencer le combat par les armés à la légère & les étrangers, dont ils avoient environ chacun cinq mille. Comme l'action se palloit sous les yeux des deux Rois & des deux armées, ces troupes s'y fignalérent, foit qu'elles combattiffent par parties, foit que la mélée fut générale. Homme contre homme, rang contre rang se battoient avec la dernière opiniatreté. Cléomène voiant que son frère avoit été mis en fuite, & que la cavalerie qui étoit dans la plaine commençoit à plier, il crament que l'armée ennemie ne vînt fondre fur lui de tous les côtés, & le crut obligé de renverser tous les retranchemens de fon camp, & d'en faire fortir par un côté toute fon armée de front. Les trompettes aiant donné aux armés à la légère le

tune les laitle là, on ouvre les veux, on les remercie. & chacun en dit ce qu'il en penfe.

Puifque nous fommes en train fur cette matiére, il faut l'épuiser. Les Princes guerriers qui commandent leurs armées, ne sont pas toujours exemts de folblesses & d'Injustices, Philippe Rol de Macédoine, & pére d'Alexandre le Grand, en étoit très-bien fourni. Démosthène dans ses haranques n'a pas négligé cette passion de jalousie. Si quelques uns de fon armée fe distinguent par leurs allions , dit-il , aufi-tie le Monarque jaioux les éloigne de sa perjonne. Sa jalousse à cet égard paroif-tolt visiblement; quolqu'il n'oubliatrien pour la couvrir & pour la cacher. Ceux qui se distinguolent le plus parmi fis Généraux, étoient affurés d'être les plus maltraités & les plus mal auprès Je lui. Je ne sçal si j'ai rapporté ailleurs certain passage de Polyen, qui dit que se Prince avousit qu'il étoit plus touché du fucces d'un firatogeme que

qu'ils font vains & préfomptueux ; & lorfqu'ils fe du cain d'une hazeille. L'houseur du firatagéne. iont fait connottre tels qu'ils font, & que la for- difoit-il, m'est unievement du , su lieu que i'al à partager la gloire du combat avec mes foldats & mes Capitaines. L'on pout dire qu'Alexandre ne lui cédoit nullement en matière de jaloufle. Il ne pouvoit fouffrir dans Perdicas, dans Lifymachus, dans Seleucus, dans Antigonus, dans Attalus, les qua-Iltés militaires qui leur attiroient l'estime de toute l'armée. Leur valeur faifoit ombrage à la fienne, le fuccès des entreprifes dant l's étoient chargés étoit une diminution dans fa qualité de gran ! Capitaine; enfin toute vertu guerrière, toute profpérité un peu trop marquée, toute réputation trop étendue lui faifoit de la peine & l'empêchoit do dormir; au lieu que les autres repofent tranquille. ment à l'ombre des trophées & de la vertu de leurs Généraux, qu'ils respectent, qu'ils chérissent & qu'ils couronnent autant qu'ils peuvent. Tel fut toujours Louis le Grand, qualité admirable, & qui n'est pas une des moindres de fa vie.

fignal de fe retirer de Pefjace qui étoit entre les deux camps, les phalanges s'approchent avec de grands cris de part & d'autre, tournent leurs fàrilies & commencent à charger. L'action fut vive. Tantôt les Macédoniens reculoient preffes par la valeur des Lacédémoniens; tantôt ceux-ci étoient repouffés par la pefanteur de la phalange Macédonienne. Enfin les Lacédémoniens avec cetre violence qui lât la force de la phalange doublée, les chafferent de leurs retranchemens. Ce fut une déroute générale, une grande partie des Lacédémoniens furent utés, le reffe prit la fuite en defordre. Il ne relta autour de Clèomène que quelques cavaliers, avec lesquels il fe retira à Sparce; de la des que la nuit fut venue, il décendit à Gyrium, où il s'embarqua fire les vailleaux, qu'il faifoit tenir prêts depuis longtems, & fit voile avec fes amis à Alexandrie.

Antigonus entra d'emblée dans parte. On ne peut sien ajouter à la douceur & à la générolité dont il ufa envers les Lacédémoniens. Il remit leur République dans l'état où leurs péres la leur avoient laiffice, à peu de jours après, fur la nouvelle qu'il reçut que les Illyriens s'étoient gietés fur la Macédoine & la ravageoient, il en partit avec toute fon armée. Ainfi fe termina cette grande affaire, Jorfqu'on s'y attendoit le moins. Ce fort là les jeux ordinaires de la fortune (a). Si Cléomére

(a) Ainfi fe termina cette grande affaire, lorf-qu'an s'y attendait le moins. Ce fant là les jeux or-dinaires de la fortuna. ] De la saçon dont Polybe s'explique, ne diroit-on pas qu'il dépendoit de Cléomene de refuser le combat? Il le sembleroit d'abord par ce passage, enfin l'on convint de part & d'autre qu'il en falloit venir à une bataille dicifive, Mais pour cola il falloit que Cléoméne se sut determiné à fortir de fes retranchemens, ce qui na paroit nulle part dans le détail que Polybe fait de cette bataille. L'on voit au contraire que Cléomêne ne fortit de ses lignes, que lorsqu'Antigonus étoir au moment d'y entrer, & que les affaires écolens réduites à l'extrémité ; comme il craigu's, dit l'Autour, que l'armée ennemie ne vint fondre fur lui de tous les estes, par mu defaite de la droite, il fe crut oblige a renverfer tous les retranchemens de fon camp , & d'en faire fort ir par un côté toute jon armée de front. Il falloit donc qu'Antigonus eût attaqué les retranchemens de Cléoméne, puifque celui-ci dans l'extrémité où il fe trouvoit voulut tenter la fortune L'Auteur ne dit pas que les Lacédémoniens fortirent de leurs retranchemens, il fembleroit pourtant qu'Euclidas en vrai étourdi en fût forti. La description de cette bataille est fort embarrasses, du moins aux deux alles : car pour ce qui est du centre , où étoit la cavalerie . on ne voit pas qu'on fe fût retranché de co coré-là. Pour suol je crois qu'Euclidas fut

Rarcé dans fes retranchemens , & qu'il pouvoitemcore combattre en profitant de la hauteur qu'il avolt fur l'ennemi; mais il s'en alla comme fait tout mauvais Général qui ignore fes avantages, autant par fon ignorance que par fa lácheté, & celle d'Euclidas no pouvoit être plus grande.

S'il dépendoit de Cléoméne de trainer la guerre en longueur, & de ne point hazarder une affaire générale, qui décide toujours du fort du vaincu. & fur tout lorfqu'il eft plus foible d'un tiers comme Cléomène, il comba fans doute dans une l'auto impardonnable. Comme Plutarque n'a fait que fuivre Polybe, fon autorité ne prouve rien, non plus que celle des autres qui l'ont fuivi en queud fur un rapport unique. Véritablement il paroit par ce que dit Polybe en deux endroits , qu'il dépendoit de Cléomène d'éluder le combat. Mais lorfque je le vols fortir de fes retranchemens avec tout ce qu'il a de forces sprès un rude combat, qui ne put se passer qu'à l'attaque de ses lignes, j'avou que je suis fort balance dans mon sentiment. Pasfons le passage de Polybe sur la fortune, elle lui oun un mauvais tour. L'enpeut prefque affirer, dit Plutarque dans lavie d'Agis & de Cléoméne que fi ces courriers qui pottérent la nouvelle à Antigonus qu'une armée de Barbares jointe aux Illyriens étoit entrée dans la Macédoine, fussent arrivés un moment avant le combat, & lui enffent rendu leurs lettres , il fe ferois retire fur l'heure , & eût reculé bataille de quelques jours, ou si retiré à Sparte il y est un peu attendu une occasion s'avorable de rétablir ses pertes, il se seroit maintenu dans la Roiauté.

A Tégée Antigonus remit encore la République dans son premier état, & en partit deux jours après pour Argos, où il arriva autems que l'on célébroit les jeux Neméens. De la après avoir reçù de la République des Achéens en général & de chaque ville en particulier tout ce qui pouvoit immortalifer da gioire & son nom, il s'avança à grandes

merit heiffi hi to Arbiens. Mais la feriume, qui decide dei hui presson of piletes. Q di un decide faprara per un frui petit influen, qui claus manquel producti dat estemanou tanz certateria, marquem ertte excellen qual off la poist V la ferce d'un fiest marque. Voil bison de la morale de fortune que mona. Aucur, qui rislonne fouvent for fenichemen tracquement. Voil bison de la morale del fortune que mon Aucur, qui rislonne fouvent for fenichemen tracquement. Voil bison de la morale de toute de fortune que mon Aucur, qui rislonne fouvent for fenichemen tracquement de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota del fenica de la fenica de mis a Marcholoni. Si Artiquota del fenica de la fenica de la fenica del fenica d

Pompée avoit raifon de ne vouloir rien hazarder contre Céfar, & de trainer la guerre en longueur, parce qu'il fentoit bien qu'il alloit fe ruiner dans la Theffalle faure de vivres: car bien qu'il fût plus fort que Cefar, Il voloit bien que fon ar mée n'étoit pas fi aguerrie que celle de son Antagoniffe. Il fentoit plus encore dans le fond du co ur qu'il avoit en tête un Guerrier au dessus de Jui par son habileté & par son courage. Il donna batallle à Pharfale, où il fit voir qu'il n'étoit pas moins malhabile Général que son ai mée étoit mauvaife; bien différent de Cléomène, qui étoit plein de valeur & entendu, à la tête encore de foldats braves & aguerris; mais il falloit que celui qui commandoit fa droite lui reffemblat dans ces qua lités, au lieu qu'il n'en eut jamais aucune. " Caf-, fius & Brutus , sit Mentague (a) achevérent de " perdre les reliques de la romaine liberté, de la-, quelle ils étoient protecteurs , par la précipita-, tion & témérité , de quoi lis se ruérent avant le n tems & l'occasion. A la journée de Serifoles M. d'Anguien effaia deux fois de fe donner de l'é-" péc dans la gurge, defefpere de la formine du , combat , qui fe porta mai à l'endroit où il étols ,-.. & cuida par precipitation fe priver de la jouif-, fance d'une fi belle victoire. J'al vû cent " lièvres le fauver fous les dents des levriers.

Aliquis carnifici fue fuperfles fuit. (b)
Mutta dies variufque labor mutabilis avi,
Retruite in melius, muttas alterna revijens
Lufis, 18 in folidorurjus fortuna locavit. (c)

(a) Liv. II. ch. 3. (b) Sen. epifl. 23. (c) Æn. I.

Cela n'eff pas arrivé à l'infortuné Cléomène, if continua de l'être jufqu'à la mort. S'il ne se sue pas embarqué pour l'Egypte, & qu'il se fût même livré à fon vainqueur, tout plein de générofité & de grandeur d'ame, il eut fans doute mieux fait, Nous raconterons en son lieu ses triftes & malheureufes avantures, qui tiennent prefque du roman-Je m'étonne que nos Poêtes dramatiques n'en aient pas fait un fujet de l'ragédie, rien n'étoit plus aifé que de lai trouver une mattreffe, & fur tout à Alexandre. Chacun fait combien cette ville fut fécunde en coquettes, & de celles dont les bons tours ont palle julgar a nous. Nous ignoron, ceux des l'ourgeoifes, qui ne le cedoient point à leur Reine. Là dans un païs où la coquetterie avoit fes rempies & fes autels, & où la iète-des maris étoit offerte en facrifice, celle des Rois n'en étoit pas plus exente que celle du moindre des fujets. Cléopatre entr'autres savoit de bons tours. César fe trouva pris dans les pléges qu'elle lui tendoit. & de laquelle it eut un enfant; mais il feur fecouer le joug de ses charmes & se remettre en liberté. felon la pratique des Guerriers habiles, qui favent furmonter leurs passions par d'autres beaucoup plus glorieuses. Il n'en sut pas ainsi d'Antoine avec la même Princeffe, qui fout fi bien enleffer fon amant de fes filets & de fes chaînes , qu'il y demeura comme un fot. Cette passion ridicule , indigne d'un grand Capitaine, & de tout Guerrier jaloux de la gloire, causa la perte de son honneur, de la réputation & de la vie, qu'il finit après l'extinction de l'une & de l'autre Belle fin en vérité. Ce qu'li y a de pis, c'est que de Guer-

rier intrépide il dévint très-liche & très-tff:miné, Voicz, je veus prie où m'a conduit cutte finnée, ce de Polybo@ qui fait le texte de cette note? A rien moins qui à no fercet filorique, que jufqu'ict, aucun de nos Hifforiens ne s'est aviit de nous apprendre, & fij pourrant bon nombre de gens ains le monde le favent; mals II yen a suffi une infinité qui l'ignorent, & par confesquent ce que je vais

dire mérite d'étre transfinis à la postérité.

Nos affaires le l'autre prenolent en si maturals train, que nous étions au moment de succombre de l'uscombre de l'uscombre

Journées vers la Macédoine. Il y furprit les lllyriens, les défit en bataille rangée. Mais es efforts qu'il fit en animant fes foldats & en criant pendant l'action, lui cauférent une perte de fing, I aquelle fit fivire de je ne fçai quelle maladie dont il ne releva point. C'étoit un Prince fin l'habileté & la probité duquel tous les Grecs avoient établi de grandes efpérances. Il laifla en mourant le Roiaume à Philippe fits de Démétrius. Je me fûis un peu étendu für cette guerre, parce que cestemsla touchant à ceux dont nous devons faire l'Hisfoire, 'ai eru n'il [ê.

pais Inford in Capitale du Rolaume. Je ne (qui in le grand Prince le grand el mode finel au Marté part le grand Prince le grand el mode finel au Marté partie du Quémoi. Le ne vide pas qui finel au Marté partie du Quémoi. Le ne vide pas qui fiya sittles voir define de prince le consecuence d'un douter un infrast mais je luis blem affine jusqu'a nouvel ordre d'extra douter un infrast mais je luis blem affine jusqu'a nouvel ordre d'extra notation qui lui lui qu'il ne s'avoire jusqu'a clusiel è au Martéabli diquagne avoire donc nouvel marché d'avoure. Selprour direc de loi s'échie habréchal de Fine ce, asquale M d'Hircoure en fic confédence, section form comment au river le mès river ce, asquale M d'Hircoure en fic confédence.

Le Rol fui dit donc , dans un entretien qu'il out avec lul, qu'il regardoit le Que'nol comme perdu des le moment que son armée couvroit Cambral, & qu'il ne croioit pas que Landreci sût capable d'arrêter long tems l'ennemi. Ma vie. Ind dit-il, a été trop glorieufe, & ma réputation trop nette pour en ternir l'éciat par une foiblesse Alon parti est pris, Marechal, je ne m'engagerai point dans un pass où l'on puisse me chicaner, & m'obsiger à ne rienfaire. Laprife de Landreei & l'entrée dans la Champagne me determinera, car c'est là le champ qui décidera de la fortune de mon Roiaume eu de ma gloire. Je fuis donc refo'u de me mestre à la ue ma geore. Je jui univ. reyu a ca ue meure a a tête de man oruce, ci de la comunander est perfen-ne. Je gaguerai la batalile, bu je me ferastuët en combottum. Je n'ai pas d'autre parti à prendrequé celui là ci est le pain hour ête, le pius govieux cit e pus digne de mos. Le Maréchal lui dit: "puisque " Votre Majefté s'y trouve abfolument réfolue, , je la fupplie de confidérer qu'elle me donne fa " meilleure cavalerte; qu'elle agrée, s'il lui plait, , que je ne lui fois point un Serviteur inutile, & so que je ne demeure pas les bras crofés fur le Rhin & fans rien faire. Votre Majefte combat-" tra à la tête de fon armée en Flandres je la rup-" pile très-humblement de me permettre de lui ,, amoner toute freavalerie, d'èrre @us auprès ,, d'elle les armes à la main de mourir ou d'avoir , part à la gloire, finous fortons victorieux. A , cela le Roi répondit: Je le veux Mareelial, foiez Dès que le Maréchai fut arrivé à fon armée du Rhin, il prit les mefures néceffaires, & disposa les chofes de telle sorte, qu'il pût brusquement jetter toute fon infanterie dans les places, & marcher droit en Champagne avec toute la hâte poffible à la tête de sa cavalerie. Dans cette situation il apprit par un trompette de l'ennemi, que le bruit s'étoit répandu que nous avtons été défaits à De-

parti, & fous prétexte de conferver les fourreges, il fit marcher toute fa cavalerie fur la route qu'il avoit dessein de prendre, avec ordre de comper jufqu'à nouvel ordre à certain endroit qu'il lui indiqua, pour avoir deux ou trois marches d'avance. La cavalerie marcha ; mais quelto fut sa surprise. torfqu'il vit le tendemain arriver le même tromsette dans fon camp avec une lettre du Général de l'armée Impériule, par laquelle il lui mandoit de ne pas croire que fon trompette eut vouiu lui en impofer fur ce qu'il lui avoit appris de ce qui s'étoit paffe à Denain ; qu'il en feroit ce qu'il fui plairoit : mais qu'il étoit obligé de lui apprendre qu'il étoit fort innocent, qu'il ne lui avoit rien dit que ce qui étoit public dans l'armée ; qu'il étoit bien aire de le tirer d'inquiérude, & de lui donner occasion de lut rendre justice; qu'il fouhaitoit de tout son cœilr d'être le premier à lui apprendre que non feulement nous n'avions pas été battus à Denain, mais qu'il avoit reçu avis que nous y avions remporté un très grand avantage, dont apparemment Il auroit bientôt la confirmation & le détail, & Il la recut le même four : ce qui changes toutes ics dispositions, comme la face des affaires de l'Europe.

Franchement i autols fort fouhaité pour la gloire du Roi, que le Maréchal de Villars eut été privé de celle de Denain, qu'il eût laissé prendre Landieci fans coup férir, & oue les ennemis fuffene entrés dans les plaines de la Champagne. Un grand Rol à la tête de fon armée, brave, enrendu, grand en tout. & simé de fes troupes, qui ne demandotent pas nieux que de l'avoir pour temoin de leur valeur, & des Généraux qui ne cédoient en rien à ceux de nos ennemis; que feroit il arrivé de certe affaire? Rien que la ruine entière de leurs forces, composées la piùpart de troupes sans expérience : car ce qu'ils avoient de vieux foldats avoit peri à Maiplaquet , ou dans les fièges qu'ils avoient faits; la faule réputation des fuccès précédens les foutenoient chose imaginaire : ni leurs foldate ni leurs Officiers ne valoient pas les notres; ce qui ne s'est que trop remarqué à Denain, & & aux fiéges qu'ils ont foutenus après cette action. Ils euffent été infailliblement délaits & tailles en pièces fans miféricorde, feur retraite fe trouvoit trop éloignée pour être affurée. Je veux

residuatile de même mécéfiaire, faivant mon premier defloin, de faire four clairementsquiel étoit alors frèst des Macédoniens de des Grees. 2 Versile même coms Protèmée écant morts, Protèmée Philopator lui fieceda. Après la mort de Seleuteus fils de Seleuteus Callincius, qu'on appelloit auill Pogon, Antiochus son frere regna dans la Syrie. Il riva à ces Rois quielque choie d'a peu pres-femblable à ceux qui après la mort d'Alexandre avoinne positied ces Roiaumes, c'élet-dire, que,

que les débris se fusient jettés 'dans les places les plus proches, ce qui n'étoit pas fort aile, en étoient ils moins perdus? Se ferole ou amuté à les y affiéger? On les étit seveilles de blos qués, pendant que le Roi eût marché aux places les plus avancées, qu'il eut trouvées entiérement dégarnies & fans troupes, comme le Maréchal de Villars trouva Dousi, bien que cette place füt degrande importance. Perfonnan'igno re qu'il n'y avoit que trois bataillons à Tournai, deux à Lille, un à Bethune, trois cens hommes à Saint-Venant, & prefque rien dans les autres lors de l'affaire de Denain. Le Roi les cht-il trouvées mieux garnles, & les gumifons fort réfolues après une victoire complette, décifive, & remportée par un Rol irrité & veinqueur d'un ennemi , qui chercholf bien moins la paix qu'on lui propoloit que la conquête imaginaire d'un Rolaume tel que la France? Il est certain que tout se fut soumis après ceue victoire. Je conclus de la que la prife de Landreci cut produit le bonheur & le falut de la France, & la ruinc entière des Alliés. Qu'on ne me dife pas que c'est ici une imagination semblable à celle de Tite-Live fur fa guerre imaginaire d'Alexandre le Grand contre les Romains , nulle-ment. Ceux qui connoissoient ce grand Roi , dont le règne aété fi mémorable par tant d'événemens & d'actions éclatantes ; coux , dis-je , qui le connoiffoient, penferont tout comme je penfe. Mais ce ne feront pas des Orateurs de toute espèce, & des Régens de Rhétorique dans leurs Pièces sono res, fastueuses & d'apparat; on seroit fortembarraffé de trouver dans ces fortes de Piéces le moindre éloge tant foit peu supportable. Qu'y trouve-ton qui puise contentr les esprits foitées? Bien eeu de chofes: des most, dos ternes empoulés, de grandes penfées, la piùpart faustes, quoique belles , fort approchantes du poctique , & très-dignes d'être tournées en Sonners on en Rolgrammes: enfin ils fe font tous épuifés à ne rien dire. Difonsi vial : me le permettra t on ? Il n'y a qu'un homme de guerre éclairé, qui est au fait des événemens, qui en a été le témoin, qui folt peutêtre capable d'en connoître le grand & le beau qui puille le louer dignement : je ne dis pas par fon éloquence, par la noblesse de son stile, par l'élevation de ses pensées & par la richesse des termes ; non il ne faut pas attendre cela de lui, mais par une noble fimplicité que la vérité reiève. & qui lui fort d'unique ornement. Il prendra fon Hiros par les endroits par où l'on doit toujours le prendre, parl'excellence & la conduite de fer guerres,

de ses projets, dans le détail de ses entreprises : il les accrochera les unes aux autres, & étalera en même tems fa profonde politique, fans jamais fe féparer des faits qui feuls louent. Les trois grandes guerres qui ont produit des évenemens si mémorables & que ce Monarque a fontenues contre toute l'Europe conjurée contre lui, font trois guerres au-dellus de tout ce qu'on peut imaginer de grand & de fur prenant : l'antiquité ne nous of-fre rien de femblable. Qu'on me le faffe voir A t-on jamais loué ce grand homme par les feuls faits?. En a-t-on fait connoître quelqu'un par ce qu'il y a de plus profond & de plus d'ene d'être admiré? Une perpetuelle prosperie est un grand sujet d'é-loge, je l'avoué; mais connoît on bleh le cœur & l'esprit d'un Héros roujours victorieux ? Il faut le voir dans l'adversité, envelopé & plongé, pour ainfi dire; dans un ablme dema'heurs & d'infortunes. Lagnerra de 1701, a falt connoitre l'ouis le Grand, je le reconnois digne de ce titre dès qu'il a scu foutenir la mauvaise sortune. Finiffons ceci par un paffage de Montagne (a), que je trouve admirable, fi je fuis capable de Juget

du grand & du beau.

" La bétife & la fageffe fe rencontrent en même point de fentiment & de résolution à la fonffrance des accidens humains : les faces nourmandent & commandent le mal, & les autres " l'ignorent. Ceux el font , par manlère de dire, , en decl'des accidens, & les autres en delà, lefquels après avoir bien pefé & confideré les qualités, les avoir mefurés & jugés tels qu'ils font, , s'élancent au deffus par la force d'un vigoureux ,, courage: ils les dédaignent & foulent aux pieds, ., alant une ame forte & folide, contre laquelle " les traits de la fortune venant à donner, il " eft force qu'ils réjailliffent & s'émouffent. , trouvant un corps dans lequel ils ne penvent , faire impreffion. L'ordinaire & moienne con-, dition des hommes loge entre ces deux extré-" mités, qui est de ceux qui apperçoivent les ,, maux, les fentent, & ne les peuvent fopporter. Louis le Grand ne s'est point trouvé dans

cette dernière sphère, mais dans celle des ames grandes & nobles, & ligiqua dernière moment de se vet. L'oscrois-je dire? Les étrangers ont mieux connu les vertus de ce grand bomme, ils l'ont mille sois plus admiré & plus rivéré one la plupart de ses Courtisans de des Grands de son Rolaume.

(a) Effais de M. stagne, Liv. L chap. 54-

comme Seleucus, Ptolémée Se Lyfumachus moustrement vers la cent vingt quatrième olympiade, ceux a mourtrent vers la cent trenteneuvième.

Après avoir jetté les fondemens de toute notre Hiftoire, & avoir montré dans ce Prénade en quel tenns, de quelle manière & pour quels se raifons les Romains, n'aiant plus iten à conquérir dans l'Italié, commenderent à étendre au depors leur domination, & oferent diffuter aux. Carthagnions l'emprie de la mer; après avoir encore fait connoître quel étoit alors l'état ou étoient les Grecs, les Macédoniens & les Carthagrionies propoles d'abord de venir, je veux dire à ces tems où les Grecs devoient entreprendre la guerre fociale, les Romains celle d'Anihal, & les Rois d'Alie celle de la Celefyrie, nous ne ferons pas mal de finir de Livre où finificut les événemens précédens, & où font morts les Princes qui en ont été les auteurs.

Sacraceacacacacacacacacacacaca

# OBSERVÄTIONS

Sur la bataille de Sélaste entre Cléomène & Antigonus.

ş. I

De la guerre des momagnes, qu'elle est très-dissicle & très-prosonde. Cléomène engage Antigonus dans cette sorte de guerre. Disposition des deux armées.

'Analyse de cette grande action me ménera un peu loin. Elle me sournit l'oc-Casion de traiter de deux grandes & sçavantes parties de la guerre, l'attaque & la défense des armées retranchées. Si je m'engageois de leut donner toute l'étendue qu'elles méritent, j'aurois trop à faire, mais c'est à quoi je ne m'engagerai pas. Je me bornerai feulement aux chofes qui ont rapport à cette fameufé action, & en examinant la conduite des deux Rois nous entrerons dans les deux parties de la guerre qui regardent l'attaque & la défense des armées retranchées dans les détroits & fur les hauteurs des montagnes. Je ne m'éloignerat pas de ces deux fujers, fuppofé que l'envie ne m'en prenne pas, car c'est autre chose dans les plaines. Les méthodes font autant différentes dans la défense & dans l'attaque, que les pais différent les uns des autres, C'est une chose qu'on doit bien remarquer. Chacune de ces deux parties de la guerre est fubdivisée en pluficurs autres: & les faits fur cette matière, dont cette Histoire est remplie, répondent à chaque partie. Nous serons en état de les traiter chacune en particulier. Nous irons véritablement des unes aux aurres par fauts & par bonds, cela ne peut être autrement. Il faut suivre mon Auteur; mais qu'importe par quel chemin, pourvû que nous allions au but, & que ce foir avec moins de peine, plus agréablement, & peut-être avec plus de fruit que si nons allions par une méthode, plus, fuivie & plus régulière, en prenant chaque partie felon fon rang? puisque les unes ne dépendent point des principes des autres, comme dans la Géométrie, "

Assur que d'entirer dans les fuines. El es riccoffiances de cetre grande journée, l'Adecup nous donne d'abord un écu des forois des deux Ros, il entre enfuire dans la del cription du camp retranché de Cléomène, qui el trour ce que l'habitet & l'expérience la plus configuence peuvent expérience de plus parlair dans cetra figuente prince de la guerre: je dis feyanne, car il no considére les différentes fostes de guerre, las différentes source qu'il ren el point de-plus difficile, de plus dique d'un grand géale que celle des monagnes, de quelque natureq u'il epuille érre! Il nipportent aufi qu'aux Cônéraux du premier ordre de s'en bien démêter, de quoiqu'un ne conomié, jamais mieux la capacité de l'échnéde du gelon de de seu soit que grande par pais de monagnes que dans autour la capacité de l'échnéde du gelon de de seu soit que de pais de monagnes que dans autour la mayer les partie de 1 échnem difficile en militair e n'el connué que de peu de perfonnes. C'eft ce que nous avons v'à dans la dernière guerre de 1701, fins remonter plus hau.

La guerre offenfive peur étre à portée d'un Général médiocre & courageux; dans coure aurre guerre que celle-ci, je doure qu'il puits januis bien réulir, le le bazard ne s'an méle. Dans cellé dont je visis parler, quant même il auroit en être un eunemai rebs-inférieur, & qui l'entendroit mieux que lui, il faudroit qu'il fuccombté contre le foible. Il air un devoir dire ce auerie e penfe de la guerre des monagnes ayun que d'en-

erer en matiére.

Cléomène, quoique brave & rivègentendu, de crut trop foible pour réfilter à Antigonus, & le combiette en rafie chapique. Es défenfite fun muiquer floure. Il fonça de bonne huure à étempare des politiques par où l'on cettre dans le pais de Sparte. Il fe campe fur les histouris de deux monagnes qui bordent Perireré de la valée de Selfafe qui verté dens la plaine, où Antigonus fe campa. Il voioit de fon camp l'order de la diffibition des troupes des encemes, de tous les mouvemens qu'ils pouvoiren faire dans la plaine, qu'il avoid devant lui. Le pode ne fufficir pas de lui-nôme pour le garantir des entreprifs de fon encemi, oui droit aunat habit de tentreprenta oue face de ville.

Ckloméne eur befoin de toure la prévoiance & de toure fon habileté pour le niertre en était de défenire ces prilièges, & de le mainenir dans fon polie. Il connolibit parfaitement le pais où les Macédoniens pouvoient pénérrer. Il fit rompre tous los chemins & les cathoits qui lui parurent pratiquables, tit au meranchement le long des deux monagenes, & n'oublis ir nie de touses les précautions que l'ar pur lui luiggérre. Affaré de ce côté lè, il fongea l'ortifier les deux monagnes fur lefquelles il avoit affis fon carup, & profine argand Capsinique de rous les savannees que la nature

re du terrain pouvoit lui offrir.

La rivière d'Oemis, qui roule fes eaux au milieu de la valée, & l'Evo & l'Olympe, le Éparoit de l'aure perit de fon armée. Il jette des pous pour communique de l'une à l'aure. Cette valée forme une plaine paragée par exter rivière. Il y polte fa cavalerie (2) (2), appuiée à l'une & à l'aure monagne, il entrolife cette exvalerie de pétons de fon infanterie (égére (4) (5), l'infanterie (6) (7) bords les retranchements des deux monagnes. Colle à peu de most a defeription du camp retranché de Cléoméne, & la disposition de ses troupes, qui su un fujer d'admiration pour Antigons.

Celui-ci ne fit pas moins comoture par fa conduite qu'il ne césoit pas en intelligence à fon ennemi, comme on le remarquera dans tout ce qui précéla & dans les fuites de cetet fameuté journée, qui ett bien moins confidérable par le nombre des troupes qui combattiernt des deux côtés, que par l'intelligence, la valeur & la bonne conduite des deux Rois. Les gens de guerre, comme ceux qui ne le font pas, verront ci el chefd'œuvre de l'antiquiré dans cette excellente partie de la ficience des arnies. Pour moi l'avourait de l'antiquiré dans cette excellente partie de la ficience des arnies. l'avouerai franchement que je ne vois rien dans les Modernes qui puisse entrer en paralléle avec ces deux grands exemples; car c'est purcment l'art, & non pas le nom

bre des combattans, qui illustre une action.

Le Pére Dom Bernard de Montfaucon, célébre par fon feavoir & par unt de beaux ouvrages dont le public lui est redevable, parmi quelques bamilles des Anciens, qu'il a inferées dans fon Livre de l'Antiquité expliquée, nous donne une traduction de la bamille de Sélafie, où Polybe s'est surpasse dans le narré qu'il en fait en vrai guerrier. Un homme de guerre le plus expérimenté n'auroit sçû mieux choisir. Cela me surprit dans un homme de sa prosession, dont il est rare que le goût soit tourné à ces sortes de choses amais le cessai bientôt de l'être, lorsqu'on m'eut appris que ce scavant Bénédictin avoit servi & fait trois campagnes dans les armées de M. de Turenne, avant que d'entrer dans son Ordre; ce qui sussit aux gens qui ont un grand sens, une grande lecture & beaucoup d'esprit, pour diftinguer entre plusieurs grands exemples ceux qui peuvent être au goût des plus habiles du métier. & orner un ouvrage tel que le fien, où j'ai fait mon cours d'antiquité autant que mes forces l'ont pû comporter.

Pour revenir à mon sujet, il me paroit qu'Antigonus se trouva fort incertain du succès de son entreprise à la vûe de ce camp fameux de Ciéoméne. Il se campe d'abord en préfence, & se couvre du ruisséau du Gorgile, qu'il mit devant lui. Il resta quelques jours dans fon camp (8) fans rien entreprendre, toujours dans l'incertitude & dans la crainte de manquer fon coup. L'affaire lui parut férieuse, & digne d'être examinée avec beaucoup de maturité avant que d'en venir à l'exécution. Il y trouvoit des difficultés infinies, & les obstacles de l'art plus grands que ceux de la nature; mais ils ne lui parurent pas infurmontables. Il prit fa réfolution en brave & habile guerrier, à qui les deffeins qui ne font que hardis ne paroiffent jamais au-deffus de fa capacité, de son courage & de sa prudence, qui est toujours la régle de sa conduite.

Antigonus observe avec une extréme attention la situation du camp des Lacédémoniens, la nature de leurs retranchemens, la diffosition & la distribution de chaque arme, la pente de la montagne, & tout le terrain pour aller à eux. Il léve fon camp pendant la nuit, & fait paffer l'Oenus à toute la droite, pendant que sa gauche resta en decà avec ordre de paffer le Gorgile & de s'avancer vers le pied de la montagne. en même tems qu'il en fait autant à fa droite. A la pointe du jour les deux armées se trouvérent fort près l'une de l'autre pour entrer en action. Voici l'ordre fur lequel Antigonus combattit du côté du mont Olympe, qui étoit la droite, où il se mit à la tête.

La première ligne de fon infanteric étoit composée des Macédoniens & des étrangers foudoiés (9) rangés felon la nature du terrain, dont la droite appuloit à la monragne, & la gauche s'étendoit jusqu'à la cavaleric (10) qui faisoit le centre de l'armée avec un corps de mille Achéens, & d'autant de Mégalopolitains parragés par pelotons

(11) d'en-decà comme d'en-delà de l'Oenus felon la coûrume des Grees.

La feconde ligne étoit formée de la phalange Macédonienne ; & comme le terrain ne lui permettoit pas de s'étendre fur un plus grand front, à cause des inégalités de la montagne à l'endroit où il jugea que Cléoméne scroit le plus grand effort, soit dans la défenfe, foit qu'il lui prit cuvic de fortir avec toutes ses sorces; après avoir répoullé les différens corps qui combattoient à la tête, comme il ne doutoit point que cela n'arrivât, il double une partie de la phalarge à la queue de l'autre en manière de Colonne (12) c'est-à-dire, qu'il la sit combattre sur trente deux de sile, corps impénétrable, disposée de la forte & contre lequel rien ne pouvoit résister qu'en se rangeant dans un Tome III.

ordre semblable. C'est dans cette ordonnance que l'armée d'Autigonus combattit. Comme le terrain étoit disserent à la gauche il changea quelque chose dans la disrossirion.

Les Macédoniens & les Illyriens (13) composione la première ligne; la seconde (14) doit formée des Acamaniens & des Crétois soutenus d'une réferre (15) de deux mille Anhéens, la cavalerie étoit épaulée d'un corps de mille fantallins, divisés par pelotons entre les diffances des elcadrons pour combattre avec eux.

Antigorius ouvrit l'action par la gauche, il ne le fit pas fans de grandes raifons, & ces raifons que nous allons déduire peuvent être d'une grande inftruction aux Géné-

raux d'armées qui peuvent en avoir besoin.

Comme ce grand Capitaine doutoir de la capacité de de l'expérience d'Euclidas, il jugea pur-la que le côte du mont Eva devoir être le plus foible, pulique ce n'ett pas una l'avanage du terrain, les fortifications de la valeur des foldats qui vous affurent la vétôtere, que la ficience, l'expérience de le counge de ceux qui les commandent. Ce n'étoir pourrant pas-la l'unique ration qui l'obligea à atraquer d'abord l'Eva, ai me pa-roit qu'il en ette d'autres qui n'étoiren pas moins fenties se moins des control qu'il en ette d'autres qui n'étoiren pas moins fenties se moins parquènes.

Comme l'élite des deux armées étoit du cité du mont Olympe, & que Cléonfine y étoit en perfonne, il ligas hie nqu'il y rouveroit une grande réfinere & que s'il teit repoull's il avoit lieu de craindre que fi gruche ne le découraget à la voié de quelque événement infiltre, & que elle n'arment avec moins d'offennec & mois n'adedri, au lieu qu'il évioit cet inconvépient û elle curroit la première en aéton; cer il eft exernis que la voié d'un paussif incrés était fait un effec contraire dans les routes qui défendoisne FEva, elles cuffent sugmenté de courage & de vigueur par l'avanage de celle de l'Olympe, et qui pouvoit tier à des conféquences ficheurles pour Antigonus, rendre les troupes de la gruche s'une parisé; la criotie, le troupée occupées au comba n'autroitent pas le tems de rédiéchir & de s'appercevoir de ce qui fe pafféroit autrepar.

Antigonus ne fut pas trompé dans les conjectures , peu s'en faltur que la victoire ne lui échapit par l'Impurdence de ceux qui ansuquérent le doc de refranchements les plus proches de la cavalerie de la droite de Cléoméne. Ce manyels fuecès fut sufficiés réparé par une plut grande imprutadence des armés à la légère, qui fontmoient cet-exaderie dont Philopement qui n'étoit alors que Capitaine de cavalerie & qui depuis un des plus fameux guerriers de la Gréce, sput bien profiter, car fais l'a-dreifé & le courage de cet habile Officier, Antigonia ne un pi girarchi figuale d'une entière défaire, ce qui edit inflaé fur fa droite, od la victoire fut longrems incertaire & for balancée.

#### €. 11.

Réflexions militaires fur cette fameuse journée. Fautes de Cléomène. Antigonus n'en fut pas excuppi.

Of the examine avec foin la conduite de Cléoméne, on ne verra rien qui ne foit digo, ed un gard Capiline: es il flut battus, on ne doit artibles for natheur qu'il l'Egocarne & à ha làchte d'Eladistes l'uns porce des reprodèse qui nous fervent fouveut de legons pour nous exciter à l'étuit de douver mêtire & pour utine, faire à l'avec nir, de l'aure nous courre d'une house éternelle. Il dépond de nous de nous rendre capibles de commander, mis la blainés coule dats le fing; il ne dépond pas de nous





ENE .

étère braves & courageux, à moins d'une irrupcion violence du rempérament. Encore in coup il ne dépend pas de nous d'être braves, mais il dépend de nous d'être habiles. Que cette maxime foit imprimée fortement dans la rête de ceux qui font nét pour la guerre, grande & peties, que les péres la répétent fins cellé à leurs enfans, comme faitoir le Maréchal de Biron aux fiens. Ce trait de morale militaire est venu un bout de ma plume. En profite qui voudra. Revenons à Clômoface.

On ne dolt pas moins l'eftimer grand Capitaine par fa défaite, qu'Antigonus par fa viétoire; mais la mauvaife fortune ne se judifie guéres qu'auprès d'un petit nombre de personnes intelligentes: les autres ne jugent que par l'événement, & ceux-la sont les

fots dont ce monde est tout rempli.

Un Chéreil ne peut-être par tout, il donne fas ordress c'eff à ceux qui en font chargés de voir à l'euil, & le sec-écuer de de fer régier Rolen le sime & les occasions de s'ils n'agillont conformément, c'eff fur eux que doit tomber tout le blâme. Cela etf fort bien, maisl's l'agit de la group of l'agit l'agit de la conformément, c'eff fur eux que doit tomber tout le blâme. Cela etf fort bien, maisl's l'agit de l'agont s'ils fint tous capables de donner de bons ordres, comme Cléonréne; il ne s'en trouve que trop qui prétendent s'ètre trouvés par tout ou l'on a bles nist fans y avoir pourtent été, ni dound reuten ordre pour blen agir, ou qui s'y trouveur par leazard fans rhen voir et ee qu'il faut fire de que dutures font fent mention dans les relations qu'ils evoolers à la Cours. Le l'Eucledas nu fri rien de tout ce qu'il devoit faire, la faute des armés à la légère pouvoir être alsément réparée, comme nous le dirons blemoûs.

Norre Anteur s'embarraffe extrémement dans fea réflexions fur Jes fautes d'Euclidas on ne feait fils se reranchemens jurned abord abandoneis, ou s'il n', pe a novile point, or Il elt évident que toute cette droite étoir retranchée comme la gauche, "Bucil-das vointe les cohortes veuir à lui, dil l'Auteur, pe pend pius à le ferrir de l'avan-muge du potte qu'il occupoit; au lieu qu'il failoit venir de loin au devant des cane-mis, fontier fier use de rompre les rangs, reculer petit à pecit, & reggerer ainfil a, hauteur fans danger." J'ai lieu de beaucoup foupconner que les retranchemens fuvere abandonnes, et qu'il Leufeis s'eun retrié fur la bauteur, il négliges encore d'en grevant abandonnes, et qu'il Leufeis s'eun retrié fur la bauteur, il négliges encore de non en prordu un el perud qui à la dermére extrémité, comme cela arriva à la droite de Cléomène. C'étoit la méthode des Romains. Les Commensaires de Céfar nous offrenu une foule d'exemples de exten naure.

Celui qui commandoit la cavalerie du cété d'Euclidas, commit une fauxe Impardonmable, quoiqui affice ordinnie nus gens fina sexpérience; il fe privé an feccurs de l'infianterie légére pour l'envoier contre ceux qui combattoient fur la hauteur la fa droite, quoiqu'il cèt l'ennemt à deux pas de lui de pret à le charger. Cétolt l'averrié de profiere de l'occafion, de cêt à quoi il ne manqua pas. Alexandre qui la commandoir neur pourant pas l'eliprit de s'appercevoir de la bebre de fon nemni, ou s'ill'apperqu'il l'on dira de lui comme de bien d'autres, que la prudence excéda de beaucop fur le courage. Philopecten, qui vite une le perit do l'infinencré de la gauche à étoi précipiète per fon impredence contre les trantes à la légère de Cicomiene, qui la permoient à doc de contre en crisgin les conféquences; il soult a daord averité ins Châfs, qui 
ne doigneme par l'enuire soult de l'entre de l'entre de l'appert de l'entre de l'entre de l'appert de

#### 84 HISTOIRE DE POLYBE;

Un Officier brave & entendu, qui voir les affaires en péril par l'ignorance & le pea de courage de celui qui les commande, est en droit de dire fon fentiment, lorsqu'il voir qu'on néglige le parti qu'il faudroit prendre en certaines occasions, & de faire ce qui dépend de lui, s'il n'est point écouré lorsqu'il s'agit du falut commun; c'est ce

que Philopæmen ne manqua pas de faire, & il en fut loué du Général.

Agefilis (a) difoit que dans les cus de cette nature on devoit confidère la chofe en élle-même, & voir fiell en êt point d'une abfolie nécelliée, & que c'était rès-lèine agir de faire de fon proprer mouvemens, fains arrendre que l'on commande, ce qu'on comnoît être utile au bien public. Norte Auseurn mannep ras de rapporter le compliment qu'Antigonus fié à Alexandrea près exere vélories, perm n'avoit pas comu l'occation de vaince. Il louig publiquement Philoprement de fon action, & d'avoit pris fur lui une affaire fi imporrance, & coi il s'agifilit du faitu de toute l'armée. C'est en parell ess que la décibefilines de dic étre louise public que punis.

Éculidas efe bien pô s'appercevoir de la fiture de celui qui commandoir à fit exvalerie, & prévoir ce qui pouvoir en arriver. Il cût pû, la fecourir par les troupes de fa gauche; & bien qu'il ne l'ete pas fair, & que fa cavaleris fit defiate, il n'y avoir rien encore de défépére. Il cût dû la raillier dans la valée, & faire border la hauteur du côté de la trivière par la même infanterie qui avoir fi imprudenmant araqué

la cavalerie.

Rien n'empédonic eelle-ci, qui ne pouroui être pourfairie dans la vallee, de patter (Deans, & de fe joindre à la cavalerie de l'aure ceté de la trivière: car fil a vicionieule l'être pattère, elle n'eux pû l'arcaquer fans un destivanage manifelle. On peur voit par là que la défigite de la cavalerie d'Eucidien ne décidoir êtra, di celui-ci de te un la moindre expérience & la capacié nécedifaire pour réparer ce malheur; mist il manquoit de l'une & de l'aure, & qui plus est de courage, fans lequel noue l'habilée; a inagénable ne fert de rien. Patfons aux obtérvations fur les manœuvres d'Antigonus à fa droite.

Bien des gens pourroient bâlmer ee grand C-pizine de n'avoir pes acaqué le eamp de Cléomêne tout en arrivant, pour ne pas lui donner le tems de reconnoître. Cetto maxime est bonne lorsqu'il s'agit d'insûlter une armée retranchée dans une rasé campagnes mais c'est autre chose sur viers de moungnes de distille accès, & pleines de ravines de nordres de routes. Il faut y aller la fonde à la mein, & avec de grandes précautions.

Antigonus marqua beaucoup de figefile & de prudence dans certe conduite. Il lui importoit d'avoir une connoffince exacté de la fination du camp des enments, & des obtlacles qu'il pouvoir rencontrer pour aller à cust, avant que de s'engager dans une entreprife d'alleiseux, el m'étorane que Cloménee, fi bhible & fi écharie, ne fe foit pas apperté d'une faute qu'il fit qui mé paroit reis conidientale, & dont Polybe ne parle pass, il avoit out et urus dy rendréer. Réen ne françabeloit des Prent des reis de l'autorité de la configuration de la c

Cléoméne se tiroit sans doute d'un grand embarras s'il cût pris un semblable parti. Son infanterie légére, qu'il avoit entremélée avec sa evvalerie, cût pû border le retranchement, soutenue par toute sa cavalerie. Cette saute me paroit très-essentielle: car s'il se sût retranché, il éroit victorieux à sa droite, malgré la làcheté d'Eucidas, par ce que fit certe Infanteri el gérée qui s'étoit détachée de fit cavalerie pour tomber fire cava qui arsquoient la gauche d'Éuclièse, qui firent battur; la cavalerie d'Annigonus cût-elle atraqué un retantement, quoique dépouillé d'infanterie? On y els penéfi plus d'une fois, ou du mois no cite eu le tents de faire revenir l'Infante d'active d'une fois, ou du mois no cite eu le tents de faire revenir l'Infante de C à la diffusion des forces des des armétées, chaque argue fer orous dans foin vannage, de fouentiel l'une par l'autre, de cete eftion, qui fut d'un détail extraordinaire mêtre d'éres admitée. de bien méditée, de bien méditée, de bien méditée.

Ce que Cléomène fit à fa gauche est tout ce qu'on peut tirer de l'intelligence la plus profonde & des courages les plus intrépides. Sa réfittance fut surprenante , & conduite avec tout l'art possible. Il ne desespéra jamais de se tirer gloricusement d'affaire. & Antigonus vit le moment de fa perte où il étoit, & fa gauche fort maltraitée au commencement du combat. Philopœmen le tira d'inquiétude, ce qu'il n'auroit jamais pu espérer ni attendre d'un simple Capitaine de cavalerie. Il reprit cœur par cet avantage , & prit de nouvelles esperances, pendant que Cléoméne, qui contemploit du liaut de la monmene la làcheré & les miférables manœuvres d'Euclidas, crevoir de Bépit. Il vit bien qu'il n'y avoit plus de rems à perdre. & qu'il ne pouvoit réparer rant de fottifes & l'étourderie des armés à la légére, que par une réfolution promte & vigoureufe : car s'étant appercit de la déroute de la cavalerie de fa gauche, & de la courte réfiffance de l'infanterie, & craigant que les victorieux ne tombaffent fur les derrières du refle de fa cavalerie qui étoit de l'autre côté de l'Ocnus, pendant qu'on l'attaqueroit de front, & que les ennemis n'aiant plus rien à faire de ce côté-là ne vinffent prendre les revers de fes retranchemens, après avoir gagné ceux de la droite, il ne trouva point d'autre expédient, dans un état si pressant, que celui d'une sortie générale. Il ramasse donc tout ce qu'il avoit de forces en cet endroit-là, fort de ses lignes par les barriéres & par les ouvertures qu'il dut y faire pratiquer, & fond d'en haut avec toute l'audace & la fierté possible : le choc sut rude & bien soutenu des deux côtés, & la victoire longrems balancée. Le malheur de Cléoméne étoit trop grand pour être en état de le réparér par fa valeur & par fa conduite. Il fuccomba, fans avoir rien perdu de fa gloire & de fa réputation.

Antigonus dur à l'ignorance & à la labrie d'Euclidas fon falue & fa vidoire. La manice dont il fi combattre à plaularge ne contribus pas peu au finceès de fà driet, e, ou pour mieux dire il dut rout è cette façon de combattre. L'avanage de la huteriur que les memnis savient firi lui Jeur courage de la home conduite de Cléomée lui parrierne fi redouebles, qu'il ne vit pas de meilleur molen pour réfilter au poids & au choc de ces foldas intréplées, qu'il ne vit pas de meilleur molen pour réfilter au poids de au choc de ces foldas intréplées, que de doubler les files de l'planage pour la rendre impéndemble à la valeur de celle de Cléomées, qui combatti fins doute fur moins de préndacur. Il de pue devi pub la doublér, ce mouvement eine Lorde du monde la plus siète, la plus finplée & la plus siète. S'il cet pris ce pert, il et excémement emberrafie fion ennemi. L'effin les vroupes d'Amignons, din netre Anteur, s'às varient piètes bafifes, & combant fur les Lacédémoniters avec cene violence qui tennes peuvent et portier de la firez contre la portier de la firez contre la portier de la firez contre un Cieffe al autem habité et réfoiu que Cléomée.

Quoiqu'il en foit, celui-ci se condussit avec tant de bon sens, d'adresse & d'intelligence, qu'on n'a rien à lui reprocher dans son infortuse. Il est coujours injuste, difoit le grand Turenne, d'imputer à d'habiles gens ce qui n'a pas un succès heureux, lorsqu'on n'a rien négligé de ce qui dépend de l'art & de l'intelligence pour tourner

#### SS HISTOIRE DE POLYBE,

la victoire de fon côté. Et quant à Antigonus il côt été bien malheureux s'Il ne fit pas forti glotieux de ce fecond combat après le fuccès décifif de celui de se gauche.

#### 6. III.

De la défense des armées retranchées dans les valées & sur les hauteurs des montagnes. Que celui qui se désend ignore ses avantages. & que ses raintes sont toujours chindriques; que l'assaillant n'est pas bien sond dans les siennes. Excelleme méthode de s'errancher.

Ette bateille nous offre deux grands fuiets à traiter: l'un regarde l'attaque. & l'autre la défenfe des armées retranchées fur les hauteurs & les défilés des montagnes de difficile accès. Je ne me fuis pas apperçû jusques ici qu'aucun de nos Auteurs militaires ait encore écrit fur ces deux importantes parties de la science des armes, ce qu'ils en ont dit dans leurs ouvrages nous en donne à peine une idée, les Anciens n'ont même touché cette matière qu'historiquement. Disons la vérité, les Modernes nous en apprenent encore moins, ils s'en font tenus à certaines régles générales, à certain nombre de maximes, sur lesquelles on ne seauroit rien établir de certain & d'affuré. La plûpart fauffes & abfurdes. Ce qu'il v a de bien furprenant. c'est que le plus grand nombre des gens de guerre les envisage & les considére comme des axiomes infaillibles, tant les préjugés de l'enfance ont de pouvoir fur les hommes. Il est bon qu'on soit desabusé. Si nous ne gagnons rien sur ceux qui s'y trouvent trop enfoncés, nous avons confiance que les autres, qui en font exemts, & qui aiment à être conduits à la vérité par principes & par raifonnemens, trouveront ici tout ce qui peut être capable de les convaincre de la fauffeté de l'ancienne méthode, & de l'évidence de celle que je propose.

Je ne sçaurois donc tirer mes principes d'aucun Auteur ancien ni moderne. Ce que les premiers peuvent en avoir écrit n'est pas parvenu juiqu'à hous; & quant aux feconds, ils n'ont rien débité fur ce point qui mérite notre estime & notre attention. Je ne vois d'autre reflource pour traiter ces deux matières si importantes & si graves, que de tourner les faits en préceptes & d'en inventer de nouveaux : ce qui ne fuffit pourtant pas. Il y a bien des endroits où je manque de tout secours, & où je me vois obligé de mettre en usage mes propres lumières, & de tirer de mon propre fond ce que je ne puis tirer de l'exemple : car bien que la premiere idée de mon Syftéme des Colonnes me soit venuë à l'esprit avant que de les avoir remarquées dans les Anclens, & que cette déconverte n'ait fait que m'exciter à le porter à une plus grande perfection; j'ai pouffé ce Syftéme fi loin, qu'il est devenu entre mes mains comme la manére premiére, qui s'est accommodée à toutes fortes de formes pour produire divers effets & divertes figures. Tout est nouveau ou presque nouveau dans ce que je vais traiter, dans la méthode de se retrancher, ordre & distribution d'atmque, de défense & de conduite. Je me suis entiérement éloigné du chemin battu, qui m'a femblé n'être point celui qu'on doit fuivre: perfundé qu'il n'y a point de prescription en saveur de l'ancienne, que je reconnois, sausse, & presqu'en tout à l'égard de ces deux grandes parties de la guerre. Nous allons commencer par la défense pour sinir par l'attaque, ou nous mélerons toutes les deux ensemble lorsque nous ne pourrons l'éviter.

Un Chef d'armée qui s'est porté sur les hauteurs des montagnes pour en désendre les gorges & les entrées, doit avant toutes choses examiner le terrain & les endroits les

plus difficiles, comme les plus aifés, avec toute l'attention imaginable, & les endroits de revers par où l'ennemi pourroit se couler, & consulter les gens du païs avant que de se fixer au poste qu'il veut occuper : après quoi il reconnoîtra lui-même sa ligne de communication pour communiquer aux autres valées, tâchant de mettre derriére lui celles qui versent dans celles qu'il veut désendre. Son parti pris & son camp formé. il se retranchera sur les hauteurs qu'il veut occuper, & tirera une ligne qu'il sera passer fur les endroits les plus avantageux d'une montagne à l'autre, passant au travers de la valée, pendant qu'il fera abattre tous les arbres; les chênes, les haies, pour ne laisser rien devant lui qui puisse servir à l'ennemi, laissant toute la montagne pelée jusques dans la plaine. Il fera en même tems rompre les chemins par où l'ennemi pourroit se glisfer, & les valons d'un aecès facile, qu'il fera boucher par des abettis d'arbres, ou par de bonnes redoutes. Enfin il n'oubliera rien de tout ce que l'art pourra lui fournir pour rendre tout ce front impraticable.

Après s'être mis l'esprit en repos de ce côté-là, il ne négligera rien pour se bien re trancher, profitant de tous les avantages que le terrain pourra lui offrir, observant sur toutes choses de pratiquer à trente ou quarante toises de ses retranchemens, & d'espace en espace, des redoutes ou des fléches avancées, avec des communications, & ces communications doivent être entre deux terres bien palifiadées de tous côtés. & où il puisse passer quatre hommes de front entre les deux banquettes: car il faut nécessairement que l'ennemi attaque ces ouvrages avant que d'aborder les retranchemens, ce qui n'est pas la chose du monde la plus aisée & de fort facile éxécution, ces siéches se trouvant foutenues & flanquées de tout le feu de la ligne; & fi l'ennemi les laisse derriére, il s'expose à une tempête de seux différens qui le voient de la tête aux pieds, de flanc & à dos, pour peu qu'il lui plaife de s'engager dans ces

coupe-gorges. Paffons maintenant à la disposition.

La régle inviolable dans toutes les actions & les opérations de la guerre, est de mettre non seulement chaque arme en sa place, & au poste qui lui convient; mais il faut encore que l'une foit foutenue par l'autre : c'est ce que je n'ai guéres vû pratiquer dans les affaires générales de toute espèce. Rarement la cavalerie se trouve protégée & appuiée de l'infanterie, & celle-ci de l'autre, aux endroits où toutes les deux puillent le foutenir & s'entre-seçourir réciproquement. D'où vient cela? Je le dirois bien, mais cen'est pas ici le lieu; c'est une matière importante que je n'ai pas encore épuisée, & cul mérite de bonnes observations.

Dans et qui regarde généralement l'attaque & la défenfe des armées retranchées, on manque rarement dans la maxime dont je viens de parler plus haut; mais je remarque cu'il n'y a aucune différence dons l'ordre & la diffribution des deux armées. Il n'y a rien qui m'étonne davantage. Celui qui se défend devroit, ce me semble, l'emporter fur l'autre, majoré la fupériorité du nombre, (car je fuppose ici une égalité de courage, ) qui ne doit être d'aucune confidération contre le petit bien retranché, qui le réduit à combattre sur le même front, & qui supplée encore à la soiblesse par l'avantage des lieux. Je le répéte encore, celui qui le défend à convert d'un bon retranchement, doit furmonter l'autre. Cependant il est rare que celui-ci soit repoussé, il sort presque toujours victorieux: autre sujet d'étonnement. Quelle en peut être la raison? diront queiques-uns. Ii est aifé de la trouver : elle est dans l'opinion, qui sait tout. Ajoutons encore l'infuffiance des Chefs, qui ne réfléchiffent fur rien, & qui par là ignorent leurs véritables avantages. Semblables à leurs foldats, ils s'en forment de chimériques dans leurs ennemis; ils ne confidérent que le petit nombre qu'ils ont à leur oppofer , fans penfer ni réfléchir fur les avantages réels qui suppléent à leur foiblesse : cars'ils les connoissoient, ou si les connoissant ils ne laissoient pas leurs troupes dans une ignorance crafte îl-defuis, ces forres d'entrepries échoueroient prefigue roujours, & on réduiroit l'affiillant à ne rien effèrer de la victoire que dans la fagofic des metures prifes de Join, & dans l'excellence de fon ordre de bataille, & cette excellence eff ume furr grande rureté. On ne la remarque point dans une métique telle que celle dont nous nous fervons aujourd'hul.

Que peur-on éfpérar d'une armée qui ignore tous les avantages qu'elle a fur celui qui attaque Les foldats ne fayvent rien, finon qu'on fe retrambet, « que leux Génaraux fe précusionnen extraordinniement; leurs Officiers n'en fayent pas davantage, « de hedrigs tous s'imagineme qu'is nor grand peur, « qu'ils en utéroient cout autreunen s'ils ne favoient l'ennemi plus fort, plus brave, plus sudadeux qu'ils ne le fonc eux mêmes, « de mieux commandé: tout cela leur pafle par la rée; « de omne on les laifle dans cette opinion fans chercher à les en guérit, « d qu'on ne les infrait pas des raiflors que le n'en « veries sou offinatées, pour les encoungres, (comme il importe de le faire télon la méthode des Auctions, foriqu'on s'atend à être arrapué; ) « qu'on ne peur pour se menurger. (comme il me porte de le faire comoiters acune des vantages qui peuvente choque à me de le faire comoiters acune des vantages qu'en peuvente choque à me de le faire le foldat de le faire de le faire de le faire de le faire le foldat de le faire de le faire de le faire de le faire le foldat de le faire le faire de le faire le faire de le faire d

Celui qui arasque combat fur des opinions bien didierentes; il eroit l'ennemi d'autum plus foible, & le méprité d'autent plus s, que fes précautions ont plus grandes. Il combat avec plus de confiance, & ne craint rien, finon que l'ennemi ne lui chape. On voit de tennen neums & de loin la 10n1 des exemples contraires à le que je viens de dire: mais c'ell torfque celui, qui fe défend, a un Turenne, un Condé, ou quelque autre guerrier de cette force en téue. Nous allons donnet la diépolition que nous croions la meilleure, la plus fûre & la plus vraie dans la défenté des armées returnelicés, & la maniére de combuter avec avanuge. On

peut bien juger que je ne puiferai pas dans la routine.

Je supposé un certain famisfable à celui où Cléoméne se retrancha contre Anaigonus. On diret un trentachement de l'une à l'autre monagne, qui traverfice en mêtire cam toure la valée. L'infancrie (2) (3) bordera le retranchement, rangée sur une seule ligne, les boatilisons au moins sur fox de sile, avec des réferres (4, 6); d'un bratillo chazune, rangée en Colonne à une certaine diltance les unes des autres, & pulsa prèsbrès aux enforts où l'or iuleur que l'ennemis forment, se princitoriles erraques.

Les evailers démontés, car à la guerre il faut mettre tout à profit, jufqu'aux valets de l'armée, ) feront entremélés avec quelque infanterie aux poffes les moins acceffibles pour la moyene feulement, & pour que ces poffes ne perofifint point trop dégaraits: car il arrive fouvent que l'ennemi ataque par les endroits les plus impraitcibles, & doi 10n é doute le moins. C'est à quoi l'on doir prendre garde.

La cavalerie (6) (7) fora rangée dans la plaine entre les deux monnagnes; & comme elle fir touve coupée en deux par la rivière, on y de fifer pulicuers ponse (8), quand même elle forolt guéable, pour pouvoir communiquer fur rout le front de la ligne. On dreffera deux großes redouses du eclé de ces pons pour faeiltre le ralliement des troupes, afin qu'elles puitfant fe rallier fous leur feu, au ces que l'ennemi vint à percer en ces endroiss.

L'infanterie (9) (10) bordera la ligne, foutenue par la cavalerie en ees endroits là comme par tout. On confervera un nombre d'arbres coupés avec coutes leurs branches pour jetter fur les bréches, ou pour former au plutôt un fCond retrartchement de

bes afnes, au cas qu'on carignit d'ûtre emporté au premier inchlode excellence, & à laquelle on n'avoit jamuis penië. A l'égard du canon, on le potlera dans les endrois les plus avanageux. Voilis en peu de mos l'ordre & la diffribution des troupes d'une armée qui s'autend à être artaquée dans ses lignes, dans une fination de pais selle que celle que je vienne de treptément. Il fuffit qu'on le régle dans l'Epit de cer ordre de bataille dans une fination différence. Quarte la manière de combattre, elle s'accommode à toutes forest de fituations. Mais avant que d'entrer en matérie, on croit qu'il ne fètre pas intuite d'attaquer l'opinion d'un grand nombre de gens de guerre, quit s'i-maginent fauliement qu'il n'y a pass de melliture méthode à obsèrre que de combattre par détrobentess plurôt que par corys. Cet aveuglement eff à peine concévable. Il ne nous fera peu-cère pas difficile de leur ouvrile les yeux, pulique core eq que nous alons dine eft fondé fur la comofifiance que nous avons de l'infanterie, & que le bon fens feu l'utile pour le fire concevoir.

Les Anciens, & les plus habiles parmi les Modernes, n'ont jamais défendu leurs retrancliemens par piquets: mais par corps entiers, qu'ils faifoient foutenir pre la cavalerie dans les endroits où elle pouvoit manœuvrer. Je ne vois point qu'on puisse se défendre autrement, fi l'on veut faire une défense vigoureuse. On répondra que ces piquets se succédent les uns les autres, & que leur seu est plus vis, plus uni & plus fuivi. Outre que cette méthode ne vaut rien, & qu'elle peut causer du desordre & du trouble, elle est encore très-pernicieuse : car si l'ennemi attaque par corps ceux qui relévent, & qu'il les repouffe par la supériorité du nombre, ils sont bientôt intimidés par le defavantage & les mauvais fuccès des premiers qui ont été repouffés. & la peur influent fur ceux qui les foutiennent, & qui se voient obligés de repousser l'ennemi prêt à forcer un retranchement, & qui s'avance en masse, l'épouvante a déja gagné tout ce qui a combattu & couru fur presque toute la ligne, & lorsqu'on voit un sosse comblé on croit tout perdu, par la raifon que les foldats & le plus grand nombre des Officiers ignorent leurs avantages. C'est se faire battre en détail que de suivre une méthode fi infenfée. Il v a plus, cette opinion ne paroît pas feulement dans la défenfe : il y a des gens en très-grand nombre, & malheureusement bien des Généraux s'y trouvent mêlés, qui prétendent qu'on doit se servir de cette méthode dans l'atraque comme dans la défense. Pour ceux-là il n'y a qu'à prier Dieu pour eux.

Je ne fai où j'ai lû, mais cependant je l'ai lû, que du tems que les Cardinaux commandolent nos armées de terre & de mer, le Cardinal de la Valette ciant affliégé Chivis, le Duc de Leganez marcha au fecours de cetre place; mais pour avoir atraquénos lignes par détenhemens, il fur repoulle pulleurs nois, fans que pour cet avantage lo Cardinal paffit pour grand Capitaine, non plus que l'autre. J'ai en vérie honte de mêtre amufé n'étiter un faciniemen fi érange & il contraire aux régleté honte de mêtre amufé n'étiter un faciniemen fi érange & il contraire aux régleté de la guerre : car c'est affoiblir l'évidence, dit un Philofophe, que de perdre fon ceus à argumenter fut un point de coutoverfe fi finéuenable.

#### §. IV.

Conduite des Généraux pendant l'attaque & dans les cas inopinés.

L'y a une infinité de metures & de précautions à prendre dans la défenfe d'une armée retranchée. Elles ne confilier pas outes dans l'ordre de combaire & de fernager. Il y a beaucoup d'autres chois à chôrever, qui ne font pas mois importantes; la pilipare, pour evère toute dilipute de rang, poffent les troupes de las Officiers Généraux, non scion la réputation des unes, & l'intelligence ou les talens des autres, Tome III.

mais felon leur nuclement: ce qui est rès-mauvais, le poste devant être celul où l'ort caniar le plus. M. de l'uremes femit bien les conséquences de ceruc contume. Cerniai Général de son armée, qui s'étoir fait une étude particulière de cere esfece de jurifprodence, peu digne d'y persire fon sens, & qui étoit l'oracle que les Officies a-l olent confuler dans leurs doutes, sur le premier que ce grand Capitaine entreptit; il lui donna tune dégolost, qu'il l'ut obligé de le retirer chez lui; qu'is Sain-Evremony, avec cette capacié bagaselle & incommode, & dont il n'avoir que faire. Tour s'ut tranquille, & tour n'en alla que mieux.

Il fenci à fouthairer qu'un abus si pernicieur sit aboil pour une bonne fois; mais il a pris aujourd uni de trop prosionés nations. En arbit aire d'act pas une chois bien ri-dicule, que de voir un Officier Gériera y qui a fervi toure si vie dans la cavalerie, comme je l'ait dia tilleurs commanned à l'infancrier, qu'il n'entend ni ne comoit pra, de le Général Fancaffin à la cavalerie, où il n'entend rien ? C'est rout comme fi l'on faiglier mour present par la cavalerie, où il n'entend rien? C'est rout comme fi l'on faiglier mour present par le cavalerie pour combattre en tirte de fancaffins, pendant

que l'infanterie monteroit sur les chevaux en guise de cavaliers,

Tour Général, qui imitera M. de Turenne, fera fort bien: car lorfiqu'il entignoir quelque action, & qu'il s'appercevoir de quelque sentroirs plus forts & plus avanageux les uns que les autres, & qu'il en remarquoir de plus propres à être atraqués, il fe faifoir une loi d'y pofter les corps fur lefquels il composit le plus, & tee Généraux autquels il avoit le plus de confiance, fins que qui que ce fil te rouvalt érrante.

ge, parce qu'en effet cela est dans l'ordre.

Le Général ne doit pas feulement voir par lui-même le terrein qu'il occupe, & le pais aux environs, auis en avoit encore un plan très-exact: ce qui fournit des pen-fees qui peuvent fouvent nous échaper à viè de pais. Celf fur ce plan, comme ûtre les lieux, qu'on régle fon projet de défenile, & qu'on le précautionne fur l'atraque de fur ce que l'empair peut faire. L'écude & l'expérience nous menten fouvent en étut de prévoir ce qui peut arriver de l'âcheux, & les devants qu'il faut prendre pour y couper cour.

Le Général ainnt bien examiné fon terrein & réglé fon ordre de bataille, evec le nomdes brigades, des régimens, & des poftes que chacun occupe, il fera faire plufeurs copies du plan & du projet de défenée, qu'il fera difiribuér non feulement aux Officiers Généranx; mais encore aux Brigadiers & aux Colonels de l'armée.

Ce que je dis ci n'eft pas la feule chois qui me foit venué à l'efprit, il y a quelque chois de beaucoup plus grande importance. Il faut ajouere encre un fréquent excréce dans les troupes, les meure fouveux en basaille, alcur faire bonder les retranchemens, les accodiumer à citre par rangs ou par pelotons, les excrecr à de feitnes combats, pour leur apperendre à connoirre les divers obflacles qu'on pett faire trouver à l'ennemi dans fon entrepfici. Il n'y a fortes de combats, il n'y a fortes d'efficions militaires, oò les Grees & les Romains ne fulfent derelles, & cò ni is ne fulfent ce qu'il sa soient à faire. C'ett ainfi qu'un d'énéral habile & prévoinn prépuire fes troupes à une vigoureule réfifiance, & qu'on accoduume le foldat à ce qui lui importe le plus de favoir: il n'eft aujourd'hui que trop nouveux adans ces fortes d'affires, comme dans les autres.

En fuivant cette méthode, les troupes connoiffent leurs forces de leurs avantages, lors même que l'ennemi a percé en quelque enfont. Je vais plus loin que cela dans une affaire d'aufil grande importance que celle de défendre l'entrée de tout un pais. Dans ces cas il faut aller à la conviction, de faire comoire aux foldans de aux Oliciers que leurs avantages font fi grandes, qu'il n'elt pas poffible qu'ils pufffent éere forcés dans leur pofte, fans une tichete manifelte de fans une honse éternelle. Tout dépend de leur faire comnoire la force des terrancheunes en eux-mêmes, de la distituéel de 32 net. funchir. On fera descende un nombre de foldats dans les folfés en préfence de tous les autres; on leur ordonners de puffici les folfés, de de their de monte fur les parapets, Il leur fera alors aifé de remarquer la difficulté de cette befogne : ce qui vaux plus que tous les raifonnemens de la harangues du monde, pour leur faire connoître leurs svuntages dans la défené. Il se connoîtren alors par l'expérience combien il ennemi rouvers d'oblincles à furmonter, loriqu'on lui réfiltera: car s'û eft difficile d'arraquer un retranchement avec cous fes svuntages, quand on ne desfénndoir pas, je il et à plus forte raifon plus difficile quand on le défend les armes à la main; au lieu que les armes de ceux qui veulne monter les embanfillent, de ne leur fevent de rien.

Ce que je viens de dire est excellent; mais il sur encore exercer les troupes à tirer selon la méthode que le Comte de Saxe a introduite dans son régiment: méthode dont je sais un très-grand cas, autum que de son inventeur, qui est un des plus beaux génies pour la guerre que j'eix connu, & l'on verra à la première guerre que je ne

me trompe point dans ce que j'en penfe.

En fulvair cette méthode, les troupes n'ignorent rien de leurs avantages & de leurs forces, lors même que l'ennemi a percé en queique endoric de la ligne: cer il n'y a rien encore de désifiérée, quoiqu'aujourd'hui en croie tout perdur tant l'opinion el mairrelle, loriqu'on agit fur d'autres principes que ceux que je propoje. On verra que l'affaillant n'a pas beaucoup avancé en fon chemin, lors même qu'il a furmonte tous les oblidales qu'on lui a fait trouver, « Qu'il s'éte min ouver un pa-fage; il faut encore déboucher par les ouvertures du retranchement, se former en decè, noujous adans exter effecte de décrâre do l'on se touve après un comba fort opinithre. Je ne vois rien de plus difficile à la guerre. L'avantage est conjours trègnand dans cettue ifécte de décrâre do l'est collègre le véctorieux de repaffer au plus vite en l'attaquant brudjuement, sans lui donner le tems de se former & de profiter de fon avantage.

La principale attention du Général d'armée qui voit l'ennemi difjoof à l'infulter dans se retranchements, eft d'observer avec soin l'ordre sur lequel il marche. Il igent par li quelles peuvent être se studies de ses véritables attaques, de l'on se régle en un noment sur exque l'on voit. Si dans quadques endroits l'ennemi attaque par Colonnes, on doit s'y fortifier plus qu'aux autres endroits, à cuasif de la pédineur de de l'impérieur de de l'impérieur de de l'impérieur de l'entre sur les saisses de la resurre de de l'attaque s'et un ordre s'emble résérve une fois dans sec ordre. Justique rendée et de l'attaques (run ordre s'emble.)

ble fans délibérer. & à l'infant qu'il a percé.

Loriqu'il est à une certaine distance, on fait un grand feu de canon à carrouche. Les troupes borderont le retranchement sur huit de profondeur, & les corps qui servent de réserve seront rangés en Colonnes, & les compagnies de grendiers séparées pour les accidens inopinés, armées de pertuisianes, s'il est possible d'en avoir.

On he conduira de cette manifera judquà ec que l'ennema s'approche du folte, & qu'Il fei jette dedans pour artaguer le restanchement, ou qu'il le comble. Il lituates les chanfier aumant qu'il fern possible de faire, & loriqu'il entrera dedans l'accubler de grenades des plus grofies & de petits facs à poudre, dont on doit avoir bonne provifion. S'Il s'opinitire à passière, & qu'enin il gegne le parapet, on mettra l'arme blancheen usige; on fera passière, ou les feutes armes blanches; for combatra toujours freré & collè contre le parapet. S'Il fon s'apperçoit qu'on ne puissiè pas longems résiliter, on fera avancer les Colomes des résiliers de les grenades; pour attendre en bon ordre lorique l'enneme entrera; ou s'Il y a bréche, l'on jettem destitus des arbres entiers avec toutes leurs branches, l'on fet déclard.

Les compagnies de grenadiers (tr) formeront un corps à la queuë de chaque brig à de, pour ne les emploier qu'à la demiére extremité. A l'égard des réferves, l'oa en usera de même.

Si l'on s'appercoit que les troupes se rebutent, que les affaires prennent un mauvais rrain. & que l'on se voie dans un danger éminent d'être emporté, une sorrie promte & fubite par l'endroit où l'on n'est point attaqué ou le moins presse peut changer la face des affaires; c'est, je pense, le meilleur & l'unique parti que l'on puisse prendre: c'étoit la méthode ordinaire des Romains. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que leurs ennemis s'y trouvoient toujours nouveaux. Celle d'Alexia est une des plus belles que Céfar ait fait. On en trouve une infinité dans fes Commentaires & dans l'Hiftoire; mais on n'en faifoit que dans les cas d'extrémité. Celle de Walfteln arraqué dans fon camp par Gustave Adolphe, est célébre dans l'Histoire. Celle de Malplaquet l'est eneore plus. On la doit uniquement à la vivacité Françoife, car elle fe fit fans ordre : aucun Général n'y eut part. Si ces braves foldats & ces Officiers déterminés euffent été fuivis, c'étoit fait de cette formidable armée, qui s'étoit engagée dans une entreprife très-mal entenduë; mais comme nos gens ne furent pas fuivis du refte, après avoir millé en pièces tout ce qui ofa les regarder en face, & les avoir pouffes jufqu'à leur cavalerie, ils s'en retournérent tranquillement. Je rapporterai cette bataille en fon lieu, elle fait trop d'honneur à la nation, & à quelques Officiers Généraux aufquels on n'a guéres rendu justice. L'extrémité sait naître ces sorties, qui ne manquent jamais de réuffir, tant elles font rares en ces tems-ci. M. de Turenne a commencé de fe faire connoître par la défense d'un camp retranché. Encore une fois, rarement vois-on échouër ces fortes de ftrangémes; outre qu'il est peu ordinaire que celui, qui ne fonge qu'à attaquer, penfe beaucoup à se désendre,

Si l'on ne juge pas à propos de le fervir da cer expédient, foir par manque de réfution ou par jaconaree, ou qu'on foit artagué vivement fur out le from de la ligne, on fe défendan comme je l'al d'abord proposé; è di malgré la réfittance opiniture des troupes, l'ennemi vonoi à péndèrer en quelque endreit, è qu'une Colonne fe fit jour, (car je fuppole lei des Colonnes, des bestillous rangés felon la routien ne font pas dignes d'acusque mon fifteme de didente, à on doit lui en opporée prompement une autre. Celan fullir pes, on doit alons changer toute la dispéndient de certe asfort de hair cens houties, le attempt et has set order out ce qu'il en ertré. Ces fortes de combots ne fie font pas de loin ét le coups de fuill, ce froit tout pertie, mis à coups de main, Pendant ce tennes lo n'atther de le couvrir avec des afres coupst.

On ne fauroit trop en avoir provision.

Si les ennemis font leur principal effort du côté de la plaine, ou qu'ils attaquent en même tems de ce côté-la, on fuivra la même méthode à l'égard de la défenfe; & dès le moment que l'ennemi aura percé en quelque endroit, la cavalerie s'abandonnera fur lui l'épée à la main, pendant que les, Colonnes churgeront par les faces.

J'ai deux obfervations faire avant que de peffer à l'arisque des armées rerannéheir. La première el d'avoir une attendion periculière à la droite & la la guelte, & sus endroissqui parofifent les plus impraticables, & co à il femble que l'ennemi n'a sucun déffin. On doit y avoir l'ail, ert rien ne prète plus à la rufq que les finations impraticables en apparence ou bizarres, coi l'on peut escher & dévoumer un corpt de troupes qui fe potrent par où l'on s'attend le moins d'être attaqué, & co ù l'on fe croît le plus en fûrecé. Il n'y a pas de milleur moien pour fe garantir de ces fores de furpriés, que de tiuvre la méthode dont jai partie roure les evaliers démonds, & même les valets de l'année, on doit y faire pourer de faux drapeaux; l'annemi s'imagine alors

qu'il y a beaucoup de monde, & qu'on cft averzi, & perd l'envic de tenter par ces endroix. Bien valut à Céfar d'avoir attequé le camp de Ptolomée par l'endroit le plus fort, & par où les Egyptiens s'attendoient le moins de l'être: car fans cela fon entreprile tomboit en ruine. L'exemple mérite d'être cité, quoique je penfe l'avoir rapporté alliuc.

.. Prolomée, fur l'avis que Céfar marchoit à lui pour se joindre à Mithridate de Pergame, " se retrancha sur une montagne en un poste trés-avantageux, qui étoit .. bordé d'un côté de la rivière du Nil, (a) & de l'autre d'un marais; de forte qu'il n'y avoit qu'une avenue du côté de la plaine, car l'autre face du camp étoit coupée n en précipice. On n'en pouvoit aborder que par deux endroits. l'un du côté de la plaine, dont l'accès étoit très-facile, mais défendu par le plus grand nombre des en-" nemis & les plus vaillans; l'autre du côté du Nil, par un pent invervalle qui étoit , entre la rivière & le camp; mais on avoir à dos leurs vaisseaux, qui étoient bordés ... de gens de traits. Céfar voiant avec quelle ardeur ses gens donnoient de part & d'autre n fans aucun fruit, & aiant pris garde que la face du camp, qui étoit fur le haut de , la montagne, étôlt comme abandonnée, à cause de l'avantage du lieu, outre que ceux qu'on y avoit mis pour la défendre, foit par valeur ou par curiofité, étoient descendus vers le lieu où l'on combattoit; il envoia de ce côté-la Carfulenus avec , des troupes, qui tournérent la montagne, & donnérent par là avec tant de vigueur, que les ennemis qui combattoient de l'autre côté, étonnés du bruit qu'ils enten-, doient à leurs épaules, abandonnent la défense pour se sauver decà & delà. Le , camp fut donc forcé de tous côrés presque en même tems; premiérement par l'atta-, que de Carfulenus, brave & expérimenté Capitaine, qui s'étant rendu maître du fom-, met de la montagne, vint fondre fur les ennemis, & en fit un grand carnage". Ce que je viens de dire ici n'est pas moins ordinaire chez les Modernes. Il y a mille exemples de ces fortes de rufes. Rien n'est plus commun dans l'attaque des lignes, que de voir que ce qu'on avoit eru le plus fort est emporté le prémier.

La isconde chofe à quoi l'on doit avoir arention, et la é bien imprimer dans l'elprit du foldait de ne points évonner s'il artivoit que l'ennemi floral; the fachetrià quelqui une de fès araques; mais de mircher tou auffi-dà & de tomber bruiquement fiast tirer un feul coup, pour ne point la d'onner le tenns de feormer & de profete de cet avanages, qui let afife de lui enlever par ce coup de réfolution. Il fuffit quelquerfois que renne ou quanen hommes pallenten quelque-enfroi pour jeter l'épovaire, & Lifer corier qu'il en a poffe un grand nombre. Touse l'Hidoire est parfemée de ces fouss d'exemples, lan que cela empéche les Gérénix de fantes de le faire infirer dans les cualoque des errans dans ces fortes de fairs: mut les malheurs d'autrui, quelque grands qu'ils foient le cet grant-la, les rendent peu prévoins, peu faiges, & peu avités, & peu avités, & peu avités, de

tant leur préfomption est grande.

L'infulte du rocher d'Aome, qu'Arrien rapporte dans la Vied'Altexandre le Grand, eff un des plus beaux endroiss de fon Histhers; anis comme je la cile dans mon fecend Tome, j'y reuvoie mon Lecleur. Je fupprime même un grand nombre d'exemples for reuarquables pour une melleure occarion, puilque ces obfervations ne font qui preies d'un ouvrage réguler de l'attaque de de la défenie des ammées erramétes; le ne m'étendral pas davantage fur celle-ci pour puffe à l'aure. Mais je ne fautois finir, fans faire par à mes LeCriturs d'un exemple en ons jours, qu'il fe peut fort bien qu'une infinité de ceux qui fe font rouvés à l'action de Turin en 1706, ignonne menore. Tent une affaire et finable d'événneurs tout mauris, jorfqu'un

<sup>(</sup>a) Ablanc. dans Cof. Comment. Guer. d'Alex.

Général se trouve contrecarré par un ordre de la Cour par un autre sort insérieur, fort milhabile, que celui-ci a tous ses semblables de son côté, c'età-à-dire les plus mauvais, & que chacun de ceux-la sità à la têre, qui lui a déja tourné avant que

l'ennemi puisse rien entreprendre.

L'armée ennemie aiant du côté de la Doire attaqué nos lignes, qui ne valurent jamais rien, & où l'on eut grand foin d'envoier peu de monde pour les défendre, parce qu'on s'attendoit que M. d'Albergotti, qui commandoit fur la hauteur des Capucins, y envoieroit du moins vingt bataillons, en aiant vingt-cinq de plus qu'il ne lui en falloit pour se désendre contre des gens qui n'avoient garde de l'attaquer. On fe trouva trompé, il erut qu'on lui en vouloit. Les ennemis, qui n'y penferent pas, & qui ne pouvoient jamais aller à lui, le Pô entre deux, attaquérent nos retranchemens au-delà de la Doire, & tout-à-fait à la droite, où étoit la brigade de la vicille Marine. Cet endroit étoit si peu garni, que cette brigade sut obligée de border la ligne sur deux de hauteur contre toute une armée. Inutilement cria-t-on au secours aux troupes qui étoient sur la hauteur des Capucins, on sut sourd. M. le Prince Eugéne fit attaquer tout ce front, où il fut repouffe; mais ce Prince, qui fe rebutoit difficilement, & dont le coup d'œil est admirable, remarqua un endroit tout-à-fait à la droite où il n'y avoit qu'une compagnie de grenadiers; il vit de plus qu'on pouvoit y aller à couvert d'un rideau de terre, pendant qu'il occupoit toute cette droite. Il y fit aller quelques cinquante hommes pour tenter l'avanture, qui entrérent par cet endroit là. On s'imagina d'abord qu'il y en étoit entré un plus grand nombre; de forte que ce poste, qu'on ne pouvoit soutenir, à cause d'un gros qui suivoit, sut emporté: ce qui jetta l'épouvante par tout. Il ne seroit pas moins arrivé à cause de notre soiblesse. Si celui qui commandoit au poste des Capucius cût envoié les viner baraillons que seu Son Altesse Roiale lui demandoit, cette entreprise des ennemis fur nos lignes échouoit infailliblement, malgré le Maréchal de Marfin & fes partifans.

### ¢. V.

De l'attaque des armées retranchées. Ordre de bataille. L'avantage d'un camp retranché fur la hauteur est plus imaginaire qu'il n'est réel.

Vant que de s'engager dans une entreprife auffi difficile & auffi feabreufe que celle d'attaquer une armée retranchée dans un païs de montagnes & de valées, on doit faire reconnoître avec beaucoup de foin & d'exactitude le pais & la nature du terrein pour aller à l'ennemi, les hauteurs qui dominent, & la force de ses retranchemens : ce qui me parofraffez difficile. Il faut une grande expérience pour cela, & un coup d'œil admirable pour en bien juger: encore s'y trompe-t-on bien fouvent. On ne scauroir guéres bien les remarquer dans l'axactitude militaire que par deux moiens. D'abord en le faifant reconnoître plufieurs fois & en différens endroits par des Officiers expérimentés & entendus, & écrire à leur retour le rapport de chacun en particulier, & attendre celui des transfuges ou des prifonniers, qu'on doit tâcher de faire autant qu'il fe peut pour comparer le tout ensemble : ceux qui vont reconnoître ne le faifant pas fans danger de se faire prendre ou de se faire tuer, outre que la nuit nous dérobe bien des connoisfances. Il est d'ailleurs difficile d'approcher de fort près, à cause des patrouilles fréquentes & des petites gardes avancées qu'on envoie la nuit, divifées par petites pelottes de einq ou fix hommes chaeune couchés fur le ventre à cinquante ou cent pas hors des retranchemens, pour n'être pas découverts, & par des fentinelles entre deux qui forment comme une chaîne, qui ont ordre de laisser passer ceux qui vont reconnoître. pour les suivre énsuite, les enveloper ou les tuer, s'ils paroissent faire la moindre résistance. Je fai bien que ces fortes de précautions ne se pratiquent guéres, du moins je ne m'en suis jamais apperçu en pareilles occasions. Mais il peut arriver que quelqu'un s'en avife; & lorsque cela arrive, cette première voie devient très-difficile, ou prefque impossible. Il ne reste donc que celle des transsuges & des prisonniers, qu'il ne

faut jamais négliger, parce qu'elle est la plus sûre.

Lorsqu'on sera pleinement instruit de tout ce qu'il importe de savoir pour l'exécution d'une si grande entreprise, le Général réglera là-dessus son projet d'attaque. L'heure la plus propre pour ces fortes d'entreprifes, est d'attaquer deux bonnes heures avant le jour. On ôte par là à l'ennemi tout moien de distinguer les véritables attaques d'avec les fausses, & de rien voir dans la disposition sur laquelle il est attaqué. Mais le plus important est sans doute l'ordre & la distribution des troupes, & des attaques fauffes ou vraies. On n'est pas beaucoup embarrasse aujourd'hui, nous n'avons qu'une méthode auffi mauvaife, auffi fauffe & auffi fuperficielle qu'on puiffe jamais imaginer; de façon que celui qui doit être attaqué ne fauroit ignorer l'ordre de battille, comme l'affaillant celui de son ennemi: de sorte que c'est au hazard ou à l'opinion où l'on est, que le plus fort doit l'emporter, à décider de la journée. Comme nous traitons cette marière fur des principes certains & démontrés, nous nous garderons bien de nous régler sur l'ancienne méthode dans la disposition que nous allons proposer.

On régle le nombre des véritables attaques fur le plus ou le moins de troupes que l'on a; c'est encore le front qui détermine: car lorsque le terrein ne permet pas de former plufieurs attaques éloignées les unes des autres, comme cela eft affez ordinaire dans un país de montagnes, on fait une attaque générale, ainfi qu'il arriva à celle

de Sélafie.

L'infanterie (a) formera la première ligne, entremêlée des Colonnes (b) en plus grand nombre & plus près-è-près aux endroits (c), où l'on veut faire le plus grand effort. Les bataillons d'entre les intervalles des Colonnes fur dix de profondeur.

La seconde ligne, ou pour mieux dire la réserve (e), sera partagée en plusieurs corps, pour se transporter selon les événemens: les compagnies de grenadiers (f) entre les espaces d'entre les Colonnes pour leur servir comme de réserve. Dans les

attaques du côté de la plaine, la cavalerie (g) foutiendra l'infanterie (h).

Les dragons (k), qu'on ne diftingue plus aujourd'hui de la cavalerie. & dont il femble qu'on ignore l'usage, mettront pied à terre, combattront avec l'infanterie & s'alimeront avec elle. Si l'on remarque des endroits fur la hauteur où la cavalerie puisse être de quelque usage, les dragons monteront à cheval pour soutenir l'infanterie. Nous nous difpenferons de pouffer plus loin l'analyte de cet ordre de bataille. supposant le L'ecteur au fait de mon Syftéme des Colonnes. Je dirai feulement que je compofe mes Colonnes de deux fections, c'est-à-dire, de deux battillons chacune. La raison de cela est d'avoir toujours deux Colonnes toutes portées, au cas qu'on vienne à pénétrer, & pour faciliter le passage aux autres, pour se mettre à côté & s'ouvrir pour donner entrée aux bataillons qui combattent entre elles. Ces bataillons doubleront alors leurs files pour former chacun une Colonne d'une section, & tout s'étendant à droit & à gauche le long du retranchement, tout entrera, & la bréche s'élargira peu à peu.

Comme je suppose que l'ennemi a porté des redoutes ou des fléches en avant à une certaine diffance fur tout le front du retranchement, & qu'il importe de s'en rendre le majtre, on les fera infulter par les grenadiers (f), ou par les dragons (k). L'attaque de ces fléches se doit faire en même tems que le combat engage aux retranchemens : ce

qui ne me parolt pas la chofe du monde la plusaifée. Lorfqu'on craint d'y trouver une trop grande rélitiance, il faut y joindre des bataillons, les attaquer avec toute la difference possible. & comploier tous les moitens imaginables, pour s'en rendre les maitres.

l'expliquerai ces moiens à la fin de ce Paragrafe.

Lorfquo l'ememi ell pollé & rezunché für des hauceur d'une pemedouce & facili, on ne doit pas regarder cela comme un avantoge dins celuiqui fi delfend, & ne doit être d'aucune considération dans un Général habile. Il ne l'eft que dans l'imagination dess gens de petite intelligence. Le vériable avantage el dann les hauteurs roides & de difficile accès. On doit montre celles et au petit pas, de peur qu'e na flant trop vite les troupes ne perdent les forces & haleine, comme cela elt arrivé à platieurs Généraux qui ont échoude dans leurs entrepriles, pour avoir menché avec no ple dars feit par la doit petit de la comme de la charachimens, s'il eft capable de profiter d'une manœuver fie forcerité, il et et et act de les défires fois perins plant.

Celui qui statque l'ennemi retramén fuit des hauteurs, & qui marche à lui d'un pos grave & en hon ordre, et lè bassoup moiss exposé aux copas d'en haut qu'un autre qui agriori dans la plaine. La ration ett évidente, c'est que le foldat qui tire dérriére un paragre le voir obligé de sélever beaucoup, & de monrer tout fon corps; & comme il s'en touve peu qui ofinit le faire, de crainte de férvir de but à ceux d'en bas, ils di-rent en l'air ou plongent trop. Il et affé de voir pars la qu'ils ne fautorien guérais moi moi de première rang. Le seu de bas en haut, c'elt-d-dire, de celuiqui monte à hauteur eferrépé ou roicé, n'elt poursent pas moins saux que l'autré; il est nême moindre, n'y ainst que le premièr rang qui puis fière; en un tote, c'est for peu de chois. La fiure A. Usilis pour le faire comprendre fins aucune corlication.

Je crois qu'il ne fern pas hors de propos defortifist ceci par quelques remarques importantes fit ple delivannige d'une ormée qui al la hueure fur l'aure, pour faire connotre à ceux qui s'imaginent y trouver un figrand avantage, qu'ils peuvent fe tromper dans leur optinon, é guérit les auxes, qui le croisent it redoutable, de la reaine soi his font d'enreprendre au-oble de leurs forces de de leur courage. Selon ceux-cion doit ebandonner toute entreprité lorfeque l'ennemé fit ertouve potif fur un ett ertrain qu'il nous voit à plomb de la tête aux pieds, & qu'il nous découvre de toutes parts, fur endeueu profondeur que nous suillions être, & co alucund enons mouvemens ne fauteure de la comme de la com

roit jamais être caché dans le plein jour.

Je répons à cela, que la hauteur n'est savorable que dans un cas bien différent de celui dont il est question ici, c'est à-dire, lorsque l'on combat sans aucun retranchement, & qu'on attend l'ennemi for le haur, ou à mi-côre, pour fondre fur lui de haut & l'accabler par la pefanteur du choc, que la pente favorife, & qui augmente felon qu'elle oft plus ou moins roide. Mais cet avantage ne regarde que l'infanterie, tout le contraire se rencontrant à l'égard de la cavalerie : car si celle-cl peut monter sans peine, l'autre ne fauroit déscendre ni attaquer sans beaucoup de desnyamage, puisque personne, n'ignore que les chevaux ont plus de force en montant qu'en descendant. l'ai cru devoir réjoudre cette difficulté, qui m'a paru confidérable, & faire voir en même temsqu'il est beaucoup plus avanengeux à la cavalerie d'attendre le choc fur la crète ou fur le plateau que forme la hauteur, que de combattre fur la pente. A l'égard de l'infanterie, il est toujours plus avantageux d'attendre l'ennemi sur le haut bien serrée, & sur plusiours Colonnes d'une section chacune, en laissant des intervalles entre elles capables de recevoir doux escadrons, pour les faire descendre au premier figual; & lorsque l'ennemi approchera à cinquante pas du haut de la montagne, elle s'ebranlera à l'instant pour sondre sur lui sans tirer.

Dans la bacaille que Marius donna contre cette armée formidable de Teutons &



ORDRE DE PATAGNES SELON LE SYSTEME DE L'AUTEUR.



Divinial Google

¿Ambrons suprès d'Aix en Provence, il s'étoir retranché fur le huur d'une monagne, oil lipaffà huit, après un combato ui a vont aillé en pièces une grande partie des Ambrons. "Le Inndemain su point du jour, (die Phurque, ) il mit fon armé en beauille fur la huucur d'evant fon camp, de cuvois devant a cavalerie dans la plaine. Ce que voiant les Teutons, ils n'eurent pas la patience d'attendre que le Romanias fiftien audi décleunds, afin de les combatre de plein piud & avec un égal avantage pour le terrain; mais transforets de colère, ils prement leurs armes, & vour de fuire les saraquer fur la haucur. Marius envois per tour les Officiers, & leur donne ordre d'attendre l'emenui fins branker; & des qu'ils feroit authe de le competit de la comme de la comme de la comme de la comme de comme de le ceptondre en les hauturns avec leurs bouser certaine l'étée de giffins à caufe de leur pente, ni les coups que ces Barbors donneroient aurolent de roideur, a lleur ordonneux ferrês ne pourroit fe mismein; leurs coppés can outjours dans un branle inégal & continuel, costme dans une tourmente, à caufe du prechant de l'inègale du terrain.

Voih l'avantage d'une armée qui a la hauteur fur son ennent, se combat hors d'un retranchement comme celle de Marias. Alors l'avantage et trés-grand; musil elevieur très-dangerux contre un enneui qui borde la plaine, contre une armée qui a la hauteur fins oler fotrir de son avantege, supposé que cette hauteur ne soft nois pas extrémenten roide, c'est-à-dire, de telle sons que les rangs de derriére puillent tiere par-deffits la trèe de ceux qui les proécédent. En ce est in le froit pa bon pour cell qui feroit dans la plaine, de qui voudroit messures fon seu avec celui de l'autre; mais et cet avantege manque, celui qui fera dans la plaine l'autre par-dessis lut. C'est ce qui arriva à Crassius contre les Parthes, car jamais Genéral de l'autiquité ne couronna la déstine que celui-cl. L'exemple messire d'avont place ici.

" Chemin faifant (les Romains) wirent affez près d'eux, (dir Pluarque, ) une , butte de fable affez élévée, où lis évairent. Ils atachètem les chevaux au milleux, de finen tout autour une enceine de leux pavois pour fe retrancher, efferim que , cela les aidevoir beaucoup à les défenâre cours les Barbares; mais fil en atrivis tour a autrement: car dans un lieu uni les premiers couvenn les demiers, de leur procurrent quelque retlèbe; a uille uge fur cetre collien l'inégalié de sileux, (ou pour corriger le Traducteur, qui ne s'explique pas chairemen par le terme d'intégalié, la hauteur.) " Binfant parotre les tims au-deffus des autres, de découvant duvannage se celui qui étoit derriére, les offroit sux coups; de force que ne pouvant fe dérober nux fleches, que les Barbares décochoiste continuellement fur eux, list néaturiste tous également areins, d'ils déploroient leur malheureuté définée de ce qu'ils pérfillorient miliérablement, fans pouvoir fe fevrir de leurs armes, & faite or qu'ils pérfillorient miliérablement, fans pouvoir fe fevrir de leux armes, & faite de

" fentir leur valeur à leurs ennemis.

Si la tête n'éde abfolument tourné à Craffis, non pas feulement dans cette demiféración de la collien, qui décida de la perue de fon armée de de five, mais même avant le premier combar, comme la dispollion de fon armée en est une bonne preuven, rien ne lui étoci plus siff que de le granarit des fléches des Parthes, en ordonnant à route fon armée de former la terué, comme fit Annoise contre les mêmes Pardès, contre lequels li failli d'éprouver un fembable fort. Mais il fit paroitre plus de jugement que lui, de par conféquent plus de courage: car fans celui-ci dans les grands spris sout le refle fe perd.

l'ai expliqué dans mon fecond Tomé ce que c'étoit que la torrue, maisjen ai point parlé de celle de toute une armée. Antoine est, je penie, le premier des Romains qui la mit en exécution dans fa fameuse recraite. Pluarque rapporte dans la Vie de ce grand

Toine III.

Caplaines, que les Romains , a'étant mis à defendre quolques côteaux dant la pentiè , doit ir toile, & oû ils ne pouvoient murcher que fort lennemen, (Es Parthes) le manaquérent encore à grands coups de fléches. L'Infanterie, qui étoit armée de grands boucliers toume être, de néremant au milieu d'élle ceux qui étoite armée de grands poucliers. Louve et le conserve de fis grands pavois, le fécond rang en fait de même, élevant fes peuvois au-défine du permière, le origination en la vise comme en toit d'aissi et le conserve de fis grands pavois, ne fécond rang en fait de même, élevant fes peuvois au-define du permière, le origination et de même: de force que cette continuation de pavois, comme un toit d'aissi etit, préfèrent el la vise comme les degrés d'un thériter, de forme la plus fire des défends courne les miss de les fléches, qui ne font que couler defins. Les Parthes presentation de la comme de la com

Il me parolt par out ce que je vient de dire, qu'à l'égard desamées permachées l'avannage ét toujous pris grand pour cux qui à déféndent à couver d'un retranchement, que du côté de ceux qui anaquent, & qu'il l'eft encore plus lorfqu'on a la hauteur fur fon ement à corps découvert, & qu'il l'eft encore plus lorfqu'on a la hauteur fur fon ement à corps découvert, & qu'il l'eft encore plus lorfqu'on a la mais. Milgré tous les avannages des armées rezunchées, dont nous avons parlé, on ne peut s'empécher d'être furpris de les voir forcées en fort peu de tens, lorfqu'el les font vigoureulement attaquées. Selon les régles de la guerre, celn ne devroit pas arriver, pour peu de fermeré que l'on ait à fe défondre. Ce qui me furprent encore plus dans tout cecl, de l'expérience ne nous le démontre que trop, c'eft que le foldat et flu mis bave de mois réfold udriviée un retranchement que n'est campage, de dans un avannage égal, fins favoir pourquoi, de fins que perfonne fe foir encore avifé de lui evigiquer ces avariages contre l'affaitlant, de ces avannages font infinis. C'eft encore une queffon que nous réfoudrous alleurs. Tout ce que ie puis avancer férment, c'eft que ma méthode d'attaquer cent l'entrepeffic mois affaitle. Se mois réfoudrous alleurs.

épincuse. Il faut en convenir.

Le plus difficile & le plus dangereux dans un camp retranché, est fans doute le comblement da folle. On fe fere de facines: chaque foblat en porce une devant foi, ce qui fauve bien des coups de fufil avant qu'on arrive, lorsqu'elles font bien faites & compostes de menus boit. Lorsqu'en el arrivés fur le bord da (foit), est follèse fe les donnent de main à main, pendant qu'on les passe pres par les armes. Il four evouer que cette méthode el fort incommode & fort memortrie. Apparentment qu'on n'en a pas d'aurre, & que la vie des hommes est une chôte trop baguelle pour chrechter quelque autor innevation qui expédie un peu plus promement une la belogne; ce qui fait que le foldat s'impostence & fe rebute avant l'exterce faite, & pour fe grant-penhats tout ce ceus h. Il fe jette en confidion dans le folfs, & clebe de nomer de la fue le retranchement, ainnant mieux combautre apoc un extrénte des favangs que de s'ecoporte de fant froid à un ouvarace fil one & fe fedillus.

Ceres subace, ou pour mieux dire ceres folic étemérié, donn l'ennemi pourpris profiere pour la victoire, produici fa défine & Ch home. Bien loin de connoires fa foxes, & le peu d'avanage de celui qui surque, il est éconné d'une telle hardieffe; il perde la fe téolution pour en nouver trop dans l'ennemi, il croit qu'il lui faitir, qu'il Dict mais le foffs pour fe défier du fincési; il le croit d'il fui fre l'apray, quoiqu'il foit rès-sifé de l'entoèchet ne momere. Il n'en faut pur advanage à la guerre pour perdie toute. espérance, & lorsqu'il paroit la moindre ouverture pour peu de monde qu'il foit entré, ou qui prorific vouloir percer, l'épouvante gappe biendre en cet endroit le ir mement est-li repoul?s. On croit le mai fans reméde, jorsqu'il ny a rên de plus sife que d'y en apporter, de repoulfe, ceux qui font entrés, & de les culburer dans le fost fan danger & fans trique contre des gens qui ne font jamais en ordre & bien affurès, ou cre qu'ils font toujours fans avoir un feu cou pà tetre. L'on en fait pourtant rên duce qu'on est en de faite. L'ennemi entre en foule, se forme, & l'autre fe revire, & la terreure ourant alors le long de la ligne, tout c'en va & cou re léchaine fans s'épavis fouvent même où l'on a percé; & lorsque les deux paris s'e rouvent de fang froid, le victoriex admire fon londeur aver misión: s'à l'uner, s'il lui en refle la moindre parcelle, n'elt pas moins éconné d'avoir été batru au milieu de tant d'avannages fur ennemi, dont il n'a s'è profiser; ce qui fait voir la lichete dans toute fon étenduér.

A l'occasion de ceci nojas allons rapporter un exemple, dont j'ai dit quelque chojédans mon premier l'ome page, 258, qui rempit tout le fujes que je traite, & qui fini voir en même tems que l'opinion produit fouvent les plus grandes diffraces, & cette opinion ne vient d'autre chois que du défaut d'svefrience. & d'inespacité dans le metier, ou fi l'on veut d'insiègence d'espric & de jugement. On pardonnem tout cela au foldat fi l'on veut; missi que cette opinion foit encore dans les Chefs, voils ce qui n'etl pas excusible. Il leur feroit facile de s'en guérir & de prendre les devants par la reflexion, d'e de fe délivre eux & les rouspes d'un défaut qui et fie ul la caufe

de leur honte & de leur perte.

Nous occupions le potte du Pas de l'Ane pour courrir Suze en 1707. Nous nous étions fi puillamment retranchés, qu'il ne fembloit pas qu'il fût poffible de nous y forcer. Ce potte et fi tute for me hauteur rafe & cétarpée en bien des endroits, for ciève ét fi roide, qu'il eff très difficile d'y pouvoir monter. Mais comme la difficulté d'une entreprite n'et pas sunt dans l'avanage du terrain de de l'art, que dans l'inclied d'une entreprite n'et pas sunt dans l'avanage du terrain de de l'art, que dans l'inclied peut d'ophion qu'ils avoient de ceux qui commandoint dans ce poile apparernament.

qu'ils avoient raison.

Ils elchérent de nous ôter tout foupeon qu'ils en voulussent à Suze, dont ils fouhaitoient de faire le fiége, pour le confoler de l'entreprife fur Toulon, où ils échouérent très-honteusement. Ils firent mine d'en vouloir à l'enestrelles, & d'attaquer M. le Comte de Muret, qui commandoit un corps de troupes au poste de la Pérouse. qui fermoit les deux valées de Prajelus & de Saint Martin. Celui qui commandoit dans ces valées, preffé par les lettres du Comte de Muret, qui lui mandoit qu'il avoit toutes les forces ennemies fur les bras, & que le falut de cette place dépendoit de la conservation de son poste, ne sie pas réslexion que le siège de l'enestrelles étoit une chose impossible, tant que les peuples de la valée de Saint Martin seroient pour nous. & que nous ferions les maîtres des hauteurs, dont il n'étoit pas aifé de nous chaffer. S'il eût raifonné à vûc de pais, il auroit pû s'appercevoir que les eunemis ne cherchoient qu'à couvrir leur véritable dessein, qui étoit de faire diversion de nos forces, & de nous affoiblir du côté de Suze, dont ils avoient réfolu de faire le fiége, & où ils n'euffent pas mieux réuffi qu'à celui de Toulon, fi le Maréchal de Teffé, qui avoit cinq marches fur eux, eût fait plus de diligence. Cela fut la cause de notre malheur. On tira une partie des troupes campées fous cette place, & nous marchâmes en hâte au fecours du Comte de Murct, fans qu'on eût trop raifonné fur une démarche si délicate.

Les ennemis, qui s'apperçoivent que nous donnions dans le piége, qui n'étoit pas des plus fins, font un grand détachement de leur armée, à la crée de laquelle le Prince Eugéne étoit, & marchant avec tant de fecret & de diligence, qu'ils entrétent dans la

valée de Suze avant que nous en euffions la moindre nouvelle. Cetre marche, que fiquidblen comprellée qu'els fût, ne pouvois nous étre cachée. Elle nous le fût pourrant, ean nous dépenifons en efpions. M. le Prince Eugéne arriva inopinément, & fe préfente au Pas de l'Ano. De Vralgee Marchel ad ecane, qui commandot à ce poife. Ét qu'el fer trouvoit alors hors d'état d'agir, accablé de maladie & de caducité, hisifia cetre fufée à d'emlet et à Br. ("Obrigader, qui'et cout-à-fit in reapphe de gécharger d'une et le befogne.

Les ennemis connofificient bien à qui lis avoient affaire; mais comme l'avanage da polte, la force das retranchemes & l'expérience des troupes corrigent quelquefois l'Infalfiliance du Chef, le Cánéral de l'Empereur ne compoil pas fi fort fur le fiscels, qu'un en chercité dans fon effort cous les autres moiens qui peuven nous l'affarer, ce qu'on ne doit jamais négligre dans les affaires de cetre nature. Un paifan lui alant fair remarquer un endroit dans les rochers affez loin de nos retranchemens, par où l'op pouvoir faire couler quelque monde, & s'emparer d'une hauteur fur les derriéers de nos retranchemens, on n'eu grarde et négligre et evis. On emplota ouve la nuit à faire paffer une chequantaine de foldats, qui fe faifirent d'une Chapelle fur le haut de la montagne. On les découvrit à popinte do jour. Il saffectéron même de fe faire voir dans le déficin de nous étonner, puiqu'ils fe trouvoier fair nos derriéers; mas it étot affez aif de s'appreceroir que le mal n'évoir pas grand, & qu'ils n'écolent pas en affez grand nombre pour nous mitre. Tout autres que de Bar les eut fait araquer: il en fut su contraire if épouvanté, qu'il fe crut perval,

Les Alliés, pour nous dere le tens de revenir de notre furprile, s'approchent de la hieuteur du Pés de l'Ane, y grimpent comme ils pouvent, de 'approchent de not retranchemens, où il fufficié pour rendre leurs efforts inutiles de faiter rouler de gros quartiers de pierres, lors qu'il fits befoin d'autres forces, & ces pierres avoient été apportées pour cels. Mais celul qui commandoit, épouvante de tremblant de la hat-dieffé des ennemis, fongea à le retirer, & le fit de fort bonne huvre fans avoir perdu un feul homme, pour ne pas exporfe; les roupos à une défqite manifethe.

On peu voir par cez exemple combien il limporre à celui qui attaque comme à celui qui fe défend, de bien reconnoire les paffiges des monagnes. Celui-ci ne doit pas non plus s'étonner quant il auroit patife quelques foldas, on n'a qu'à les faire auxquer fans abandonner fom potte i lors i l'opinion, qui fouvent biellé plus que la réalité, comme je l'à dit aillurs, y les accidens qui airviner la geurre form moins grands qu'on ne penfe, lorqu'ou fait de politèer, qu'on ne le laifté point abutre, & qu'on y met promement reméde; mais pour cela il faut un degré d'éfoit de d'invelligence, coi peu de cens parvienners.

Il me refte maintenant à parfer de deux chofes offic; imporantes: l'une regante le comblement du folfic. & l'autre in conduite qui no doit oblevere lorquion quas foncé quelque endroit des retranchements. A l'égard de ce demier chef, nous n'en dirons qu'un mot en paffint; nous aurons occasion d'en parler ailleurs dans un ouvrage réspuiler. Il nous luffit de dire qu'une Colonne formée de vingrequatre de front & trente de hauteurs, peut aillement combattre, le maintenir dans fon terrain, réfiliter à toutes les artiques et aux efforts de celtiqui le déférting du d'autres principes que les miens, & donner le tems aux autres Colonnes de le joindre à celle qui a percé à la faveur des travallibers qui leur ouvriront des pulliges.

A l'égard du comblement du fosse, j'ai expliqué plus haut que notre méthode est fort mauvaise & très-dangereuse. Voici ce qu'il me paroit de mieux à sine pour pasfer en peu de tens un fosse, quelque large & profond qu'il puisse être, & pour conserver ses troupes d'une manière qu'elles n'auront pas beaucoup à risquer.

(\*) C'oft le même qui rendit lachement la Citadelle de Modene, & dont l'Aureur parle fort au long dans le dernier Article du Traité de la Défenfe des Places, pag. 111. Ét fuiv. de ce Volume.



DERENT STRAGET



Pont portatif pour le passage du fossé d'un retranchement attaqué d'Insulte.

On fers faire plusieurs chaffis B. de sign à buit piech de large sur dit à douve de longueur, stivant la largeur du cioffic. Ces chaffis feront composés de rois ou quarre solivaux de brin de signir C; de quarte pouces de largeur sur cinq d'épaisseur, pour avoir plus de sorce pour soutenir le poids des solicies qui passeron dessits, avec des travers D. bien memortalés. On cloura destitués aplanches de signir E; ce pour mixus affarer ces ponns, on pratiquera aux extrémités les grapins F, qui s'ensonceron, fur la berneu ou lur les s'actiones de la company.

Ces ponts feront montés dans le camp, & portés fur des chariots derrifero les Colonnes, à une certaine dillance des terranchemens; après quoi des foldats commandes les prendront, & fuivront à la queuë de chaque Colonne. Lorfqu'on fera arrié fur le bord du foffe, on jettera les ponts édellis, obfervant de les pofer & de les placer à côte les uns des autres, de manière qu'ils puiffent é toucher. Ving ponts conflictions de la forre fuffiént pour le paffage d'une Colonne, & faifferont encore des épaces fuffifians pour celul des gremoliées. En 170-8, je fis fitire quarante de ces pongs

portatifs pour le fecours de Lille.

Voici encore un moien qui exige moins de préparatifs. On fera faire de grands fac de groffe toile Ca é huit pieds de long, qu'on rempilir ads edux cybés de peille, de feuille d'airbres ou de fumier, qui eft encore meilleur à custé du feu. On roulers für trois anny parallelse un mombre de ces balors à la tête de fur tout el front des Colonnes, qu'on jettera dans le foffé, d'abord le premier rang, enfaite le fécondr, d'airbre des autres, s'il en faut pinfaurs et deux ou trois de ces balors fairbren de relle pour combler le foffé, fin oile ur donne cine pieds de diameters. Comme il peut refler comble et foffé, par le une ur donne de le comble et forfé, fin oile ur donne cine pieds de diameters. Comme il peut refler rest deffis, que les foldats ed primeries range des Colonnes doivens porter. Cette né-hode de combler un foffé me paroit rés-fimple de rès-pronne. Elle a encore cer a-vanage, que les foldats rodem ces balors devant cux à couvert. Les balors h faficies es balors devant cux à couvert. Les balors h faficies es balors devant cux à couvert. Les balors h faficies es ll. ne font pas moins bons. La figure nous diffenné d'entrer dans une plus grande explication.

### 

Sur les Mines, & les avantages que l'on en peut tirer pour la défense des Places.

E ne donne point dans cette Differation la confluction des Mines, des Contremines, la polition des Ecoutes, des Fourneux, jesure harges, in la manifer de s'enfervir. C'eft feulement une léée générale des avantages que l'on tieroit des Contremines, si eles cionies conflucites dédéfendés comme elles le devonient étre. Pour bien expliquer le rour, si flaudroit entrer dans un détail de pratique, & fans comptre la Trigonometrie entrer aufil dans une théorie fair le choc des corps, la communication des mouvemens, fur la réfilhance des folides, fur les différentes forces du choc & du reffor de la finame des différentes quantiés de pourde, fur les tems & les différentes maniferes dont elle s'enflamme dans les différentes bouches à feu felon que le feu y et porré, & cenfin dans une feience Phylico-mathematique, qui exige un enchainment de démonfrations qui demandent un gros Volume, dont ce Dificours ne pourroit être que la Préface.

Quand l'Espagne fit la conquête du Roiaume de Naples sur la France, un Italien nommé François George, entretenu à Naples en qualité d'Architecte, proposa au Capitaine Pierre de Navarre, Général de l'armée Espagnole, faisant pour lors le siège du Chàeau de l'Ocur, de le rendre maitre dans peu de ce Chàeau, les François qui le-

defendont extrem le fint d'éprouver le premier effet de la poudre dans les Mines. L'Archichete y mexilla, & il parsin foit avec connollières de caute, foit per luxard à placer des pouères de marière, qu'il renverfa une partie de la Porterelle & de la garnifon dans le mer. Voilà l'origine de ces volcans strificiels, inventés pour faciliers in prifé des placess; mais il le trouve au contraire, & l'on n'y fair point affez d'attention, que c'eff ee qu'il y a de meilleur pour leur défents.

On squit que la persection des Arts & des Sciences est réservée à la succession des tems. A l'égard de la feience des Mines, à en juger par ce qui s'y est pratiqué, il y a des vérités qui felon toute apparence non point encore été connues; il s'en déduit des dists & des moiens si avanangeux pour la désense des places, qu'il servi dé-

raifonnable do les avoir négligés.

Ce que j'ai vû de plus précis, fur la conftraction & fur l'effet des Mines, ce font des Mémoires tirés de plufieurs expériences faites il y a environ vingrecinq ans. On y donne fuffiamment juste la charge des l'ourneaux, & les différentes ouvertures qu'ils produifent dans les terres, felon leurs différentes lignes de moindre réfiftance (a); je dis suffisamment juste, parce qu'il y a un ordre & une précision géométrique en ces choses dont on ne parle point dans ces Mémoires : par exemple on y remarque bien que la pratique a fait connoître, qu'il faut moins de poudre, en proportion des masses, pour une grande ligne de moindre réfillance que pour une petite, & la raifon spécieuse que quelques-uns en donnent, est qu'une grande quantité de poudre a plus de force à proportion qu'une petite quantité; mais ceux qui ont pensé ainsi auroient senti la fausferé de cette opinion, s'ils gyoient pris garde qu'il faut faire attention au fardeau à enlever. & à la tenacité des parties qu'il faut féparer; que ce fardeau est toujours en raifon triplée de la ligne de moindre réfiftance, & que la tenacité des parties à féparer n'est qu'en raison doublée; qu'entre les corps semblables les grands ont moins de superficie par rapport à leur maffe, que les petits par rapport à la leur, que les tenacités étant mefurées dans les maffes femblables & homogénes, par les fuperficies, elles fuivent les mêmes proportions, & qu'enfin les charges des Fourneaux felon qu'ils font plus grands, & par conféquent plus profonds, doivent fe diminuer felon la proportion des tenacités, ou ce qui est la même chose selon la raison doublée de leurs lignes de moindre réfiftance, & que cette diminution doit fe faire fur la charge premiérement établie par la raifon triplée de ces lignes de moindre réfiftance.

To difecuent fur la feule proportion des charges, fair comoirre la néceffité de la Géométrie pour l'ufage certain des Mines. La fimple pratique, non feulement n'entendra point ce qui vient d'ètre dit, mais même û l'ê rencontre des est à l'occation defiquels elle ne reulifi que rarement; elle fuffic cependant pour l'artaque d'une place où il n'y a point et Contremines, parce que quant rien ne à orponé au pafage du Mineur, il «Ef facile de renverfer une Contrelcarpe & d'ouvrir un Battion; & fi quelquefois avec cette facilité on voit des Mines ne point refulir, c'ell une ignorance qui n'eft pas pardomable à ceux qui fe mèlent de les faire confruire, à moins que d'ailleurs quelque hérérogénité que l'on n'a pas pa appercevoir, ne néceffite la poudre à un autre effet que celui qui doit réfulter dans une maffe homogéne; mais la faute arrive plus fouvent par ignorature que par les inconvièmens, d'autant qu'un homme qui fagit fon fait diffique ordinairement les lieux où il doit craindre quelqu'un de ces inconveniers; & s'il ne voit pas l'entre des contre de ces inconveniers; & s'il ne voit pas l'entre des inconveniers; & s'il ne

On n'a point affez pris garde à quel point le nom de Contremine convient aux Mi-

(a) J'appelle ligne de moindre réfiftance celte qui partant du centre du Fourneau tombre perett la même chofe que l'axe du prétendu Cone. pendiculairement fur le plan le plus voifin : c'eft nes (a) préparées pour la défenfe des Places, perfonne n'ignore combine alles impositent à celui qui a mayou; mais le mal qu'il en a reci piqu'à préfent relé rien en comparation de celui qu'on peur lui faire, & des difficultés qu'on peur lui oppoére. Je n'avancerai pas que ces Conremines peuvent rendre une Place imprenable, mais j'avonerai qu'à rulé égale, je ne vois pas les motiens de formonter les obflacles, mi de réulif. à une assance un l'éroit conrecimine avec ordre. & défendud êves ineilliernes.

On juge bien que j'entens parler d'une Place fituée en lieu convenable pour les Mines fortifée fur les principes d'un bon fylteme, avec une garnifon fuffiante pour la défenfe ordinaire, provifionnée de munitions de guerre & de bouche, & de toutes les

choses dont l'expérieuce a fait connoître la nécessité.

Celiqui flauri fe fevri des Contremines, confinites comme elles le devoient être, pour a strête et Mineur ennemi, l'écouffer, ou gêter fon ouvrage; en force qu'il ne fers pas poffible à d'autres de revenir au même endroit. Il pourra aufi s'il veut le laifféer entrer dans des spateires, lui barrer le chemin par oût il fear veux, de le prender dans lui faire du mal. Il y a des cas où il et bon de le sirprendre de de le poignarder dans lot infire du mal. Il y a des cas où il et bon de le sirprendre de de le poignarder dans fot rotte. Bein l'alfégé qu'un profiére de sous cès avambages, fern abbolamen maitre du fort de fon emment, de fans entrer dans le détail des pièges de des rafies que le Mineur ennemi ne pourra prévier; fe rouvant en la l'imposibilité d'avancer, ouis et se routes fous terre lui d'autremitées, de ne pouvant faire de Mines qui lui foient d'aucune utilitée jator l'alfégénemen néceffiée de braver les Mines de la place, de de conduire fon atraque felon l'an ordinnire, fem d'une valeur plus opiniter qu'on ne peut l'imaginer, i fi ne confiance et à l'épreuve de tous les manx que faiflégé pours lui fisier, onn feulement dans se approches, mais encore à fon logement du chemin couvert : & par tout où il il surs la térisfié de le pourte.

S'il chemine par fappe au chemin couvert, il est bon de tems à autre de l'avertir par quelque fourneau du péril où il est: s'il l'attaque de vive force, les Mines dans ce tems me paroiffent inutiles. Il est vrai ou'elles peuvent ébranler les troupes pendant l'attaque, & leur enterrer quelques hommes; mais les entonnoirs fervent de logemens, & il vaut mieux garder les fourneaux pour déranger le travail, & par conféquent gagner du tems; d'autant mieux qu'il ne faut charger ces premiers que quand on veut s'en fervir, afin d'être toujours à tems d'empêcher le Mineur ennemi d'y arriver, ce qui ne se peut quand ils sont chargés. L'ennemi-étant atrivé au chemin couvert , pendant qu'il perfectionnera son logement, il pourra de nouveau tenter de rentrer sous terre : mais 'il fera encore arrêté, & trouvera les mêmes difficultés de toutes parts qu'il a déja rencontrées. Si-tôt qu'il travaillera aux épaulemens de les batteries pour bréches il fera bon de faire fauter & de déranger ce logement entier de chemin couvert par les Mines fuperficielles. Il y a de bonnes raifons pour en ufer ainf , & pour ne point attendre cette première fois que le canon foit en batterie. Ces prémières Mines dégagent & allégent les terres aux endroits où le canon se doit placer, ce qui facilite les autres Mines à porter ce canon du côté de la place. Quand il aura rétabli ce logement, ce qui ne fe fait pas en peu de jours, & qu'il aura placé fon canon; les fourneaux que je suppose dispofés avec ordre, & chargés comme il convient le porteront dans le foffé de la place. Une avanture parcille doit étonner un ennemi, autre logement à recommencer, & autre canon à rétablir; mais d'autres Mines qui culbuteront encore ce canon dans ce même fosse de la place, auront lieu de le surprendre. S'il a l'audace d'en rempincer une troifiéme fois, il effuiera encore le même inconvénient. Et enfin-dans une

<sup>(</sup>a) Parce qu'étant bien entendaces, elles font absolument contre l'afficgeant, & le mettent dans l'impossibilité d'en faire aucune.

hauteur de 25, ou 30, pieds de terre, il est facile de faire fauter jusqu'à fix & fept fois une même supersicle, qui avoisine le chemin couvert, & certainement c'est

plus qu'il ne faut pour rebuter l'ennemi le plus opiniâtre.

Toures ca. Mines doivent être dispoées de maniére à ne point endopmunger le parappet du chemi couvert: aint il demeuren soujours en état d'être occupé à chaque fois que le logement fois renverfé. Pendant ce tens il ne faut point épargne les fipp-pes, les communications, ét les paralléles d'oi l'ennemi floutient fon logement de chemin couvert. Il faut toujours quelque fourneur en jeu, avec cette autention de ne tième future que les travaux que l'on connoit être le plus perfécilionés.

Il faut remarquer ici que fi la profondeur du terrain est convenable à pouvoir faire, fauter fix & fejr, fois la liuperficie qui avoifine le chemin couvert, il est facile en plein terrain, qui aura la même profondeur, de dijotier les foltmeux de manière à enlever vingt fois les mêmes endroits dans toute la fuperficie du glacis ou de la campagne, & cela parce qu'on m'elt point estigient à un faut côde comme auprès de la paissance de la parce qu'on m'elt point estigient à un faut côde comme auprès de la paissance de la paissance de la parce qu'on et l'optim chemin de la parce qu'on de la parce de la parce qu'on de la parce de la parce qu'on de la parce d

Si les Conremines ont mis l'ememi hors d'ênt de faire bréche avec fon canon, & qu'il s'opinitar à a réuffice de fon entreprife, quel pari pourra-el prendre? Aun-el-tercours à l'éctabde? Ce projec el affix chimérique, & peu à craindre pour une gamifin qui figit à d'éctions. Je paude cependam, parce que je me fait trouvé dans une place, dont la gamifin nouve valeureufe qu'ellé évoit aint fait tout ce qu'on en pouvoit arendre, craigin d'être échaddée, ce qui oblige après deux jours de contelatan à memer l'au siléx mal à propos dans nos folfs. Revinedra-el à fon Mineur Ce Mineur n'aqué deux moiers pour arriveux corps de la place ou de l'ouvage arraqué; l'un de paffer du chemin couvert par défious le folfs, travail de longue halcine, & dans le cours duped il fera cerainement arréé; l'aune de renverfe la contenégrape, on faire in de décense du folfs, pour le poffer à la faveur d'un épaulement. Dans l'un & dans l'autre de ces ouvrages on peut encore l'inquéréer fuillémment pour le rebuter. Mais fupports qu'il parvienne au corps de l'ouvrage; une gallerie Magiffule avec fes écoures; derriéer l'écrape, è mettra dans l'imposibilité de réulfir.

Dans ces derniers tems les ennemis se sont avisés d'arriver au chemin couvert par des lappes couvertes, ou pour mieux dire par des galleries sous terre, laissant feulement un pied ou demi pied de terre fur leurs têtes après quoi faisant tomber ce ciel, leurs logemens se trouvent presque faits. Rien n'est plus facile que d'arrêter ces

ouvrages, & de les contraindre à prendre un autre parti, si l'on veut.

Les Contremines feules faifant le mal dont je ne donne ici qu'une idée générale, joint à cela la bonne conduite d'une garnifion, qui peut de doit, par des maneuvres entendués & finites à propos, contribuer à la défoliation entière de l'ennemi, en profiente des différents dérangemens qui lui arrivent pri les effect des Mines. Il flaut convenir que c'eft la melleure, de peut-dree l'unique défénée dont on puisse tiere d'audis gandas avanages.

Comme on n'a point encore vû ni oui parler d'une défense de cette nature, on pourra foupçonner, d'être imagination, ce que je viens de dire en faveur de l'uûge des Contremines. Je n'avance rien qui ne foit sondé sur une théorie expérimentée: la choie ett en fait, & j'en affure non seulement la possibilité, mais aussi la facilité.

Jo na point và de Contremines préspaés avec l'art requis; de plus je n'ai point vin en differente ansques contreminées où je net lier trouvé, que les enements aint rifte de leux Contremines un parti tel qu'ils le pouvoient. Car de telle confiruélon qu'el-les puffent dere, il y a toujours de certains avantages dont on doit profiter; mais al condificient de certains avantages dont on doit profiter; mais al consoillance de ces avantages roule fur une mécanique aidée d'une certaine ruftering de consoillance de ces avantages roule fur une mécanique aidée d'une certaine ruftering de consoillance de ces avantages roule fur une mécanique aidée d'une certaine ruftering de certaine r

métrique, s'il est permis d'en parler ainsi, à laquelle il saut avoir l'esprit pré-

On me permettm de repréfentet que quinze ou ving Alineurs dénechés, comme on fait ordinairemen pour jeter dans une place menacée, ne fom pas fuffinses; ils peuvent au plus établir quelques fourneaux çà & là fous le glacis, ce qui intimidera l'ementi, mais le mal qu'il en reçoit n'et pas grand, & le peu que cal. l'arrête ne vaut pas la peine d'y faire attention. D'ailleurs faute de communication on ett obligé de charger ces fourneaux quand il approche du chemin couvert, ce qui el un grand de favanage. J'ajouterai encore que quand le nouthre de ces Mineus féroit plus grand, fifti que leurs revaux ne fe commencer que prefigue en même tems que ceux de l'ement), la ficuation des lieux fait fouvent qu'il n'y a pas une grande reflource à en ef-pièrer.

Pour la préparation des Contremines que je propoé, il four du tems & de la déyente i l'un & l'autre ne font pes fi confidérables qu'on pourroit fit l'imaginer. Ent trois ou quane mois, s'il ne fe rencontre point de roc vii, on peut perfictionner un ne place en Contremines, & le rendre maitre de la campegne juiqu'à foltame & foisame-d'ut foits au-dèle de jatifide, bien entendu avec le nombre fufffind de

gravailleurs.

Pour la dépenfe, je l'estime peu de chose, par rapport aux millions que coûte la batice des places, à l'occasion desquelles il est important & nécessaire d'emploier tou-

ee l'industrie possible pour les conserver.

Je dirai donc que fur un front de Polygone de deux cens toffes, je compte qu'il faut deux mille toffes de galleries: ce qui pourroit coûter tant en matériaux qu'en main d'œuvre environ 35000. livres, & outre cela cent milliers de poudre à cette defination.

Une attention qu'il faudroit avoir fi l'on entreprenoit de ces ouvrages, feroit de ne point travailler lentement & par parties. Il feroit à propos d'enveloper les parties fusceptibles des Contremines d'une même place toutes à la fois, perce qu'il feroit fàcheux d'avoir un front préparé & d'être emporté par un autre; outre que cela appren-

droit à l'ennemi une construction qu'il ne devinera toujours que trop tôt.

La feience des Contremines a un avantage fur celle des fortifications. Cette dernière cel en partie arbitraire; mais la pofition de la conflución des Contremines font a decefficées par trois chofes principales. La première, par le fyltème de fortification de la place dont il sight; la feconde, par les différentes dimensions du folide des terres qui avoiliment p lapece, de la rofifieme par la nature de ces terres. Un autre vantage non moins considérable, eft que cere position peur ter déliféremment fituée: ce qui de to teure conomissime à l'ennemi, quelque habile qu'il puillé care.

Les galleries coffrées en bois font plus faciles à défendre, & font plus commodes pour éviter certains accidens que celles qui font maçonnées; mais comme on est obligé de revêtir de maçonnerie ces ouvrages pour qu'ils durent, il faut pour éviter ces mêmes accidens, que le ciel de la gallerie foit plat, c'est-à-dire, que la voûte en declans foit plat.

.plate, & non en ceintre, comme on les fait.

J'espère être en éta de lever les objections que l'on pourra faire fur ceute pratique de Conremines. Une des plus condichentes, je croi, et la difficulte de maneuvrer dans des galleries, & de percer des terres, lorfqu'il y a eu plusfours fois de la poudre publica uxe envisons. En effet les paries intreujes & fluipheureufes de la poudre, publica avec les vapeurs fouternises, en répandent une si épaifié & si infupporable dans les galleries & dans les terres, que les hillureus ne peuvent y résifier. So une si s'évanouiffent & meurent, si on n'a pas le foin de les reires au plus vite, mais dans la constructiva till.

## DISSERTATION

tion des galleries. Il y a des précautions à prendre pour y purifier & faire circuler l'air, ce qui remédie à cet inconvenient.

le souhaite pour le bien du service qu'on ait égard à ce que je propose. l'ose mame affürer que l'on y feroit une férience attention, fi une fois l'on avoit expérimente l'usage parfait des Contremines.

# 

# EXPLICATION

Des Figures, & de la disposition des Fourneaux.

Our observer la précision nécessaire dans la construction des Mines, il est à propos de connoître la figure de l'escavation que produit un Poumeau quand il jouë,

#### DÉFINITIONS.

L'escavation où l'ouverture que produit l'esset d'un Fourneau dans les terres, est un Conoide parabolique, ou un Paraboloide: c'est'ia méme chose. A la guerre on donnne le nom d'entonnoir à cette escavation.

Quelques-uns ont cru que cet entonnoir étoit un Cone tronqué AOZD, dont le diamétre OZ. de la petite bale, est moltié du diemétre AD. de la grande base,

D'aurres ont mieux aimé donner à cet entotmoir la figure d'un fample Cone rechan-I'g. 2. gle AFD.

Il faut remarquer que dans ces denx Cones, ainfi que dans le Conoïde A HO-Fig. 1, BISD, que l'axe où la ligne FR, prife du centre du Fourneau F, jusqu'au point

2. & 2. R. dans le plan de la base de l'entonnoir, est toujours égale à la moitié du diamétre de cette bafe.

Cette ligne FR, je la nomme ligne de moindre réfifance.

En examinant avec un peu d'attention l'enfonnoir formé par l'effet d'un Fourneau. Fig. 3. on s'apperçoit aifément que les côtés de cet entonnoir font des lignes courbes, & non des lignes droites, comme il paroit par les Figures 1. & 2.

Pour connoître les dimensions de cet entonnoir, j'ai opéré ainsi que je vais l'expliquer.

### REMARQUES.

Je dirai aupyravant que les mefores, dont je vais parler, ne peuvent se prendre que lorsque le Fourneau a joué dans des terres vierges, douces & homogénes. Les éboulis ne permettent pas de prendre ces mesures dans les terres que les Mineurs

appellent folles. ou fans cervelle. Il faut auffi favoir que l'héréreogénité du roc & de la maconnerie font que la pou-

dre opére presque toujours des effets irréguliers.

### Expériences.

l'al mesuré un grand nombre de ces entonnoirs avec toute la circonspection que j'al ph y apporter. A plusieurs j'ai fuit sorrir & nettoier les terres qui recombent dedans, quand le Fourneau a joué. J'ai austi à quelques-uns fait approfondir des puits KMLI. Après bien des monnemens & des répétitions, je fuis parveiu à la comoiffance de ... certaines lignes qui gardent toujours entre elles les mêmes rapports dans chaque enconnoir, de quelque profondeur que foient lefdits entongoirs.

Voici ces lignes. Le centre du Fourneau est F, la ligne de moindre résistance est FR. du Triangle ifocelle rectangle AFR. l'ai pris la diagonale AF, ie l'ai portée de B. en T. l'ai prouvé TR. égat à l'B. B. est le fond de l'enconnoir . où les terres se trouvent noires & recuites par la flamme de la poudre. TR. égal à FB; m'a fait juger que F. pouvoit être le foier d'une parabole, dont B. est le sommet: RA. une ordonnée. & TR. ou FB, le quart du l'aramétre.

l'ai pris abitrairement BV, j'en ai retranché VE. égal à FB, j'ai tiré l'ordonnée

F.H. & l'ai trouvé FH. égal à BV.

Vai trouvé FO. égal à 2 FB.

l'ai trouvé FK. égal à a FB, moins EX &. Ces égalités des lignes sont des propriétés de la parabole. J'ai trouvé les mêmes choses quand j'ai fait BC. égal à BF. en approfondiffant les puis KMLI, & que j'ai pris du point C. les distances des ordonnées sur l'axe. Le point C. est l'intersection de l'axe prolongé & de la directrice LM. CF. égal à la moitié du paramétre.

Ainfi on peut conclure que l'entonnoir est un Paraboloide, dont le centre du Fourneau F. est le foier & dont FR, partie de l'axe comprise entre le soier & le plan de la base, que l'appelle ligne de moindre résistance, est toujours moitié du diamètre

AD. de la base, ou égale à l'ordonnée RA.

#### REMARQUE.

Comme la ligne de moindre résistance FR. est toujours perpendiculaire sur le plan Fie. 4. extérieur AD, le plus voifin du Fourneau; la position du Conoîde après l'esset est 5, 6,7, déterminée par la fituation de ce plan extérieur, foit qu'il foit horifontal, vertical ou & 8. incliné: par conféquent la pofition du Fourneau dépend de ce plan extérieur AD.

l'ai dit ci-devant que la position du Fourneau dépend de la situation du plan extérieur le plus voilin, cela est vrai; mais pour s'énoncer fans équivoque, il faut dire la polition du centre du Fourneau. La place de ce foier dépend auffi de la maffe que l'on veut pouffer, chaffer ou enlever. Cette maffe détermine auffi la charge, & par

conféquent la capacité du Fourneau.

Pour défendre par les Mines les approches & le chemin couvert d'une place, ménager juste le terrain, faire aux affaillans tout le mal possible, & selon toute apparence les rebuter par lesdites Mines; il y a un art, quoique sort simple, auquel on n'a point pensé, que le scache jusqu'à présent.

Tout l'artifice confifte à imaginer un plan dans le solide des terres, qui coupe le

plan du glacis fous un angle de quarante-cinq degrés.

### DÉFINITIONS.

Ce plan Imaginé dans le folide des terres, je le nomme plan des Fourneaux, ou Fig. plan des foiers; parce que c'est sur ce plan que le foier ou le centre de chaque Fourneau doit être placé. Il est ici marqué par les lignes AA, BB, avec les Fourneaux, C. marque les premiers Fourneaux, E. les feconds, B. les troifiémes. La ligne AN, est la largeur du plan. La ligne AA, est la directrice.

Le plan du glacis est marqué par les lignes PP, XX. PP, est la sommité du chemin Qq 2

## DISSERTATION SUR LES MINES.

pacement des Fourneaux. Je n'ai pas vol que cette augmentation ait prifét; c'eft-dire, fi la ligne de moindre réffiturce eft de 12. pleds, l'especement des foiers les de 16, pleds. La pradque donne cette connossitance, du reste la construction aft trujours la même.

Fin du troisième Tome.









# T A B L E

## DES CHAPITRES ET OBSERVATIONS

Contenus dans le troisiéme Tome.

HAPITRE PREMIER. Recapitulation du Livre précédent. Mort d'amilier. Ajdrudol hi juccéde dans le commandement des armées: Siège de Mydonie par les Etoliens. Combat eurre les Etoliens & ki llyriens, Pouvoir de la fortune. Mar d'Agron Roi des llyriens. Touta ja femme lui juccéde. Phênic rivré par les Gaulois aux llyriens, & remije en liberté par les Etoliens & les Abbens. Imprudence de Epirotes.

page 13.

OBSERVATIONS fur le combat de Mydionie.

§ I. Combat entre les Etoliens & les Illyriens, où les premiers furent

défaits.

5. 11. Que les événemens de la guerre ne font pas au-desfus de la prévoiance bumaine. Qu'un babile Chef d'armée est souvent plus embar-

rasse contre un malbabile Général, que contre un autre qui l'égaleroit en intelligence. Raisons de l'Auteur.

135
6 111 Ou la l'impre side l'une longue extérience nout met en état

6. III. Que la science aidée d'une longue expérience, nous met en état de juger & de prévoir l'avenir, & de gagner les devants contre les dessens les mieux concertés.

 IV. Caufe de la défaite des Etoliens. Leur ordre de bataille. Celui des Illyriens par corps féparés. Excellence de cet ordre.
 V. Qu'une armée en bataille dans un païs de plaines, rangée felon

la méthode ordinaire, extraordinairement supérieure, ne scauroit rissifier contre le petit nombre qui l'attaquera sur trois corps compofés & ordonnés selon la méthode de l'Auteur. CHAPITRE II. Plaintes portées au Sénat Romain contre les II-

Tome III. Plaintes portées au Sénat Romain contre les la Rr

#### TABLE DES CHAPITRES Ivriens. Succès de l'Ambassade envoiée de sa part à Teuta leur Reine. Les Illyriens entrent par surprise dans Epidamne, & en sont chasses. Combat naval auprès de Paxes, & prise de Corcyre par les Illyriens. Descente des Romains dans l'Illyrie, Exploits de Fulvius & de Postbunius, Confuls Romains. Traité de paix entre eux Er la Reine. CHAPITRE III. Construction de Carthage la neuve par Aldrubal. Traité des Romains avec ce grand Capitaine. Abrégé de l'Histoire des Gaulois. Description de la partie de l'Italie qu'ils occupoient. 150 CHAPITRE IV. Prise de Rome par les Gaulois. Différentes entreprises de ce peuple contre les Romains. CHAPITRE V. Traité des Romains avec Afdrubal. Irruption des Gaulois dans l'Italie. Préparatifs des Romains. CHAPITRE VI. Bataille & victoire des Romains contre les Gaulois proche de Télamon. 164 OBSERVATIONS sur la bataille de Télamon. 174 6. I. Réflexions sur le combat qui précéda la journée de Télamon. Défaite des Romains, & la retraite des Gaulois jusqu'à Télamon. ibid. 6. II. Bonbeur des Romains avant la bataille de Télamon. 178 4. III. Bataille de Télamon. 181 6. IV. Bataille à deux fronts de Médaba. Explication de cet ordre célebre. Remarques fur les chariots de guerre. Que le terme de Currus peut être équivoque dans l'Hébreu. 6. V. Qu'un Général d'armée qui s'est engagé dans un pais tout ennemi, doit être préparé à tout événement, tant contre les forces qu'il scait avoir en tête, que contre celles qu'il peut avoir en même tems en queuë. Précautions dans la marche. Explication de l'ordre de bataille à deux fronts, sclon les principes de l'Auteur. Qu'il y a différentes méthodes de combattre, lorfqu'on se trouve enfermé entre deux armées. OBSERVATIONS fur la bataille de l'Adda entre les Romains & les Infubriens. 196 6. 1. Fautes de Polybe disficiles à excuser. ibid. 6. II. Passage de l'Adda par Flaminhus. 6. 111. Disposition de l'armée Romaine. Ce qu'on pense de celle des Gaulois Insubriens. On blame souvent le Général par l'endroit qui four-

nit le plus eux éloges des Connoilleurs.

6. W. Réfixions sur la conduite des Genéraux Infubricos. Ils ne perdirent la bataille que par le descantage de leurs armes. Les Romains ne furmonotoient les Gaulois que par l'evantage des leurs, & èt ils durent peu à leur façon de se ranger.

203 6. V. La Tallique des Anciens, & leur methode de combattre, eft

au-dessus de celle des Modernes.

6. VI. On peut éviter les défauts dans lesquels les Romains tombérent en combattant trop près de l'Adda, par une disposition moins dangéreuse, plus simple, plus sure & plus rusée, tirée des principes de l'Auteur.

6. VII. Parallèle de M. le Duc de Vendôme & du Prince Eugène de Savoie.

6. VIII. Bataille de Caffano. Réflexions sur la conduite des deux Généraux.

CII A PITRE VII. Annibal fuccéda à Afdrubal. Abrégé de l'Hiftoire des Achéens. Pourquoi les peuples du Péloponése prirent le nom d'Achéens. La forme de leur gouvernement rétablie dans la grande Gréce. Ils réconcilient les Lacédémoniens avec les Thébains.

CHAPITRE VIII. Premiers commencemens de la République des Achéens. Maxime fondamentale de son gouvernement. Exploits d'Aratus, Alliance des Etoliens avec Antigonus Gonatas.

CHAPITRE IX. Guerre de Cléomene. Raifons qu'avoit Aratus pour l'entreprendre. Il pense à se liguer avec Antigonus. Députation de la part des Mégalopolitains pour ce sujet.

CHAPITRE X. Aratus rend l'Acrocorinthe à Antigonus. Achéens prennent Argos. Prise de plusieurs villes par Antigonus.

Cléomène surprend Mestène.

CHAPITRE XI. Les Mantiniens quittent la ligue des Achéens, &? Jont reconquis par Aratus. Ils joignent la persidie à une seconde desertion, & ils en sont punis. Mort d'Aristomaque, Tyran d'Ar-

CHAPITRE XII. Fidélité des Mégalopolitains pour les Achéens 267

leurs alliés. Autres méprifes de Phylarque.

CHAPITRE XIII. Irruption de Cléomène dans le pais des Argiens. Détail des forces de Cleomène & d'Antigonus. Prélude de la bataille. Disposition des deux armées. CHAPITRE XIV. Bataille de Sélasie entre Cléomène & Antigo-

OBSERVATIONS sur la bataille de Sélafie entre Cléoméne & Antigonus.

6. 1. De la guerre des montagnes, qu'elle est très-difficile & très-profonde. Cléomène engage Antigonus dans cette forte de guerre. Difpositions des deux armées.

6. II. Réflexions militaires sur cette fameuse journée. Fautes de Cléomene. Antigonus n'en fut pas exemt.

6. III. De la Défense des armées retranchées dans les valées & fur les

314 TABLE DES CHAPITRES, &c.

bauteurs des montagnes. Que celvi qui se désend ignore ses avantages, & que ses craintes sont toujours chimériques; que l'assaillant n'est pas bien sondé dans les stennes. Excellente méthode de se retrancher.

 IV. Conduite des Généraux pendant l'attaque & dans les cas inopinés-

6. V. De l'attaque des armées retranchées. Ordre de bataille. L'avantage d'un camp retranché fur la hauteur est plus imaginaire qu'il n'est réel.

294

DISSERTATION fur les Mines, & les avantages que l'on en peut tirer pour la défenfe des Places. EXPLICATION des Figures, & de la disposition des Fourneaux. 306

Fin de la Table des Chapitres.



